### GOVERNMENT OF INDIA

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY

## CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY

CALL NO. 059. 095 J.A. 26/78

D.G A. 79.

Los 10 To 1. No. 63908

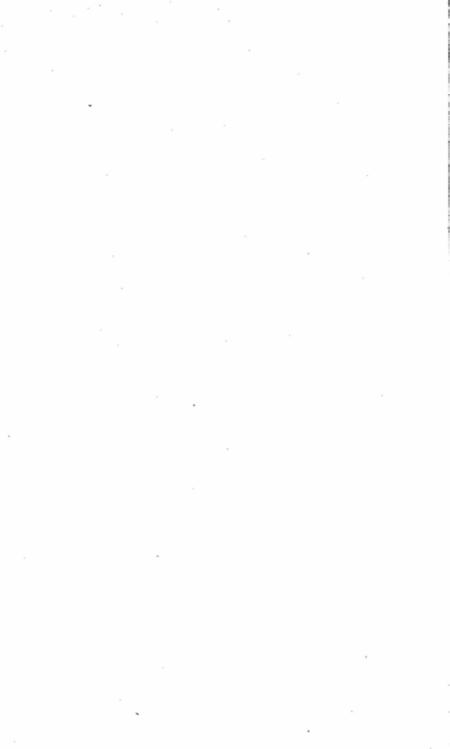

# JOURNAL ASIATIQUE

SIXIÈME SÉRIE

TOME V



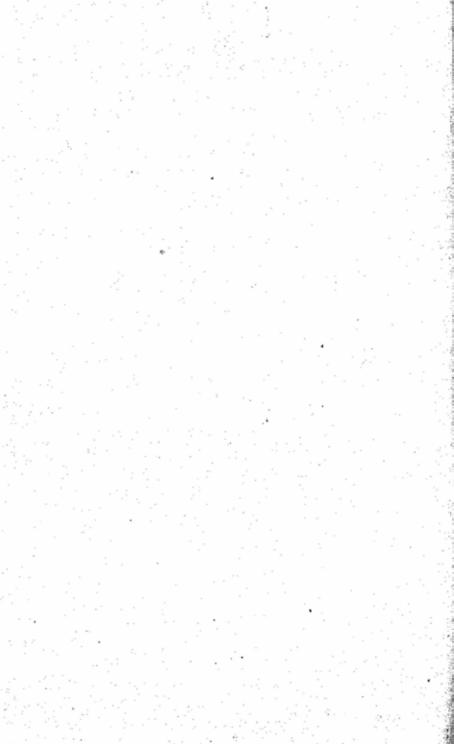

# JOURNAL ASIATIQUE

or

## RECUEIL DE MÉMOIRES

#### D'EXTRAITS ET DE NOTICES

RELATIFS A L'HISTOIRE, A LA PHILOSOPHIE, AUX LANGUES

ET A LA LITTERATURE DES PEUPLES ORIENTAUX

Stored of ANALYSTA

PAR MM. BARBIER DE MEYNARD, BEEDN, BOTTA, CAUSSIN DE CERCOTAL CHEROCONNEAU, DEFRÉMBRY, DUGAT, DULAURIER, FOUCAUX GARCIN DE TASSY, STAN JULIEN

GARCIN DE TASSY, STAN JULIEN

GARCIN DE TASSY, STAN JULIEN

BENAN, DE ROSNY, DE ROUGE, SEDILLOT.

DE SLANE, ETC.

ET PUBLIÉ PAR LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE



CENTRAL ARCHAEOLOGIGAS LIBRARY, NEW DELHI.

LIBRARY, NEW DELHI.

Call Na ......





# JOURNAL ASIATIQUE.

#### JANVIER-FÉVRIER 1865.

#### LE LIVRE

### DES ROUTES ET DES PROVINCES,

PAR IBN-KHORDADBEH,

PUBLIÉ, TRADUIT ET ANNOTÉ

PAR C. BARBIER DE MEYNARD.

#### INTRODUCTION.

Publier et traduire un des plus anciens documents des archives musulmanes, d'après deux copies mutilées et à peu près illisibles, est une tentative dont je ne me dissimule pas la témérité. Il y a là, en effet, un double écueil. Si l'on se borne à reproduire l'original, par un calque fidèle, qui en conserve toutes les imperfections, on ne livre au public qu'un texte hérissé de difficultés, plein d'incertitudes et d'un usage très-limité. L'édition autographice du Livre des Climats, d'Istakhri, que bien peu de savants ont le courage de consulter, et la traduction allemande de cet ouvrage, presque aussi délaissée, ne sont-elles pas la preuve des inconvénients que présente ce mode de publication ? Si, d'autre part, pour épargner an lecteur de pénibles recherches, on entreprend de restituer un texte contre lequel les efforts de la critique viennent trop souvent se briser, on risque, ce qui n'est pas un moindre péril, d'effacer le caractère original de l'œuvre, d'en dénaturer le sens et d'y substituer de vaines conjectures.

Je ne dois done ni m'étonner, ni me plaindre du sentiment de méfiance qui accueillit l'annonce de ce travail. Prétendre qu'il est le résultat d'un défi, ce ne serait ni rendre exactement ma pensée, ni dissiper de légitimes appréhensions; mais, il faut bien en convenir, l'attrait d'une sérieuse difficulté à vaincre n'a pu que stimuler mes forces et tenir ma vigilance en haleine. Ai-je toujours su éviter le double péril que je viens de signaler? Ma tradaction n'est-elle pas devenue çà et là trahison? Il y aurait, de ma part, plus que de la présomption à l'affirmer. J'ai cru néanmoins que des difficultés de détail ne sauraient entraver la publication d'un document estimable, dont la science peut faire son profit. Puisse le suffrage du lecteur me prouver que cette conviction est fondée!

Je dois, avant tout, faire connaître les matériaux qui ont

été mis à ma disposition.

Il y a quelques années, me trouvant à Oxford, ou j'étudiai le texte du grand dictionnaire géographique de Yakout, je cherchai, dans la riche collection de la bibliothèque bodléienne, tout ce qui pouvait m'offrir d'utiles renseignements sur la Perse musulmane. Le traité d'Ibn-Khordadbeh, dont un fragment d'un grand intérêt avait été déjà traduit par M. Reinaud (Introd. à la géographie des Orientaux, p. 17111), fut un des livres que je mis à contribution. Les premières difficultés de lecture surmontées, je fus étonné de l'abondance de détails précieux qui se cachaient sous une rédaction sèche et monotone. Je me proposai d'en prendre une copie, sans toutefois songer encore à en faire l'objet d'une étude particulière; mais, pressé par le temps, je dus partir avant d'avoir mis mon dessein à exécution.

En 1862, un savant hébraïsant, M. A. Neubauer, voulut bien se charger de ce soin, pendant son séjour à Oxford, et il s'acquittà de sa tâche avec tant d'exactitude, que je pus me considérer comme possesseur d'une photographie de l'original. La copie d'Oxford, la seule qui ait été signalée, jusqu'à ce jour, dans nos collections d'Europe, est décrite avec

soin dans le Catalogue de la Bodléienne (Catalogue fonds Uri, n° 433). C'est un volume in-8° de 64 folios, sur papier de soie, d'une écriture grosse et espacée. Une lacune considérable se remarque vers la fin. On lit sur le dernier feuillet que la copie a été terminée le jeudi 12 redjeb 630 (mai 1232). Ce feuillet et les deux qui précèdent sont d'une écriture différente. La plupart des noms propres sont, ou privés de points diacritiques, ou ponctués au hasard. Quelques leçons, mais en petit nombre, ont été corrigées à la marge; en outre, une main européenne a indiqué certaines corrections sur le texte arabe.

Je me mis aussitôt à l'œuvre, et, comme la Perse m'était mieux connue, c'est par là que je commençai mes essais de déchiffrement. Après quelques jours de travail, je constatai avec une vive satisfaction que la comparaison de plusieurs passages entre eux, et mieux encore la lecture des anciens géographes arabes, me révélaient des leçons certaines, là où je n'avais vu d'abord que des formes énigmatiques et des groupes illisibles. Un secours inespéré redoubla mon ardeur. Un des hommes les plus éclairés de l'empire ottoman, S. Exc. Ahmed Véfyk-Efendi, alors ambassadeur de la Porte à Paris, était sur le point de retourner à Constantinople, quand je lui montrai le premier résultat de mes recherches. Ce savant, qui a pris lui-même une part considérable au développement scientifique de la Turquie, m'apprit qu'une copie d'Ibn-Khordadbeh existait encore au fond d'une des mosquées de la capitale, et voulut bien m'en promettre la communication. Toutes les bibliothèques étant soumises aux règlements qui régissent les vaqoufs, aucun livre ne pouvant, par conséquent, être prêté au dehors, l'ambassadeur m'invita à lui adresser le texte que j'avais entre les mains. Dès qu'il l'eut reçu, il chargea trois personnes versées dans la littérature arabe et persane de comparer les deux manuscrits, et, leur examen terminé, de préparer une copie bonne pour l'impression. L'intention d'Ahmed-Véfyk était de publier le texte à l'imprimerie du Moniteur ottoman, en me laissant le soin de le traduire et

de le commenter. Mais une objection, facile à prévoir, le força d'y renoncer. La restitution complète du manuscrit l'ut déclarée impossible, à cause des lacunes et des noms illisibles qui le déparaient. Son Excellence, appelée à Brousse par une mission urgente, m'envoya alors tous les matériaux réunis par ses soins, sans trop espérer, je crois, qu'un meilleur parti pût en être tiré.

Je ne puis, à mon grand regret, donner ici la description du manuscrit dont je dois une reproduction fidèle à la libéralité de ce haut personnage. Depuis son départ, toutes mes démarches, secondées cependant par le zèle de notre collaborateur, M. Belin, n'ont pu me faire obtenir les renseignements dont j'avais tant besoin. Mais une étude minutiense des deux documents me permet d'affirmer qu'ils proviennent l'un et l'autre d'une source commune, c'est-à-dire d'une rédaction abrégée, la seule, comme je l'établirai bientôt, qui soit parvenue jusqu'à nous. La copie de Constantinople 1 présente malheureusement les mêmes lacunes, le même désordre que celle d'Oxford; elle m'a cependant fourni un assez grand nombre de leçons qui étaient illisibles dans cette dernière. J'ai indiqué les variantes principales dans les renvois placés au-dessous du texte; les autres dans les notes de la traduction. A la copie turque était joint le corrigé, résultat de la révision faite à Constantinople, et destiné d'abord aux presses de l'imprimerie officielle. Ce travail, dû en grande partie aux soins d'un Arabe instruit, Abdur-Rahman-Efendi, n'a qu'une importance grammaticale. Les fautes de langage, imputables à la négligence des copistes, y sont corrigées, et quelques termes inusités, expliqués avec justesse; mais à cela se borne la part de collaboration du savant kiatib, et lui-même a reconnu avec franchise qu'il ne saurait aller plus loin dans cette tentative de restauration.

Et, en effet, les inappréciables secours que la critique européenne tire de l'examen comparé des textes, de l'étude

<sup>&#</sup>x27; Elle est désignée dans les notes par la lettre B, et la copie d'Oxford par la lettre A.

des productions contemporaines, des circonstances particulières et des influences au milieu desquelles l'auteur se trouvait placé; en un mot, tous ces procédés délicats qui rendent la vie à une œuvre morte n'existent pas pour l'érudition musulmane. Elle a fourni ses preuves, cependant, et la sagesse avec laquelle elle a su jadis coordonner ses traditions montre jusqu'où elle aurait pu aller dans cette voie, si les subtilités de la dialectique, le culte exclusif de la forme n'avaient épuisé ses forces et rétréci son horizon. Bornonsnous désormais à lui demander l'accès plus facile de ses trésors littéraires, et la connaissance plus parfaite du langage, sans laquelle la science ne saurait échapper aux conjectures.

Cet historique un peu minutieux des préliminaires de mon travail devait trouver place ici, ne fût-ce que pour en expliquer les imperfections. Je vais essayer maintenant de saisir la physionomie bien effacée d'Ibn-Khordadbeh, d'apprécier le caractère général de son ouvrage et de signaler les em-

prunts qui lui out été faits.

Si l'auteur du Livre des routes avait consacré ses veilles à compulser les traditions, ou à discuter quelque problème de droit; s'il avait enrichi la grammaire et la poésie de commentaires volumineux, les détails de sa vie nous auraient sans doute été révélés. Le silence des biographes, tels que Thâlebi, Ibn-Khallikan, etc. est d'autant plus regrettable que le seul de ses écrits respecté par le temps ne peut, en aucune façon, y suppléer. Quelques lignes du consciencieux bibliothécaire qui rédigea le Fihrist, et deux ou trois phrases éparses dans les Prairies d'or, voilà tout ce que j'ai pu recueillir sur un homme qui, par son caractère politique, son esprit cultivé et sa plume facile, joua un rôle brillant à la cour du khalife Moutamid. Abou'l-Kaçem-Obeid-Allah, fils d'Abd-Allah, fils de Khordadbeh, descendait d'une famille persane. Son grand-père, dont le nom 1 atteste suffisamment l'origine guèbre, abjura la religion de Zoroastre, pour plaire aux Bar-

<sup>&#</sup>x27; Khordadbeh signifie en parsi «l'excellent don du soleil;» c'est l'équivalent du grec Héliodore.

mécides, ses protecteurs. L'histoire ne nous dit rien du néoconverti, ni de son fils Abdallah 1; mais il est à présumer que des places et des honneurs furent le prix du sacrifice de leur nationalité. On sait quelle influence les idées persanes exercèrent sur le système gouvernemental des khalifes. Ibn Khaldonn et Mawerdi affirment que la création des Quatre divans et leurs attributions diverses furent empruntées à l'ancien mode d'administration, établi par les Sassanides. Les Arabes, méprisant l'idiome des vaincus et fuyant les complications de la carrière administrative, en laissèrent volontiers le soin à des mains étrangères. Si, en Égypte, les Coptes purent rarement prétendre à d'autres emplois que ceux de receveurs et d'agents comptables, au contraire, dans les provinces orientales, les Persans et, après eux, les Turcs, surent atteindre aux premières fonctions de l'État. L'omnipotence de la famille de Barmek, sous Rachid, celle de Fadhl et de Haçan ben Sehl, sous el-Mamoun, agrandirent la sphère d'action de leurs compatriotes. Ibn-Khordadbeh, ne dans les premières années du m' siècle de l'hégire, dut sans doute à son origine persane, plus encore qu'à la faveur du khalife Moutamid (256-272), le grade important de chef des postes dans le Djébal, ou ancienne Médie.

L'organisation des postes était vraisemblablement d'origine romaine. Je pense, avec M, Reinaud, que le mot berid, qui désigne, ainsi que sikkele, l'ensemble de ce service, est dérivé de veredus ou veredarius. Dans Festus (sub verbo), veredus signifie « un cheval d'allure rapide servant au transport des dépêches . » La poste romaine fonctionnait encore, en

Le père de notre auteur est quelquefois nommé Ahmed, notamment dans le Fihrist; mais cette variante ne se lit pas dans les deux copiés.

<sup>\*</sup> Cependant une autre étymologie est proposée par quelques auteurs arabes. Ils prétendent que berid vient du persan buriden «couper, » parce que les chevaux de poste avaient ordinairement la queue coupée, Il est surprenant que le savant auteur de Post- und Reiseroulen ait accepté sans hésiter cette plaisanterie. Autant vaudrait admettre, avec les mêmes auteurs, que divan (bareau, cour des comptes) est tiré de divané ou de du, parce que, dans le feu du travail, l'employé se démène comme un fou, et que, par ses

Syrie, lorsque Yezid, fils de Moavyah, en fit l'application dans ses Etats. Selon mos idées modernes, la poste est véritablement un service public; puisque les intérêts des particuliers y marchent de pair avec ceux du gouvernement. Il n'en était pas ainsi, à l'époque des khalifes. Deux fragments du livre du Kharadi par Codama, dont le docteur A. Sprenger a déjà signalé l'importance ; prouvent que la transmission des dépêches n'était pas le seul but de cette institution. Le chel du berid, nous dit l'ancien écrivain arabe, doit avoir un divan particulier où viennent aboutir toutes les lettres dont la transmission est confiée à ses soins. Il veille à ce qu'elles arrivent, en temps voulu, à leur destination. Il depouille la correspondance de ses agents, groupe leurs informations, et les porte, intégralement ou en extraits, à la connaissance du prince des croyants. Sous ses ordres sont placés les fervanequi, les mouakki et les subalternes attachés aux relais; il se charge de les payer, et prend les mesures nécessaires pour que les lettres et valises circulent régulièrement entre tous les grands centres de l'empire. » Ailleurs Codama cite un décret d'investiture, adressé par le khalife au ches des postes, où se lit ce qui suit : « Ordre est donné au fonctionnaire susdit d'inspecter les courriers placés sous ses ordres, de dresser un état contenant leurs noms, le chiffre de leurs appointements, les frais de leur entretien, le nombre des relais et l'évaluation précise des distances, dans toute l'étendue de son ressort. Il, est responsable de la prompte expédition des valises dont les courriers sont porteurs. Il veillera à ce que les mouakki' observent avec ponctualité les heures de départ et d'arrivée, de sorte qu'il n'y ait jamais de retard dans le service dont ils sont chargés. »

Ce curieux fragment nous révèle l'existence d'une hiérar-

contorsions, il ressemble aux démons de l'enfer. Privés du semiment philologique, les Orientaux ne demandent à l'étymologie qu'un prétexte à jeux de mots. Accaeillons ces prétendues explications comme une preuve de la subtilité de leur esprit, mais gardons-nous de les prendre au sérieux.

<sup>1</sup> Voyez Past- and Reiserouten, Vorrede, p. 5.

chie régulièrement établie dans cette partie de l'administra-. tion musulmane. Il est facile, en le rapprochant d'autres témoignages, d'en connaître les rouages intérieurs. De dix en dix kilomètres, en Perse, et à une distance double, en Syrie et en Egypte, sont établis des relais (ribat, sikkeh, merkez élberid, etc.); deux ou trois chambres meublées d'un tapis et une écorie assez vaste, voilà l'aspect ordinaire de ces lieux de halte. Un certain nombre de mourabbit « employés subalternes » y veillent nuit et jour, prêts à monter à cheval et à porter au relais voisin, dans le temps rigoureusement fixé, les lettres, groups d'argent et autres objets qui circulent pour le compte du gouvernement. Ces relais, divisés par arrondissements, sont places sous la surveillance d'un employé (mouakki'), charge d'apposer le sceau (tevki') de réception sur les dépêches, et de maintenir la régularité et la rapidité des communications postales. Les rapports que cet agent est tenu de rédiger, non point seulement sur son service particulier; mais aussi sur tout événement local de nature à intéresser le gouvernement, sont transmis au fervanegui, sorte d'inspecteur divisionnaire, qui les revise, les complète, à l'aide de ses informations personnelles, et les adresse au directeur général de la province. Ce dernier, véritable agent politique, correspond avec le vizir et, au besoin, avec le khalife, sans intermédiaire. Menées politiques et religieuses, état des esprils, relevés commerciaux, poids et mesures, en un mot tout ce qui touche à la sécurité du pouvoir et à l'ordre public doit être mentionné dans ses rapports. Du zèle et de l'intelligence que ce fonctionnaire déployait dans son difficile ministère dépendait, en quelque sorte, le repos de l'État, surtout à une époque où la difficulté des communications, la variété des races soumises à l'islam, et tant d'autres causes encore, eussent paralysé l'influence de cette centralisation : savante, qui est l'œuvre et peut-être le péril de nos sociétés modernes. Un fait, rapporte par Ibn-Khallikan, vient à l'appui de ce que nous apprend Codama du rôle politique du chef des postes. Fadhl ben Yahya, ayant été nommé gonverneur général dans le Khoraçán, négligea d'abord les affaires, pour s'adonner à la chasse et aux plaisirs. Pendant longtemps Haroun ar-Rachid n'en fut pas instruit; mais un jour qu'il s'entretenait familièrement avec Yahya, père du jeune gouverneur, il reçut un rapport du chef du berid, où la conduite frivole de Fadhl et le mécontentement du peuple étaient signalés sans le moindre ménagement. Sur l'ordre de Rachid, Yahya prit connaissance de ce message; puis il écrivit, au verso de la page, quelques lignes de reproches, et renvoya le tout à son fils, par la même voie. Cet avertissement suffit pour rappeler Fadhl au sentiment de ses devoirs.

Telle fut la part que prit sans doute Ibn-Khordadbeh au gouvernement du khalife Moutamid, et c'est en ce sens que le voyageur Mokaddessi, lequel écrivait un siècle plus tard, a pu dire, sans trop d'exagération, que l'auteur du Livre des routes fut non seulement l'ami, mais l'un des vizirs du khalife. Ce fitre pouvait, à la rigueur, être donné à un agent qui avait le droit de correspondre directement avec l'émir des croyants, et dont le contrôle s'étendait sur les délégués du pouvoir, à tous les degrés de la hiérarchie administrative.

Mais figura-t-il Jui-même au nombre des vizirs en titre, qui se disputèrent le pouvoir, pendant les vingt-trois années de ce règne? Aucun témoignage historique ne le laisse supposer. Maçoudi et Ibn-el-Athir gardent le silence le plus absolu. El-Fakhri, qui consacre pourtant un paragraphe particulier à chaque ministre, ne dit pas un mot d'Ibn Khordadbeh. On sait, d'ailleurs, que le faible Moutamid, plus soucieux de ses plaisirs que des intérêts de son empire, avait laissé toute la responsabilité des affaires à son frère Mouaffak. Esprit cultive et élégant, passionné pour la poésie et la musique ce khalife aimait a s'entourer d'hommes de lettres et d'artistes. au milieu desquels il s'abandonnait à ses gouts délicats. Je suppose que, des les premières années de son règne, il rappela l'ancien chef du berid et l'admit dans ce cercle de privilégiés. Macoudi (Prairies d'or, ch. cxx11) nous apprend qu'il existait, de son temps, un recueil de séances ou de conférences

(melamat, muzakérat) composées par le khalife lui-même. L'éloge du vin, un choix de poésies bachiques, des considérations historiques sur l'art du chant, enfin un code de belles manières à l'usage des convives de cour, tels étaient les sujets développés par le royal écrivain. On trouve, dans le même chapitre des Prairies d'or, le tableau d'une de ces réunions littéraires, où Ibn-Khordadbeh tint le dé de la conversation, et sit prenve de connaissances sérieuses dans la théorie et l'histoire de l'art musical. Je résume en quelques lignes cette longue dissertation étrangère à l'objet de ce travail, et dont on trouvera d'ailleurs la traduction dans le tome VI de notre édition des Prairies d'or.

C'est à la suite d'un gai festin que Moutamid, entouré de ses convives ordinaires, interroge Ibn-Khordadbeh sur l'origine de la musique. Le courtisan érudit, auquel les légendes rabbiniques ne sont pas inconnues, place la naissance de cet art aux premiers âges du monde, sous la tente de l'hébreu Lamed et de ses fils. Il en suit le développement dans les civilisations primitives, définit la part que les Egyptiens, les Grecs et les Indiens prirent à ses progrès, et décrit les instruments inventés ou perfectionnés par ces peuples. Il explique pourquoi l'Arabe pasteur est si heureusement doué pour la poésie et la musique. Il cite, à ce propos, une tradition, rapportée aussi par le Kitab el-Aghani, d'après laquelle une circonstance fortuite serait la cause de l'invention de ce chant monotone et doux (houda) murmure par le Bédouin, quand il veut presser le pas de sa monture. Puis, sur les instances du khalife, le brillant causeur passe à la pratique même de l'art. Après avoir défini les qualités nécessaires au chanteur, et montré combien l'étude et le goût développent les dons de la nature, il depeint les effets merveilleux produits par la musique, lorsqu'elle demande ses inspirations aux trois grands mouvements de l'ame : l'amour, la douleur et l'enthousiasme. Il arrive, après cela, aux règles de l'exécution (ika'), « qui est au chant ce que la prosodie est à la poésie, » et termine par un parallèle entre le rhythme et la métrique. La dernière partie de ce morceau est pteine de termes techniques dont il est malaisé de préciser la signification. Maçoudi ajoute que le khalife, enchanté du talent de son interlocuteur, le combla d'éloges, et lui dit, en le revétant de la robe d'honneur (khila'), distinction si enviée des Orientaux : \* Abou'l-Kaçem, tu as été l'ornement et l'âme de notre réunion. Ton élocution brillante et souple ressemble à cette étoffe soyeuse dont les reflets changeants sont le charme des yeux !

L'hommage rendu ici aux connaissances variées de notre auteur est confirmé par la liste de ses ouvrages, telle qu'elle nous a été conservée par Ibn-en-Nedim, dans le Fihrist. On y trouve la trace des recherches sérieuses de l'éradit, à côté des amusements frivoles du courtisan.

A celui-ci sont dus les ouvrages intitulés :

- ° Les Beautés des concerts:
- 2º L'Art du cuisinier :
- 3º Le Livre des jeax et divertissements ;
- 4º Le Livre du vin;
- 5° Le Manuel des convives et des familiers.

Au savant et au fonctionnaire appartiennent les trois ouvrages dont le Fihrist nous donne ainsi les titres

- 6° Collection complète des généalogies de la Perse et des tribus nomades;
  - 7º Le Livre des routes et des provinces ;
  - 8° Le Livre des Anwa 1.

¹ Je joins ici le titre arabe de ces livres, qui ne sont pas tous exactement cités par Hadji Khalfa:

ادب السماع كتاب الطبيع كتاب اللهو والملامى كتاب الفراب كتاب الندمآمو الجلسآم كتاب جمهور انساب الفرس والنواقل كتاب المسالك والممالك كتاب الانوا

Le titre du sixième ouvrage est écrit fautivement l'all dans l'exemplaire du Pihrist de la Bibliothèque impériale, fol. 202. — Sur les Anna, on peut consulter l'Introduction à la Géographie des Orienteux, p. CLXXXV. le crois, cependant, que cette liste n'est pas complète et que le titre principal d'Ibn-Khordadbeh à l'estime de la postérité ne s'y trouve point mentionné.

Maçoudi, en faisant, dans sa préface, l'énumération des travaux historiques qu'il avait à sa disposition, parle d'une grande chronique par Obeid Allah, fils de Khordadbeh : « C'est, dit-il, un écrivain distingué et remarquable par la beauté de son style; aussi a-t-il eu un grand nombre d'imitateurs qui lui ont fait des emprunts, ou suivi la voie qu'il a tracée. On peut s'en convaincre, en examinant son grand ouvrage historique. Ce livre se distingue, entre tous, par le soin et l'ordre de sa méthode, l'abondance de ses renseignements sur l'histoire des peuples et la biographie des rois de la Perse ou d'autre race » (1. I, p. 13). Le succès qui accueillit cette production paraît avoir excité la jalousie d'un écrivain contemporain, élève du célèbre astronome Kendi. Ahmed, fils de Thavib, originaire de Sarakhs, ville du Khoraçan, avait commencé par rédiger un traité des routes et des provinces, qui resta inachevé. Plus tard, il composa pour le khadife Mo'thaded billah, dont il était le protégé, un recueil d'histoire universelle, moins pour enrichir la science d'aperçus nouveaux, que pour enlever à celui d'Ibn-Khordadbeh la popularité dont il jouissait. Mais il n'ent qu'un médiocre succes, et Maçoudi, à qui j'emprunte ce fait, ajoute : «Sarakhsi est presque toujours en contradiction avec Ibn-Khordadbeh; aussi suis-je porté à croire que ce livre lui a été faussement attribué, car sa science était bien supérieure à une pareille œuvre. » (Prairies d'or, t. II, p. 72.)

Le temps, qui nous a ravi les œuvres les plus considérables d'Ibn-Khordadbeh, n'a pas même laissé intacté celle à laquelle l'auteur attachait sans doute le moindre prix. Et ici, je ne parle pas seulement des mutilations auxquelles tous les vieux documents littéraires sont condamnés en passant par les mains des copistes; mais il me paraît incontestable aussi qu'une édition écourtée a été mise, de bonne heure, en circulation, par je ne sais quel abréviateur maladroit, et s'est propagée au détriment de la rédaction originale. L'existence de cette dernière peut se déduire des raisons suivantes :

t° Au début de son livre, l'auteur emprunte à la Géographie de Ptolémée une remarque qui, dans mes deux copies, se borne à quelques mots ; tandis que, dans Hadji Khalfa, elle est beaucoup plus développée et précédén d'une phrase également omise dans les copies <sup>1</sup>.

2° Le début de l'itinéraire d'Afrique est cité par Makrizi, dans sa Description de l'Égypte et du Caire, avec des variantes si considérables, que la source de cet emprunt serait méconnaissable, si Makrizi n'affirmait qu'il en est redevable à notre

auleur.

3° Le passage relatif à l'Égypte est reproduit par Ibn-Khaldoun avec des détails qu'on chercherait vainement dans le texte, tel qu'il nous est parvenu. Un autre témoignage prouve aussi que le même fragment était plus circonstancié dans la rédaction primitive. Le voyageur musulman Ibn-Djobeir (p. 55, édition de M. W. Wright), parlant des ruines qui bordent la rive orientale du Nil, depuis Ikhmîm jusqu'à Syène, ajoute que ce sont les débris de la muraille dite de la Vicille, dans le Livre des routes et des provinces. Mon texte ne dit pas un mot de cette légende. A la vérité, on pourrait supposer que Ibn-Djobeir l'avait lue dans un antre ouvrage portant un titre semblable; mais, comme Hamd Allah Mustaufi rapporte précisément le même fait, sur la foi d'Ibn-Khordadbeh, on est en droit de conclure que le voyageur arabe et le géographe persan travaillaient sur un texte identique, et ayant subi moins de mutilations.

Il est inutile d'ajouter que Hadji Khalfa avait sous les yeux un onvrage différent, où le passage en question est cité. A ce propos, je dois relever deux inexactitudes dans le texte publié par M. Fluegel. Le nom de l'auteur y est écrit deux fois Khordad, au lieu de Khordadbeh; en second lieu, l'expression proverbiale qui termine l'extrait de la préface doit être lue ومعنور عام , au lieu de معنور معنور on sait que cette sentence «œuvre commandée est (d'avance) excusées termine ordinairement les préfaces pompeuses des écrivains musulmans.

En dépit de ses lacunes et malgré le désordre que des copistes négligents y ont introduit, on peut retrouver encore le caractère essentiel de ce livre et les traces d'un plan sagement ordonné. Dans les deux premiers siècles après la mort du Prophète, c'est-à-dire jusqu'à la fin du règne d'el-Mamoun, l'étude des sciences mathématiques et de l'astronomie fit un peu négliger la géographie descriptive. Ni le tableau rétrospectif des mœurs du désert, offert aux Arabes émigrés dans le Khoraçân, par Nadhr, fils de Schomayl (vers 740 de J. C.); ni l'essai de géographie et d'histoire naturelle dû à la plume naive de Djohedh (vers 820), ne pouvaient ajouter grand'chose aux traductions déjà surannées de Ptolémée. Sous les successeurs d'el-Mamoun, et notamment pendant le règne de Moutamid, le besoin de notions plus positives se fit impérieusement sentir. Les Grecs, profitant de l'énervement moral du khalifat, s'avançaient au cœur de l'Asie Mineure. Le malaise général se révélait par des révoltes péniblement étouffées. L'Arménie essayait de secouer le joug de l'islam, tandis que le parti des Alides reprenait ses projets ambitieux. Quelques années plus tard, le fils d'un chaudronnier, Yakoub ben Leith, enlevait à la dynastie d'Abbas ses provinces orientales, et l'Égypte passait sous les lois d'Ahmed, fils de Touloun. Pour conjurer tant de périls et en prévenir de plus grands, une surveillance incessante n'était pas de trop. Le croisement continuel des courriers de cabinet, les mouvements de troupes dans tous les sens exigeaient une connaissance plus exacte des voies de communication. Aussi voyons-nous deux traités spéciaux, portant le même titre, paraître presque simultanément. L'auteur du Fihrist assure que le premier Livre des routes fut écrit par Djafar, fils d'Ahmed, originaire de Merve, mais qu'il demeura inachevé. Je crois qu'Ibn-Khordadbeh publia le sien entre les années 240 et 260 de l'hégire, lorsqu'il était encore directeur des postes et de la sûreté générale. En effet, il ne peut l'avoir rédigé ayant l'an 231, puisque, dans le tableau des redevances du Khoraçan, il fait usage d'un document portant cette date

et destiné au chef des Thahérides. Il ne peut non plus s'être mis à l'œuvre plus tard-que l'année 260, puisque, en 261. Nasr, fils d'Ahmed le Samanide, reçut l'investiture de la Transoxiane; or Ibn-Khordadbeh nous apprend que cette province obéissait encore à Nouh, fils d'Açed. Un autre passage moins explicite, il est vrai, vient à l'appui de notre bypothèse. Dans le paragraphe relatif à l'Andalousie, il nous dit que ce royaume a pour souverain un Omeyade, fils d'Abd er-Rahman; or, quoiqu'il ne le nomme pas, il est hors de doute qu'il désigne ainsi Mohammed I", lequel régna de 238 à 273 (850-856 de J. C.).

Les trois ou quatre lignes par lesquelles débute le Libre des routes sont tout ce qui reste d'une préface où, suivant l'usage des écrivains arabes, l'auteur faisait connaître le but et le plan de son travail. Cette lacune regrettable n'empêche pas de distinguer dans l'ouvrage, tel qu'il nous est parvenu, quatre divisions principales, ou, tout au moins, quatre classes de renseignements distincts. Voici comment on pourrait les grouper.

5 I. Tableau de l'impôt foncier et des redevances en nature, dans les provinces soumises à l'autorité immédiate ou à la suzeraineté du khalife.

\$ 11. Évaluation en parasanges ou en milles de toutes les routes qui rayonnent du cœur aux extrémités de l'empire, suivie de renseignements, ordinairement trop concis, sur l'histoire de chaque contrée, ses productions, etc.

SIII. Abrégé de relations de voyage, telles que la description des îles de l'archipel indien, d'après le récit des marins qui, de Siraf et d'Omân, se rendent en Chine; l'intéressant itinéraire des marchands juifs, et d'autres voyages lointains. En outre, un choix de contes et de légendes merveilleuses, provenant soit d'une tradition apocryphe, soit de livres populaires, dans le genre de celui d'el-Djahedh.

S IV. Description des montagnes, des fleuves, des lacs, etc. analogue sans doute à celle qui forme un des chapitres du livre de Codama (section VI, chapitre IV). Il ne nous reste que le début de cette description, et j'ajouterai que la

perte en est peu regrettable.

Dans cette classification, j'ai négligé quelques morceaux, presque indéchiffrables, que le caprice des copistes a semés au hasard. Par exemple, un tableau inachevé de l'orientation vers la Kaabah; la liste des titres donnés aux rois du monde; enfin un paragraphe emprunté aux vieilles théories grecques sur la constitution physique du globe, paragraphe dont un tronçon est rejeté, on ne sait pourquoi, à la fin du volume.

Heureusement, les portions pour nous les plus importantes, celles qui comprennent les relevés statistiques de l'impôt et les itinéraires, nous ont été transmises avec une exactitude suffisante, et présentent un caractère d'authenticité qui en double le prix. L'auteur s'occupe d'abord de la division territoriale du Sawad ou territoire cultivé de la Mésopotamie, sur les bases établies par la monarchie persane et maintenues par les divans arabes. Il donne la liste des districts du Tigre et de l'Euphrate, suivant leur position riveraine; leurs subdivisions en cantons et bourgades; le chiffre des récoltes et celui de la taxe prélevée au profit du Trésor. Il n'indique, il est vrai, ni la provenance, ni la date de ses matériaux; mais aurait-il pu réunir des détails aussi precis, sans avoir accès aux archives de l'État? Si, dans un ou deux passages, il cite un chiffre différent, d'après un certain Ispaliani, qu'il ne faut pas confondre avec l'historien Hamza (ce dernier écrivait l'an 350 de l'hégire), il ne signale ces différences qu'à titre de renseignement, et comme terme de comparaison. C'est aussi dans ce but qu'il résume l'historique de l'impôt, sous les Sassanides, et durant le siècle qui suivit la conquête musulmane.

Pour le Khoraçán et les provinces orientales, Ibn-Khordadheh ne pouvait consulter qu'un état d'une date déjà ancienne, puisque, au moment de la rédaction du Livre des routes, la lutte qui éclata entre les descendants de Thaher et la dynastie des Sassarides avait tari cette source importante

du revenu. L'état en question porte la date des années 221 et 222; on seit qu'alors Abd Allah, fils de Thaher, déjà indépendant de fait, reconnaissait encore, par une redevance annuelle, la suprématie religieuse des khalifes. Plus loin, dans la description des routes de l'Arabie, l'impôt du Yémen est donné d'après les registres de compte communiqués à l'auteur par le gouverneur de cette province. Un écrivain qui occupait, quelques années plus tard, un rang élevé dans l'administration, Abou Dia far Codama, rédigea, sous le titre de Livre de l'impôt et Art du commis-rédacteur, un ouvrage considérable, dont la dernière moitié seulement nous est connuc. M. de Slane a publié, dans ce recueil (cahier d'août 1862), le chapitre qui traite précisément de la division administrative et des revenus de l'empire musulman. Au premier abord, on pourrait croire que ce document a la même origine que le nôtre. Les noms de lieu s'y déroulent à peu près dans le même ordre, et plusieurs relevés partiels y sont identiques. On verra pourtant combien le chiffre total du revenu, d'après Ibn-Khordadbeh, est loin d'atteindre celui qui résulte des tableaux de Codama. En ce qui concerne l'empire musulman proprement dit, cette différence s'explique par la date des comples que Codama avait sous les yeux, et aussi par la prospérité relative des finances à cette date. En 203 (818-819 de notre ère), un terrible incendie avait détruit les archives de Bagdad. Codama, qui cherchait avant tout des modèles de comptabilité, sans se préoccuper de leur actualité, a cru indifférent de prendre le plus ancien, c'est-à-dire celui de l'année 204. Mais depuis, la décadence du khalifat avait fait des progrès effrayants. Le luxe avait relâché les mœurs, l'abus de la dialectique avait engendré les hérésies, et celles-ci la révolte. Le règne de Motassem et celui de Wathik-Billah furent une ère de persécution refigieuse et de désorganisation sociale. Les chiffres d'Ibn-Khordadbeh le disent aussi éloquemment que le récit des bistoriens, et ils nous prouvent que l'agriculture et le commerce étaient déjà frappés au cœur. On remarquera cependant

combien le numéraire était encore abondant jusque dans les mondres bourgades, et cette considération justifiera sans doute la valeur très-modérée que j'ai attribuée au dinar et au dirhem, ou, en d'autres termes, à la monnaie d'or et d'argent. Un calcul plus rigoureux du miskal m'a permis de rétablir, au profit de la monarchie des Perses, un revenu supérieur à celui qui est présenté dans la traduction de Codama. De graves inexactitudes déparent les deux ouvrages; mais, grâce à leur origine différente, les erreurs ou les lacunes ne portent pas sur les mêmes points, et j'espère avoir tiré de leur examen attentif des données moins incertaines. Enfin, pour accroître, autant qu'il était en mon pouvoir, ces matériaux de l'histoire économique du khalifat, j'ai puisé dans la curieuse relation de Mokaddessi, dont M. le D' A. Sprenger a bien voulu me communiquer une copie, tous les renscignements que ce voyageur put se procurer sur l'impôt et les tailles, un siècle après la mort d'Ibn Khordadbeh.

Les itinéraires rédigés par mon auteur, soit d'après les archives de Bagdad, soit sur des notes prises dans l'exercice de ses fonctions, sont également coordonnés avec une certaine méthode. Dans le premier paragraphe, il décrit la route qui, de Bagdad, mène dans la direction du nord-est, jusqu'aux extrémités de la Transoxiane; il traverse ensuite le Kharezm, et revient par la Perse à son point de départ. Dans le paragraphe suivant, il trace la route que suivent les bâtiments, depuis l'embouchure du Tigre jusqu'à l'Inde et à la Chine. Les faits que les marins lui ont racontés nous représentent, dans leur forme primitive, ces récits, mélange de vérités et de fables puériles, qui, vers la même époque, furent recueillis et publiés, sous le nom du marchand Suleīman et d'Abou-Zeïd. La traduction et les notes dont M. Reinaud a enrichi le texte de cette relation m'ont été du plus grand secours. Un troisième paragraphe conduit le lecteur de Bagdad en Syrie, en Egypte et dans le Maghreb; il se termine par une notice de l'empire byzantin, où l'on s'étonne de trouver des renseignements plus exacts qu'on ne pouvait en attendre d'un musulman, sur la hiérarchie militaire et civile du Bas-Empire. L'itinéraire des régions septentrionales est nécessairement moins complet que les précédents; il y est fait mention seulement des voies qui mettent en communication l'Azerbaidjan, l'Arménie et le Caucase. C'est là que se place la trop fameuse relation de Sallam l'interprète, envoyé de Samorra aux rives du Volga. Dictée à l'auteur par Sallam lui-même, d'après le rapport qu'il adressa au khalife Wathik-Billah, cette relation, conservée ici sous sa forme native, a été reproduite par je ne sais combien de compilateurs arabes et persans. Comme la mission de Mohammed, fils de Mouça l'astronome, dont on trouvera aussi le récit original, quoique abrégé, le voyage de Sallam fut prevoqué par les scrupules religieux du khalife théologien. Qu'il s'agît des Sept Dormants ou de Gog et Magog, le Coran laissait le champ libre aux interprétations, et ce fut pour couper court aux contes ridicules dont le livre saint était le prétexte, que Wathik-Billah voulut recueillir des informations sur les lieux cités par la tradition. Le voyage de Sallam, selon moi, eut au moins un commencement d'exécution, et les fantaisies qui terminent si étrangement sa relation me paraissent une concession à ce goût du merveilleux que les conquêtes scientifiques d'el-Mamoun n'avaient pas affaibli. Mais, en aucun cas, je ne me déciderai à n'y voir, avec le D' Sprenger, « qu'une impudente mystification. »

La dernière section de l'itinéraire traite de l'Oman et de la péninsule arabique. Pour ce fragment, j'ai consulté avec fruit le texte arabe de Yacoubi, publié à Leyde en 1860. Cet ouvrage, malheureusement incomplet, n'est pas sans analogie avec le Livre des routes, et appartient à la même époque. Moins crédule et plus observateur qu'Ibn-Khordadbeh, l'auteur du Kitab el-bouldan offre à l'ethnographie, à l'histoire et à l'archéologie elle-même, des observations pleines d'intérêt, qui tempèrent la sécheresse de ses notes de voyage. En revanche, les itinéraires y sont moins détaillés, et leur évaluation en heures ou en journées de marche serait d'un médiocre

secours pour la construction d'une bonne carte de l'empire musulman au moyen âge. Au reste, comme les deux écrivains ont leur valeur propre et se complètent l'un par l'autre, je n'ai pas négligé de les rapprocher, toutes les fois que j'ai pu le faire sans dépasser les limites de ce travail. Il ne me serait pas difficile de m'étendre sur les emprunts plus ou moins déguisés qui ont été faits, presque jusqu'à nos jours, au Livre des routes; mais la plupart étant de seconde main, il serait oiseux d'insister sur ce point. Au rapport de Mokaddessi, qui se prépara à ses voyages par de vastes lectures, le vizir cl-Djeihani, écrivain de la première moitié du x' siècle, s'était approprié les itinéraires d'Ibn-Khordadbeh et les avait fait insérer dans l'ouvrage qui fut rédigé sous sa direction (voyez l'Introduction à la Géographie des Orientaux, par M. Reinaud, p. LXIII). Édrissi les transporta dans sa Géographie, sans y rien changer, et c'est là qu'Ibn-Khaldoun a trouvé quelques-uns des détails topographiques qui se lisent dans le livre premier de ses Prolégomènes. Un courant analogue se remarque chez les Persans. Hamd-Allah-Mustauft consulte la rédaction originale, et en fait usage dans son Nouzhet el-Kouloub. Mirkhond s'en empare et les résume dans le complément de son Histoire universelle. Khôndémir les trouve au milieu de l'héritage paternel, et leur donne place dans le Habib-us sier, non sans les abréger encore. Enfin, Ahmed-Razi, s'autorisant de leur exemple, enrichit de ce butin, de plus en plus léger, ses notices littéraires et descriptives. Cette singulière transmission ne prouve pas seulement le sans-gêne des compilateurs orientaux; elle démontre aussi que Maçoudi n'était pas loin de la vérité, lorsqu'il disait du Livre des routes : « C'est une mine de faits que l'on explore « toujours avec fruit » (Prairies, t. I", p. 13). On verra que j'ai partout recherché la trace de ces emprunts, et que la version en apparence la plus détournée m'a quelquesois remis dans le bon chemin.

Je demande grâce pour les notes si nombreuses qui accompagnent cette traduction. Je sais quelle fatigue en résulte

pour le lecteur, sans cesse exposé à laisser échapper le fil conducteur, dans ce labyrinthe de gloses et de citations. Mais, à vrai dire, un texte aussi mutilé, ou aussi concis quand il est complet, exigeait un commentaire perpétuel, et je n'aurais pu me soustraire à cette obligation, si la publication récente des Post- und Reiserouten des Orients, par M. A. Sprenger, n'était venue rendre ma tache moins pénible. On trouve dans le premier fascicule, le seul publié jusqu'à présent, les itinéraires d'Ibn-Khordadbeh, mis en regard de ceux de Codama, d'Isthakhri, de Mokaddessi, etc. Si mes lecons ne s'accordent pas toujours avec celles du docteur Sprenger, il est juste de rappeler que ce savant n'avait à sa disposition que le texte d'Oxford, et que, de son propre aven, il l'a copié à la hâte. Quoi qu'il en soit, les judicieuses remarques et les seize cartes, d'après Birouni et l'Awal, dont son travail est accompagne, m'ont rendu des services que je ne saurais trop reconnaître. Quelque jugement que l'on porte d'ailleurs sur le plan adopté par M. Sprenger, on doit le remercier d'avoir ouvert à la science des trésors jusqu'à présent inexplorés. Ai-je eu moi aussi le bonheur de recueillir une parcelle d'or sous les ruines amoncelées par le temps? Je n'ose l'espérer; mais si, du moins, ce travail, tout incomplet qu'il est, provoque la découverte et la restauration d'autres monuments du même âge, je me féliciterai de l'avoir entrepris et m'estimerai suffisamment récompensé.

SAME AND 12 - 2715

كتاب

## المسالك والحالك تأليب

ابي القسم عبيد الله بن عبد الله بن خردادبه

## اللهم صلّ على محدد وآلد بسم الله الرحن الرحم ربّ يسر جير

للحمد لله شكرًا لنعمته، واشهد أن لا أله ألّا الله أقرارًا بوحد أنيته، والله أكبر خضوعًا لعظمته، وصلّى الله على مجد نبيه وخيرته من خلقه وعلى آله وسلّم ﴿ هذا كتاب فيه صغة الارض وبنية للخلق عليها وقبلة أهل كل يلد والممالك والمسالك الى نواى الارض تأليبف أني القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خردادبه ﴿ قال آبو القاسم صغة الارض أنها مدورة كتدوير ألكرة موضوعة في القاسم صغة الارض أنها مدورة كتدوير ألكرة موضوعة في حون الغلك كالمُحدة في جون البيضة والنسم حول الارض وهو جاذب لها من جهيع نواحيها إلى الغلك ﴿ وبنية وهو جاذب لها من جهيع نواحيها إلى الغلك ﴿ وبنية للخلق على الارض أن النسم جاذب لما في أبدانهم من الثقل إلى الدرض الخلق على الارض حاذبة لما في أبدانهم من الثقل إلى الارض

عنراة الحير الذي يجذب الحديد ، والارض مقسومة نصفين بينها خط الاستوآء وهو من المشرق الى المغرب وهذا كور (طول) الارض وهو أكبر خط في كرة الارض كما ان منطقة البروج أكبر خطَّ في الغلك ۞ وعـرض الارض من القطب الجنوي الذي يدور حوله سُهيل الى القطب الشمالي الذي يدور حوله بنات نعشء فاستدارة كرة الارض في موضع خط الاستوآء ثلثاثة وستون درجة والدرجة خسة وعشرون فرسخا والغرج اشناعشر الف ذراء والذرع اربع وعشرون اصبغا والاصبغ ست حبات شعير مصغوفة بطون بعضها الى بعض يكون ذلك تسعنة الذي فرس ف وبين خط الاستوآء وكل و احد من القطبين تشعون درجة واستدارتها عرضًا مثل ذلك الله أن العمارة ئ الارض بعد خطّ الاستوآء باربع وعشوين ﴿ ثم المآء في قدر غور البحر الكبير فنحن على الربع الشمالي من الارض، والربع للحنوبي خراب لشدة للحرء والنصف الذي تحتنا لا ساكن فيه وكلّ ربع من الشمالي وللنوبي سبعة اقالم ١٠ وذكر بطليوس في كتابه ان مدن الارض على عهدة سبعة الان مدينة ومائنا مدينة ١٥ ذكر القبلة في النواق ١٥ قبلة اهل ارمينية واذربيجان وبغداد واللوفة والمدائي والبصرة وحلوان والدينور ونهاوند وهدان واصبهان

والريّ وطبرستان وخراسان كلّها وبلاد للزر وقسميّ الهند الى حائط اللعبة الذى فيه بابها ، والقطب الشمالى عن يسارة الى وسط المشرق ، وأما التبت وبلاد الترك والصين والمنصورة نخلف وسط المشرق بستة اجرآء تعرف قبلتهم من الجر الاسود ، وأما قبلة اهل المن فصلاتهم الى الركن ووجوههم الى وجوة اهل ارمينية اذا صلوا ، وأما قبلة اهل ارمينية اذا صلوا ، وأما قبلة اهل المغرب وافريقية ومصر والشام والجربرة ووسط المغرب فصلاتهم الى الركن الشامى ووجوههم الى وجوة اهل المنامى ووجوههم الى

ثم نبداً بذكر السواد الاكانت ملوك الغرس تسميد ول إيرانسهر اى قلب العراق الالسواد اثنتا عشرة كورة وكل كورة استان وطساسيجه ستون طسوجا وترجمة الاستان احارة وترجمة الطسوج ناحية ويقال ان ترجمة الاستان قرار او مستقرة ، وطساسيج السواد شافية واربعون طسوجا الاكورة استان شاد فيروز الاكورة الساكوا حلوان خسة طساسيج ، طسوج فيروز قباذ طسوج البل وطسوج خانقين الالمان الاسرة تأكوا طسوج اربل وطسوج خانقين الالمان الدورة المنان شاد هرمز سبعة طساسيج ، طسوج بزركسابور طسوج نهربوق طسوج المواذا ونهربين طسوج خازر طسوج المدينة العتيقة طموج ونهربين طسوج خازر طسوج المدينة العتيقة طموج

واذان الاعلى طسوج راذان الاسغل ١٥ كورة استان شاد قباذ تجانية طساسيج ، طسوج رستقباذ طسوج مهرود طسوج سلسل طسوج جلولا وجلولا طسوج الزابين طسوج البغدنجين طسوج براز البروز طسبوج الدسكرة والرستاقين ٢ كورة استان شادا حان خسرو ١٥ خسة طساسيع طسوج النهروان الاعلى طسوج النهروان الاسغل طسوج النهروان الاوسط طسوج بادريا طسوج باكسايات سقى دجلة والغرات أكورة استان سابور وهي كسكر اربعة طساسيم ، طسوج الزندورد طسوج البريسون طسوج الاستاد طسوج لجوازرة ، كورة استان شاد بهمن ، أربعة طساسيج طسوج بهمن اردشير طسوج ميسان طسوج دستيسان طسوج ابرقباذ ١٥ ستى الغرات ودجيل ١٠ كورة استان العالى اربعة طساسيم ، طسوج مبر سابور طسوج مسكن طسوج قطربل طسوج بادوريا ككورة استان اردشير بابكان ال خسة طساسيم ، طسوج نهر شير طسوج الرومغان طسوج كونا طسوج نهر درقيط طسوج نهر حويرة ١٠ كورة استان ديوماستان وهي الروابي ١٠ ثلثة طساسيج ، طسوج الـزاب الاعلى طسوج الـزاب الاوسط طسوج الزاب الاسغل ا كورة به قباد الاعلى ، ستة طساسيج ، طسوج بابل طسوج خطرنية طسوج الغلوجة العليا طسوج الغلوجة السغلى طسوج النهويين طسيوج عين ألمتر أن كورة استان بهقباد الاوسط، وهي خسته، طسوج للنة والبداة طسوج سورآء طسوج بربسيا طسوج باروسما طسوج نهر الملك ك خسراج كور دجلة ثمانية الان الف وخسماية الف درهم أكورة استان بهقباذ الاسفل خسة طساسيم ، طسوج فرات بادقيلي طسوج السيلحون طسوج نستر طسوج رومستان طسوج هرمزجرد ويقال أن رومستان وهرمزجرد ضياع متغرقة من طساسيج عدّة ١٥ تقدير السواد الجانب الغربي ١٥ سقى الغرات والدجلة عطسوج الانبار وطساسيجه خسة بيادرة مائنتان وخسون بيدرا للحنطة الغان وتلثمائة كر الشعير الف واربعمائة كرالورق مائة وخسون الف درهم ا قطربل ورساتيقه عشرة بيادره مائتان وعشرون بيبدرا الحنطة الف كر الشعير الف كر الورق ثلثمائة درهم ١ طسوج مسكن ورساتيقه ستة بيادرة مائة بيدر وخسة بيادر للنطة ثلثة الان كر الشعير الف كر الورق ثلثائة الف درهم الله طسوج بادوريا ورساتيقه اربعة عشر، بيادره اربعمائة وعشرون بيدرا للنطة ثلثة الان وخسمائة كر الشعير الف كر الورق الف الف درهم ألا طسوج نهرشير

LE LIVRE DES ROUTES ET DES PROVINCES. ورساتيقه عشرة بيادرة مائتان أواربعون بيدرًا للخطة الف وسبعمائة كر الشعير الف وسبعمائة كر الورق. وخسة الان درهم أل طسوج الرومقان ، ورساتيقه عشرة بيادره مابتان وعشرون بيدرًا للنطة ثلثة الان وثلثائة كر الشعير ثلثة الان وخسون كرًا الورق ثلثائة و خسون ألف 2 درهم أل طسوج كوثا ، ورساتيقه تسعة بيادرة مائتان وعشرون بيدرًا للنطة ثلثه الان كر الشعير الغاكر الورق مائة الف وخسون الف درهم أ طسوج نهر در قیط، ورساتیقه تسعة بیادره مائة وخسة وعشرون بيدرًا للحنطة الغاكر الشعير الغاكر الورق مائة وخسون الف درهم ١٥ طسوج نهر جُوبرة ، ورساتية عشرة بيادرة مائتان وسبعة وعشرون بيدرًا للنطة الف وسبعمائة كر الشعير ستة الان كر الورق مائة الف وخسون الف درهم أكورة الزوابي أو ورساتيقه اثنا عشر رستقا بيادرة مائتان واربعة واربعون بيدرا للنطة الف وسبعمائة كر الشعير سبعة الان ومائتا كر الورق مائتا الف وخسون الف درهم أله طسوج بابسل وخطرنية ، والرساتيق ستة عشر بيادرة ثلثائة وتمانية وسبعون

الله B. عالم .

se trouve en B seulement

بيدرًا الورق ثلثائة الف وخسون الف درهم لطبسوج الغلوجة العلياء ورساتيقه خسة عشر بيادره ماستان واربعون بيدرا للنطة الف وخسون ومأنة كر الشعيس خسمائة كرالورق سبعون الف درهم أوطسوج الغلوجة السغلى ، و رساتيقه ستة بيادرة اثنان وسبعون بيدرًا للحنطة الفكر الشعير ثلثة الاى كر الورق مائتان وثمانون الغ درهم ١٥ طسوج النهرين ، ورساتيقه تلتة بيادره احد وثمانون بيدرًا للنطة ثلثائة كر الشعير اربعمائة كر الورق خس وسبعون الف درهم ألك طسوج عين الممر، ورساتيقه ثلثة بيادره اربعة عشر بيدرًا للنطة ثلثائة كر الشعير اربعمائة كر الورق احد وخسون الف درهم 🗈 طسوج لجنة والبداة ، ورساتيقة ثمانية بيادرة احد وسبعون بيدؤا للحنطة الغ ومائتا كر الشعير الغ وستمائة كر الورق مائة الف ولمحسون الف درهم ﴿ طسوم سوراء وبربسياء ورساتيقه عشر بيادرة مائتان وخسة وستنون بيدرا للعنطة سبعمائة كر الشعير والارز الغان واربعمائة كر الورق مَائَة الف درهم ﴿ طَسُوجِ بَارُوسُمَا وَمُهُو المُلَّكُ مُ الرساتين عشرة بيادره ستمائة واربعة وستون بيدرا

ا On lit dans les deux copies, à la suite de ces chiffres : النجية

الحنطة الف وخسمائة كر الشعير اربعة الان وخسمائة كر الورق مائعان وخسون الف درهم ألسنين والوقون ، صياع جعت من طساسيج وتقدير العشر منهامن للنطة خسمائة كروس الشعير خسة الاى وخسمائة كروس الوزق مائتان وخسون الف درهم ١٥ طسوج فرات بادقلى ، ورساتيقه عشر بيادرة مائتان واحد وسبعون بيدرا الغنطة الغاكر الشعير والارز الغان وخسمائة كر الورق تسعمائة الف درهم ألا طسوج السيلمون ، وفيه الدورنس وطيرن اباذء بيادرة اربعة وثلثون بيدرًا للنطة الف كر الشعير الف وخسمائة كر الورق مائة الف واربعون الف درهم ١٥ طسوج رومستان وهرمرجرد ، للنطة خسمائة كر الشعير حسمائة كر الورق عشرة الان درهم أ طسوج نسترى ورساتيقه سبعة بيادرة مائة وثلثة وستون بيدرا الخنطة الف وماثنان وخسون كرًا الشعير والارز 1 الفاكر الورق ثلشائة الف درهم ١٠ ايغار تجميعه من عدة طساسيج وتعديره من الورق مائتا الف وثمانمائة واربعون درها ويجبى 1 لبيت المال ١٥ سنى دجلة والغرات ١٥ كورة

<sup>1</sup> Ce mot est omis dans B,

dans la copie B.

كسكر ونهر الصلة ورقة والربان ، كان يرتفع من خواجها وسائر ابواب مالها من الورق سبعون الف الف درهم ومن الحنطة ثلثة الان كرومن الشعير والارز عشرون الف كراك الجانب الشرق ، طسوج بزركسابور، ورساتيقه تسعة بيادرة مائتا وسنون بيدرا للغطة الغان وخسمائة كرالشعير الغان ومائنا كر الورق ثلثائة الغ درهم ﴿ طسوج البرادان ، رساتيقه تسعة عشر بيادرة ثلثائة واثنان بيدرًا للنطة اربعة الان وتمامائة كر الورق مائة الف وعشرون الف درهم ﴿ طسوج نهر بوق، الحنطة مائناكر الشعير الف كر الورق مائة الف درهم أله طسوج كلواذى ونهر بين ، رساتيقه ثلثة بيادرة اربعة وثلثون بيدرًا للحنطة الغ وستمائة كرالشعير الف وخسمائة كرالورق تلقائة الف وتلثون الف درهم أله طسوج جازر والمدينة العتبقة ١٠ رساتيقه سبعة بيادره مائة وستة عشر بيدرا لخنطة الف كر الشعير الف وسبعمائة كر الورق مائتا الف وخسون الف درهم لا طسوج جلولاء وجلولاء ، رساتيقه خسة بيادرة ستة وستون بيدرًا للنطة الف كر الشعير الف كر الورق مائة الف درهم ﴿ طسوج الدسين ، رساتيغه اربعة بيادرة مائتان وثلثون بيدراً

النطة سبعمائة كر الشعير الف وثلثائة كر الورق اربعون الف درهم في طنسوم الدسكرة ، رساتيقد سبعة بيادرة اربعة واربعون بيخارا للغطة الف كر الشعير الف كر الورق سبعون الغ درهم أ طسوج براز الرود ، رساتيف ستة يهادوه ستة وعشرون بيدرا للنطة تلثة الان كر الشعير الغاكر الورق مائة الف وعشرون الف درهم أ طسوج البندنجين ، رساتيق خسة بيادرة اربعة وخسون بيدرا للمنطة ستمائة كر الشعير خسمائة كر النورق مائلة الف درهم أه طسوج النهروانات ، رساتيقه احد وعشرون بيادرة ثلثائة وثمانون بيدرًا ﴿ النهـروان الأعلى ، من العنطة الغان وسبعمائة كرومن الشعير الف وثمانمائة كر ومن الورق فلخنائة الف وخسون الف درهم ، النهروان الاوسط، لخنطة الف كر الشعير خسائة كر الورق مائة الف درهم ، النهروان الاسفل ، لحنطة الف كر الشعير الف ومائتنا كر الورق مائة الف وخسون الف درهم ١ طسوج بادريا وباكساياء رساتيقه سبعة الحنطة اربعة الان وسبعمائة كر الشعير خسة الان كر الورق ثلشائة الف وثلثون الغ درهم أكورة استان شاد فيروز وفي حلوان ووظيفة حلوان مع اللاتاركة والأكراد من الورق الف الف

وتماتمائه الف درهم ، واما جبائة السواد في القديم قائد جُبئ لقباد الملك ابن فيروز مائة الف وخسون الف الف مثقال، وامرعربن للحطَّاب رجه الله أن يمسح السواد وطولة من الحديثة 1 الى عبّادان وذلك مائة وخسة وعشرون فرسخًا وعرضه من عقبة حلوان الى العذيب وذلك خسة وثمانون فرسخا فبلغت جربانه ستة وثلثين الف جريب، فوضع على كلُّ جزيب حفظة اربعة دراهم وعلى كلُّ جـريـب شعير درهين وعلى جريب النخل ثمانية دراهم وعلى جريب ألكروم والرطب ستة دراهم وختم على خس مائة ال انسان للجزية على الطبقات ، نجبي عبر السواد مائة الف الف وعشرين الف الف درهم ، وجباة التماج بن يوسف ثمانية عشر الف الف ليس فيها مائة الف الف وذلك لعسغه وخرقه وظلمه واسلغهم الغي الف نحصل لد ستية عشر الف الف درهم ومنع الهل النسواد من دير البغير ليكثر للحرث والزراعة فقال الشاعرء

البه خراب العراق فحرام جهادً لحوم البَقر البَعران والربيجان والربي وهدان والمساهين وطبرستان ونهاوند وقومس وماسبذان ومهرجانقذق وحلوان ثلثين الف الف درهم الم والدَّلَي العادد العلد من العلل العلد من العلل العلد العلم المناس المناس المناس المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة العلم المناسبة الم

وظف على الى العباس عبد الله بن طاهر بن السين رجه الله من خراج خراسان والاعال المصمومة اليه سنة احدى واثنتين عشرة ومائتين البرق عشرة الان الف درهم فتومس الغا الف ومائة الف وسبعون الف درهم جرجان عشرة الان الف ومائة وسبعون النثا وثماعاته درهم كرمان خسة الان الف درهم ، ولها من المدن يافت ودهستان وموتان وكرمان مائة وتمانون فرسخًا في مثلها ، وكانت تجبى الاكاسرة ستين الف الف درهم ، سكستان بعد المنكسر من خراج فراوان والرنج فبالاد الداور وزابلستان وهي تغور طارستان ستة الاى الف وسبعمائة الف وستة وسبعون الف درهم ، الطبسين مائة الف وثلثة عشر الغا وثمامات وثمانون درهاء توهستان سبعمائة الف وسبعة وتمانون الغا وتمانون درهاء نيسابور ولها قَهَندُر اربعة الان الف ومائة الف وثمانية الان وسبعمائة درهم ، طوس سبعمائة الف واربعون الفاً وثماتمائة وستون درها ، أبيورد سبعمائة الف درهم ، سرخس ثلثائة الف وسبعة الذي واربعمائة واربعون درها ، مرو الشاهيان ولها قَهُنْدُرُ الغ الف ومائنة الف وسبعة واربعون الف درهم ، مرو الرود اربعمائة الف وعشرون الغا واربعمائة درهم ، الطالقان احد وعشرون الفا واربعمائة درهم ،

غرجستان أمائة الف درهم ومن الغنم الغاشاة ، فاهغينس مائة الف واربعة وعشرون درهم عراة واستواة واسعيد ب الف الف ومائة الف وتسعة وخسون الـغـا ، بوشـنـك خسمائة الف درهم وتسعة وخسون الف درهم وثلشائة وخسون درهاء كورة كخارستان مائة الف وسنة الان درهم ، الكوركان مائة الف واربعة وخسون الف درهم ، خم اثنا عشر الف درهم وتلشائة درهم ، الحتّلان وسعت جسره وجبالها مائة الف وثلثة وتسعون الغا وتنلشائة درهم فتروغس اربعة الان درهم ، تسومنا الغا درهم ، الدور وسنجان اثنا عشر الغا وستمائة درهم ، انديشاران عشرة الذى درهم ، الباميان خسة الاى درهم ، شرمكان وحومرس واسعيجاب مائة الف وستة الان وخسمائة درهم، الترمد سبعة واربعون الغاً ومائة درهم ، السغدان تلشة الان وخسمائة درهم ۞ سعيان اربعة الان درهم ، خان عشرة الان درهم ، الميدجان الغا درهم ، احترون عشرة الان درهم ، الطبب عشرون الف درهم ، بهام عشرون الف درهم ، الصعانيان ثمانية وأربعون الف درهم وخسمائة درهم ، باسارا سبعة الآن وثلثاثة درهم ، الزاغرسي الع درهم ، العدان والرمان اثنا عشر الغاً وثلث عشرة دابيَّة ، عربستان Les deux copies portent

كابل الغا الف وخس مائة درهم، ومن الغدية الغا رأس قيمته سمائة العد درهم، وكابل من تعور كارستان ولها من المدن واذان وخواش وخُشَّك وخبرين ، وبكابل عود ونارجيل وزعفران واهليلج لانها معائخة للهندء بست تسعبون الف درهم ءكش مائة الف واحجه عشر الغا وخس مائة درهم ، النبم خسة الان درهم ، البا ذكين أ سنة الان ومائنا درهم ، رشتان وجاوان تسعة الان درهم ، الزوبان الغان ومائتان وعشرون درهاء اقت ثمانية واربعون الف درهم ، خوارزم وكات اربع مائة الف وسبعة وتمانون الفاً خوارزمية ، امل مائتنا الف وتلثنة وتسعون الفا واربعمائة درهم ، ما ورآء النهور، بخارا ولها قهندر الف الف ومائة الف وتسعة 2 وثمانون الفا ومائتان طاطرهية، الصغد وسائر كور عل نوح بن اسد تلمائة الف وستة وعشرون الغيَّا واربع مائة درهم منها على فرغانة مائتان • وثمانون الغا محدية وعلى مدائن الترك ستة واربعون الغا واربع مائة درهم خوارزمية وسيسية من الكرابيس الغلاظ 3 الغ ومائة وسبعة وثمانون ثنوباً ومن النفدور وصغائم للديد الف وتلهائة قطعة (نصفين) فالجميع الغا الف

الباك كيين ١١.

<sup>2</sup> B Esung.

م الكترجين A ajoute le mot

درهم واتنان وسبعون الف درهم محدية منها على الصغد وسمرقند ومعدن الملح (بكسر المم) وكش ونشف والندم وغيرها من كور الصغد الف الف وتسعة وثمانسون السف درهم محدية والغان سيسية أوعلى الشاش ومعدي الغضة ستماثة الف وسبعة الان وماية درهم، خنده مائة الف درهم سيسية مجمع خراج خراسان وما ضمّ الى ابي العبّاس عبد الله بن طاهر من الكور والاعال اربعة واربعون الف الف وثمان مائة الف وستبة واربعون الف درهم ومن الدوابُّ ثلث عشرة..... دايَّة ومن الغم الغا شاة ومن السبي الف رأس واثنا عشر رأسًا ومن القدور وصفائر الحديد الف وتلثمائة نصفين ﴿ القابِ مَلُوكَ خُراسان والمشرق ملك نيسابور ماهويته ملك سرخس زادوية ملك اندخود بهن ملك نسا ابن ان ملك امل انساب امل . شاه ملك مرو الرود كيلان ملك اسفرار مرابيده ملك كابل كابل شاة ملك الترمذ ترمذ شاة ملك الباميان  $^2$ سائد باميان ملك الصغد اخشك ملك فرغانة اخشدن ملك الرونساريان الريرسان ملك الكوركان كبوركانان ملك خوارزم خوارزم شاة ملك الختّل حسين ختّلان خداة ملك بخارا خداة ملك أشروشند أفشين ملك سمرقبد

Ou مسبية, d'après une antre leçon à la marge de A.

اخشەن B

طرخون ملك سكستان وتبيل ملك الرنج والداور والنم ذو النعنعة ملك وردانه وردان شاة ملك هراة وبوشنك وبادغيس اران ملك كشد مدون ملك جرجان صول ملك ما ورآء النهر كوسانشاه ، ملوك الترك هبلوب خاتان حمعته خاتان وسانه خاتان ومانوس خاتان وفيروز خاتان و مرون وغورك وحورتكين ورمرون وغورك وشهراب المعار طرخان ونيرك وحورتكين

كورة الاهواز، كورة سوق الاهواز كورة السوس كورة تستر كورة جندى سابور كورة رام هرمز وايذج وعسكر مكرم وكورة نهر تيرى وكورة سرق وكورة منادر اللبرى ومنادر اللبوى ومنادر اللبوى ورستاق سرق وهو دورق وسنبيل ورستاق باسيان الصغرى ورستاق سرق وهو دورق وسنبيل ورستاق باسيان ويقال ان تستر رستاق من جندى سابور وايذج ليست بكورة وأتما في من رام هرمز، وغدد كور الاهواز سبع، كورة وأتما في من رام هرمز، وغدد كور الاهواز سبع، كورة حندى سابور كورة سوق الاهواز كورة منادر كورة نهر تيرى كورة رام هرمز كورة سرق كورة السوس، وكان خراج الاهواز تلثين الف الف درهم وخراج نارس ثلثين الف الف درهم، وكانت الغرس تقسط على الاهواز خسين الف الف درهم، وكان عران بن موسى البرمكي ضمن السند على ان مثقال ، وكان عران بن موسى البرمكي ضمن السند على ان بحمل منها بعد كل نغقة الف الف درهم، وكان جبي

لكسرى ابروپوس خواج عملته في سنة ثمان عشرة من مملك اربعة الان الف مثقال وعشرون الف الف مشقبال يكون ذلك بوزن الدرهم سبع مائة الف الف وخسة وتسعين الف الفء ثم بلغت جبائة عملته ستمائة الف الف مثقال أن

كور البيل، ماسيدان مهرجانقدق الدينور نهاوند هدان قم ، وخراج الدينور تلثة الان الغ وثمانمائة الف درهم ، ويغال ان قم من كورة اصبهان واتما افردت الما هرون وكذلك الكرج ، وكانت الماس قسطت على البيل واذربيجان والريّ وهدان والماهيين وطبرستان ونهاوند وقومس ومهرجانقدق وحلوان تلثمائة الف الف درهم ﴿ كور اصبهان وي ثمانون فرسخا في ثمانيين فرسخا وي سبعة عشر رستاقا في كلّ رستاق منها تلثمائة وخيس وستون قرية سوى المحبسة أوي واسعة الارس كثيرة العمارة وخراجها سبعة الان الف درهم وخراجها البيعة الان الف درهم ويقال ان رستاق اصبهان عشرون سوى رستاق قم فانها كانت من اصبهان

كان افريدون قسم الارض بين بذيع الثلثة فملك سلم على

العسه B , العشه 1

وقسما مُلكنا في دعونا في قسمة الخيم على ظُهر الرَّضَمَ
 فعلنا الشام والروم الى ف مغرب النمس لعِطْريف سَلَم
 ولطُّوجَ جُعل النبرك له ف ببلاد الشرق يحويها أبن عَم
 ولايران جعلنا عَنوة ف فارس الملك وفزنا بالنعم

القاب ملوك الارض ، ملك العراق الذي تسميد العامة كسرى وهو شاهنشاه ، ملك الروم الذي تسميد العامة قيصر باسيني، ملك الترك والتبت والخرر كلّهم اسمه خاقان ، ملك الصين بغبور وهاولاء ولد افريدون خلا ملك الخزلج خفويد ، ملك الهند الاكبر بلهوا اي ملك الملوك ومن ملوك الهند جابة وملك الطافن وملك الجرز وغانة ورهمي وملك قامرون ، ملك الزابج الفيخت ملك النوبة كامل ملك البحراج ملك النوبة المهراج ملك المحراج ملك المصالبة قباذ ۞

الملوك الذين استآوهم شاهنشاة ، بدرك كوسان شاه جيلان شاه اردشيران شاه وهي المصول مسونشاه وهي ميسان بزرك ايران شاه ، ادربيجان شاه سكستان شاه

Lacune dans les deux copies.

<sup>\*</sup> B présente la forme plus usitée .

قال ابو القاسم.....ابن خردادبه نبداً بالمشرق وهو ربع الملكة ونبداً بذكر خراسان، وكان <sup>2</sup>ح تحت يد اصبهبدها قادوسقان اربعة مزاربة الى كلّ مرزبان ربع خراسان ربع الى مرزبان مرو الشاهبان واعالها وربع الى مرزبان بلخ وطخارستان وربع الى مرزبان هراة وبوشنك وفادغيس وسكستان وربع الى مرزبان ما ورآء النهر ﴿ ذَكُو الطريق من مدينة السلام الى اقاصى بلاد خراسان ﴿ من بعداد الى نهروان اربعة فراس ثم الى بارما اربعة فراس الدسكرة ثم الى خانقين

Tout ce passage est particulièrement altéré dans les deux copies.

Abreviation pour حينين alors; ce mot est omis dans B.

سبعة فراسخ ثم الى قصر شيرين سنة فراسخ ، فن اراد شهرزور سار من قصر شيرين الى ديركدان في فرسخين ومن ديركدان الى شهررور تمانية عشر فرسخًا ومن قصر شيرين الى حلوان خسة فراج ومن حلوان الى ماروستان اربعة فراس ثم الى موج القلعة سنة فراس ثم الى قصور يمزيد اربعة فواس تم الى الزيدية ستة فراس ثم الى خشكامر ثلثة فراسح ثم الى قصر عرو اربعة فراسح ثم الى قرماسين ثلثة فراسي مياسرة وانت تريد طريق خراسان ثم إلى الدكآن سبعة فراح فن اراد نهاونـد واصبهان اخذ من الدكان على المين الى مادران ثم الى نهاوند وهي احد كور الجبل ثم خدار سبعة ضرايح ومن الدكان الى قصر اللصوص سبعة فراس ثم الى حدّاد سنة فراسخ ثم الى ترية العسل ثلثة فراس ثم الى عدان خسة فراس ومن هدان الى درنوا خسة فراس ثم الى بورجرد خسة فراس ثم الى ارزة اربعة فراس ثم الى هرزة اربعة فراس ثم الى الاساورة اربعة فراسخ ثم الى يوسه ورودة ثلثة فواسح ثم الى داوه اباذ اربعة فراج ثم الى سوسنين ثلثة فراج ثم الى ساوة حسة فراس ثم الى مسكوية تسعة فراس ثم الى قسطانة عمانية فراس ثم الى الريّ سبعة فراس ومن الرى الى قزويين ذات اليسار سبعة وعشرون فرسخا ومن

قروين الى ايهو اثنا عشر فرسخًا ومن ابهو الى رنجان خسة عشير فوسخًا ومن البريّ الى منصفيل اباذ اربيعية فيوسخنًا ثم الى كاست ستة فرسخًا ثم إلى فرخدين ثمانية فواس ثم الى النوار سنة فراج ثم الى قصر الملج سبعة فراج ثم الى رأس الكلب سبعة فراج شم الى سمنان ثمانية فراج شم الى جرين ثم الى تومس عانية فراج ، فن الريّ الى تومس سبعون فرسخًا ومن قومس الى للدّادة سبعة مراس ثم الى حدين سبعة فراس ثم الى ميل اثنا عشر فرسخا شم الى هم كند سبعة فراسخ ثم الى اسد اباذ سبعة فراسخ ثم الى بهمن اباد ستة فراسخ ثم الى خسروجرد ستة فراسخ ثم الى تسكن أحرد خسة فراس تم الى نيسابور خسة فراسي ، فن بغداد الى نيسابور تلشائة وخسة نراج ولهذا من المدن زام وبأخرز وجوين وبيهق ، ثم الى الغيبس اربعة دراج ثم الى للحرق اربعة فراج ثم الى طوس خسة قراج دم الى بيوتان حسمة فواسع دم الى مردودان سنة فراسخ دم الى اركينه عانية فراح ثم الى سرخس سنة فراح ثم الى قصر التجار تلثة فراج ثم الى استرجال خسة فراس ثمر الى بلستانة ستة فراس ثم الى دندانقان ستة فراس شم

Ce mot est répété deux fois dans A, et la seconde fois on lit

الى نيرجرد خسة فراج ثم الى مرو الشاهجان خسة فراج ولها تُهندونُ ، فذلك تلشائة وأحد وسبعون فرسخًا ومن الحدّادة الى سرخس تلشائة فرح ، وخسة واربع ون فرسخاء ومن مرو طرونات الى الشاش وبلاد النارك وحوالي بلغ وطخارستان ، فاما طريق الشاش والترك فن مرو الى كماهن خسة فراس تم الى ديوب سبعة فراس تم الى المنصوستة فراسح ثم الى الاحسا تمانية فراسح ثم الى بشر غر ثلثة فراس ثم الى امل سنة فراس ، فن مرو الى امل سنة وثلتون فرسخًا ومن امل الى شطّ نهو بلخ فرسح ويعبر ألى قرين فرس ثم الى حصن جعفر مفارة ستة فراس ، ومنها الى بيكند ستة فراس ومنها الى رباط بخارا فرسخان ثم الى ماسلس في ع ونصف ثم الى سُرَع ولها قب ندر اربعة فراس ثم الى كورسغن ستة فراسيء مفن امل الى بخارا تسعة عشر فرسخًا ، ولبخارا من المدائن كرمينية وطواويس ووردانة وبيكند مدينة التجار وقرين من بحاراء من بحارا الى سمرقدد سبعة وثلثون فرسحا وها يلي الجنوب من هذا الموضع جبال الصين ، والى كرمينية اربعة فراس ثم الى الدبوسية خسة فراج ثم الى ارتبخس فراس قم الى رزمان خسة فراس ثم الى قصر علقة خسة وبها تنتهی B

فراسح ثم الى سمرقند فرسخان ، ولسمرقند فهندز ولها من المدن الدبوسية وكشانية وارتيخن وهي كش ونسف وى نخشب وخينده من سمرقند فن بخارا الى سمرقند سبعة أوثلثون فرسخا ثم الى باركت اربعة فراسخ ثم الى جسر بني مغازة أربعة فراس ثم من الشاش الى معدن الغضة سبعة فراج ثم الى ارلوزة خسة فراج ، فن سمرقند الى الشاش اثنان واربعون فرسخنا وزامين معرون وطريقين الى الشاش والترك والى فرغانة وطريق الشاش وزامين الى خلوم مفارة سبعة فراس ثم الى نهر ترك الشاش تسعة فراس ، ويعبرالى نهر توك اربعة فراس ثم يعبر الى بومكت ثلثة فراس ثم الى الشاش فرسمان ثم الى باب الديد ميلان ثم الى كالف فرسخان ثم الى غركوى ستة فراسخ ثم الى اسغيجاب مغارة اربعة فراس ، في الشاش الى اسغيجاب ثلثه عشر فرسخًا ومن اسفيجاب الى ساوات اربعية فراس ثم الى مدوحكت خسة فراج ثم الى ساح اربعة فراج ثم الى نارجاح اربعة فرات ثم الى مرلى على الفهر ستة فراس وبارجاح جبل فيقال أن حواد الف عين تجرى الى المشرق يسمّى الركوب اي المآء المقلوب صدة ثم يعبسر الي

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A porte تسعن; mais la leçon adoptée ici d'après B est confirmée par tous les itinéraires.

خونكت خسة فراع ثم الى اطران تلقة فراع ثم الى كونكت أسبعة فواح ، في اسعجاب الى اطران سنة وعشرون فرسخًا ومن استيجاب الى موضع كمياك مسيرة تمانيين فرسخنا ويحمل فيد الطعام ومن اطران الى برسخايا السغلى ثلثة فراج ثم الى قصر بأس وهي حرمية يشتون بها الخولجة ثم الى كول سوت اربعة فسراسح ثم الى جميل سوت ثم الى كولاب قرية غنّاء اربعة فراسخ ثم الى ابـركى ترية غنّاء اربعة فراس ثم الى اسيرة اربعة فراس ثم الى نونكث قرية عظيمة تمانية فراس ثم الى اخوجران اربعة فراس الله جول اربعة فراس ثم الى مفارح سبعة فواس ثم الى مدينة خاتان الترك اربعة فراسخ شم الى نواكث اربعة وراج ثم الى كذار ثمانية فراج ثم الى بوشجان الاعلى وهو حدّ الصين خسة عشر فرسخًا ۞ الطريـ في من وامين الى فرغانة من وامسين الى ساباط فمرسخان تسم الى اشروسنة تسعة فراس في سمرقند الى اشروسنة ستة وعشرون فرسخاً ومن ساباط الى علوك سنة فراس شم الى خندة اربعة فراس ثم الى ترمقان سبعة فراس شم الى مدينة بأب ثلثة فراج ثم الى فرغانة اربعة فراج ، فين سمرقند الى فرغانة ثلثة وخسون فرسخاء وفرغانة بناها

انوشروان ونقل اليها من كلّ بيت قومًا وسمَّاها از هر خانه اى من كلُّ بيت ، وخبندة من فرغانية ومن فرغانية الى مدينة تباعشرة فراس ثم الى مدينة اوس عشرة فراس تم الى يوركند مدينة حورتكين سبعة فراس ثم الى العقبة مسيرة يوم ثم الى اطاس مسيرة يتوم ثم الى بنوسخان مسيرة ستة ايام لا قرى فيها واطاس هذه مدينة مبنية على عقبة بين التبت وفرغانة والنبت وسط المشرق وس برسخان الاعلى الى مدينة خاتان التغرغر مسيرة ثلثة اشهر ئ قرى كبار وحصون واهلها انراك منهم مجوس تُحلَّ النار ومنهم زنادقة والملك في مدينة عظيمة لها اثنا عشر بابأ من حديد واهلبها زنادقة وعن يسارها كيماك وامامسه الصين على ثلثماثة فرس ﴿ ومَلِكَ التغرفر له خميمة من ذهب على اعلى قصرة تسع مائة رجل يجلسون فيها تُكرى من خسة فراس ، واما ملك كيماك فني خيام سبع على الللاء وبين موضعه وبين اطران مسيمرة احده وثمانين يومًا في مفارة، وبلاد الاتراك التغزغز اوسع بلاد السرك حدها الصين والنبت والخرلج والليماك والغر والبغه والبجناك والتركش وازكش وخفاش وحوجب ونهر مسك والخلخ وهو من جانب هذا النهر واما مسية تارات فان

<sup>1</sup> Cette station n'est indiquée que dans la copie B seulement.

عيها مُسْلَحَةً للسهين ومسلحة للانزاك الدرلجية وجمييع مدائن الاتراك ست عشرة مدينة ۞ الطـريــق من مـرو الشاهجان الى كارستان ، من مرو الى تاب أسبعة فسراح ثم الى مهدى اباد ستة فراج ثم الى مجدد اباد سبعة مراج شم ألى القريتين خسة فراج شم الى اسند أباد على القهر شنة فرامح ثم الى قصر الاحنف على النهسر اربعة خراس تم الى مرو (ال) رود ځسة فراسخ تم الى بــرشــك على النهر خسة فراح تم الى الاسراب سنة فراح شم الى كتجاباذ سنة فراج ثم الى الطالقان سفة فراج ثم الى كشتجاب خسة فراس ثم الى ارغين اربعة فراس ثم الى قصر حوط ° خسة فراس ثم الى قاربان خسة فراس ثم الى القاع من عل الكوركان تسعة فراح ثم الى سرفان 3 من عل الكوركان تسعة فراج ثم الى السدرة من بلخ ستة فراس ثم الى الوشكوك خسة فراسج ثم الى العوز اربعة فراسج ثم الى بلخ ثلثة فراج ، فذلك من مرو الى بلخ مائة وستمة وعشرون فرسخًا ، ثم من بلخ الى سارخور خسة فراسخ ثم الى شط جيحون سبعة فراس فذات المين كورة خشل

corn the wholesop he dillersh.

En B on trouve, is.

<sup>.</sup> قصر حومد B.

<sup>.</sup> سرفان B.

ونهر الضرغام وذات اليسار خوارزمء ومرو الممها شيال وهي جانبان على نهر بالح وامار ورزم وجبال الطالنقان والغريات والنجد والكوركان واقاصى قرى بلخ ونهمر بلخ الى الترمذ والنهر يضرب سورها على حجرا طريق الصغانيان، من الترمذ الى صويم خان ستة فراس ثم الى خان رنجي ستة فراج ثم الى برخت سبعة فراج ثم الى الصغانيان خسة فراج أثم الى بربدا ثلثة فراج ثم إلى هدآران سبعة فراس وبينهما وادعرضه ثلثة فراس او فرسخان اقبل او اكثر ، ومن هدآران الى بار سكون ثمانية فراج ثم الى سوامان خسة فراسخ ثم الى واشجرد اربعة فراسخ ثم الى الراست أربعة أيام والراست أقصى خراسان على ذلك الوجه وفي بين جبلين كان منه مدخل الترك المغارة فعلن الغضل بن حيى بن خالد بن برمك هناك باباً ﴿ الطريق من بلح الى طخارستان العليا من بلح الى ولارى خسة فراس ثم الى مدينة خم خسة فراس ثم الى مدينة نهار ستة فراسح تم الى اركابوك خسة فراسح تم الى قارصعام سمعة فراج وبقربها قسرى بسطام بن سورة بن مساور ا سكك طريق المشرق أ

من سرمى رأى الى الدسكرة اثنتا عشرة سكة من بغداد
A omet ici quelques mots; ces deux dernières étapes ne s'y lisent pas.

الى الدسكرة عشار سكيك ثم الى مصير اباذ تسعة سكيك ثم الى قرماسين ست سكك ثم الى جندان عشر سكك ثم الى فدان ثلث سكك ثم الى مشكويد احدى وعشارون سكة ثم الى الرض احدى عشرة سكة ثم الى قومس ثلث وعشرون سكة ثم الى نيسابور تسع عشرة سكة ث

الطريق الى الكور الجبلية والاهواز وفارس من حلوان الى شهـ وزور تـ سـع سـكـك ومن حــلـوان الى السيروان سبع سكك ومن السيروان الى الصميرة اربع سكك ومن هدان إلى تُمّ سبع واربعون سكة ومن البورقآء الى قمّ ثلث سكك ومن قمّ الى اصبهان ست عشرة سكة وبن فادران الى نهاوند ثلث سكك ومن مدينة السلام الى ا واسط خس وعشرون سكة وفيها بين واسط وحد الاهواز عشرون سكة ثم الى النوبندجان تسع عشرة سكة ثم الى شيرار اثنتا عشرة سكة ثم الى اصطرحس سكك م ووظيفة شهرزور والصامعان ودزاباذ الغا الع درهم وسبعمائة الف وخسون الف درهم ، وخراج ماسبدان ومهرجانقذق ثلثة الان ألف وخسمائة الف درهم وخراج قم الغا الف درهم ألطريق من سوق الاهواز الى فارس، من سوق الاهواز الى ازم ستة فراس ومنها الى غبدين خسة فراس ثم الى الرط ستة فراس ثم الى مخاصة وصيعة

وقنطرة طويلة على وادى الملم ثم الى الدهاران سنة فراس ثم الى الرّاجان خسة فراس وفيها تنطرة كسروية طولها اكثر من ثلثمائة ذراع بالمجارة على وادى الرّاجان ، ومن الراجان الى دستجرد خسة فراس ثم الى سدى ستة فراس وفيها عقبة الغيل ثم الى جارخان ستة فراس ثم الى الررجونة اربعة فراس ثم الى النوبندجان خسة فراسخ ثم الى الكرخان خسة مراج فيها شعب بوان فيه شجر الجوز والريتون والغواكه النابتة في البخر ومن الكرخان الى للحرارة سبعة فراسخ وشيرازمن كور اردشير خره ورساتيقها جور وميبده وجو والصمكان والبندجان والكريخان ولخوار رستاق وكير وكروز وابدره وسبدال وتوج وكران وسيدين وسيلان وكوان والزنجان وكلم فيروزء ومن سوق الاهواز في المآء الى دورق ثمانية عشر فرسخًا وعلى الظهر اربعية وعشرون فرسخا فككورة سابور مدينتها ورساتمقها النوبندجان والنست والكمارج وكازرون وجرد وغنديوان ودستبارين والهندكان والدرجريد وسولان والتوبدان والميدان وماهان والراسخان والشاهجان ومرزفادين والساورون ودزلنجان والسلم مصرأ وانوران وخاكان السغلي وخاكان العليا وتبزمردان وكيست اكررة اصطرمدينتها

ورساتيقها اممم المدينة البيضآء ويهران واسان وايرج ومانيس وجير وتبر حلقونة والبراكان والمياوان وألكسالسان والعدارى ومن شيراز الى مدينة فسأ ودرابجرد ثلثون فرسخا وبن مدينة فسا الى درابجرد ثمانية عشر فرسخاء رساتين درابجرد ، درابجرد وكرم وجهرم وسحان والاكراد والايديان وجويم ومرج وتارم وطبستان ، كورة الرّاجان ، بأس وشهر واسلمان والمجان وبزرك ومن شيراز الى مدينة جور عشرون فرسخًا ومنها الى البيضآء سبعة فراسخ ومن النوبندجان الى شيراز ثلثة وعشرون فرسخا ويين شيراز وسابور عشرون فرسخا ومن شيراز الى مدينة اصطر ثمانية فراسخ لله رم الاكواد بغارس وتغسير الرمــوم محــال الاكــراد الميانجان من شيراز على اربعة عشر فرسخًا ، ورم العسم بين شهریار یسمی الکوریان علی خسین فرسختا ، ورم اردمرای حواماة من شيرازعلى ستة وعشرين فرسخاً ، ورم الحسين بن صالح يسمى الريزان من شيراز على سبعة فراس ، وفارس مائة وخسون فرسخًا في مثل ذلك ، وكور فارس خس كور كورة اصطر وسابور واردشير خبرة ودراجبرد وفسا والرَّاجَانِ ١٠ الطريق من اصطر الى السيرجان مدينة كرمان ، من اصطر الى خصر سبعة فراس ثم الى الجيرة

خسة فراج ثم الى ارسينجان سبعة فراس ثم الى الاستغر اربعة فواس ثم الى شاهك الكبرى ستة فراس ثم الى قوية الملح تسعة فراس ثم الى موريانة تمانية فراس ثم الى اروان ثلثة فراح ثم (الى) أ المرصان وهو اخر كل فارس فن شيراز الى هذا الموضع احد، وسبعون فرسخًا ومن المرصان الى الرود تلثة فراس ثم الى قلمان فرسخان ثم الى السيرجان مدينة كرمان ينزلها السلطان احد عشر فرسخًا ، فن اخر عل فارس الى السيرجان سنة عشر فرسختًا ، والرمان من المدن ..... العقص والمازن والمراح والبلوس وجيرفت وفي اعظم مدن كرمان غيران السلطان ينزل بالسيرجان الطريق الى سكستان ، من جيرفت الى الم عشرون فرسخًا تم الى برماسير سبعة فراج ثم الى العمل رأس المفارة اربعة فراج والمفارة سبعون فرسخا الى سكستان ، ولسكستان من المدن زالق وكركويه وهيسوم وزارنج وبست وماسورد والغريتين وبها مربط فرس رستم والمريج وبلاد الداور ونهرها الهندمند وكان كيغاوس في الرمان الاول ملك رسم الشديد على سكستان ، ومن العمل الى طابران من عمل كرمان احد واربعون فرسخا ومن الطابران الى باسور مدينة الجرون اربعة عشر فنرسخا

<sup>1</sup> Ce mot est omis dans les deux copies.

ثم الى قرية بحيى بن عرو عشرة فراس ثم الى هدان عشرة فراج ثم الى مدن عشرة فراج ثم الى موسار تسعة فراج ثم الى درك مامونة تسعة فراج اثم الى كير عشرة فراس ثم (الى) مقاطعة البلوص عشرون فرسحًا ثم الى البدل المالح ستة فراج ثم إلى الحمل تسعة فراج ثم الى قطان ستة فراسج ثم الى سراى خلف اربعة فراس ثم الى فيروز ثاثبة فراج ثم الى العفسر على طريق قندابيل عشرون فرسخا مغارةً ثم الى سراى دارا عشرة فراج ثم إلى السيبة عشرة فراس ثم الى قصدان عشرة فراس ، فن قصدان الى الحور اربعون فرسخًا ثم الى قرية سلمان بن سميع ثمانية وعشرون فرسخاً وقرية سلمان في فرصة جانب خراسان لمن يريد السند والهند ، في اول عل كرمان الى المنصورة عانون فرسخنا والطريق على بلاد الزط وهم حفاظ الطريق ومن زاريج مدينة سكستان الى الملتان مسيرة شهرين وسُمِّيت الملتان فرج بيت الذهب لان محدد بن العسم عامل الجناج اصاب بها اربعين بهار ذهب والبهار ثلثائة وثلثة وثلثون امنا والمن رطلان في بيت فسميت فرج بيت الذهب والغرج الثغراث

بلائد السند عن القيرونية ومكران أوللند والقندهار

وقصران والنوتان وقددابيل وقنوبون وارماييل وقديبلى وسهبان وسدوسان والديبل وراسك والدور ووندان والمولتان وسيرسب واللمج والمولتان وسندان والمندل والسلمان وسيرسب واللمج وروملة وكولى وقنوج وبروح ﴿ بلاد البهلويين ، البري اصبهان هدان الدينور نهاوند ومهرجانقذق وماسبذان وقزوين وبينها ويين الري سبعة وعشرون فرسختا وه تغر الديم وبها مدينة موسى ومدينة المبارك أوزنجان وبينها وبين ابهر فرسخا وقيل ان بين ابهر ورنجان اثنا عشر فرسخا والسي والطيلسان والديم وخراج وزنجان على التقريب ﴿

الطربيق من الاهواز الى اصبهان ، من ايذج الى جوداردان ثلثة فراس ثم الى ارستاجرد اربعة فراس ثم الى سغيد دشت سنة فراس ثم الى تومن خسة فراس ثم الى تغوجرد سنة فراس ثم الى الرباط سبعة فراس ثم الى خاندان سبعة فراس ومن خاندان الى اصبهان سبعة فراس فراس الى اصبهان سبعة فراس ثم الى كورة خسة فراس ثم الى كاب اربعة فراس ثم الى سمارمز خسة فراس ثم الى شباة خسة فراس ثم الى المورداة سبعة فراس ثم الى كنز المرجان سبعة فراس ثم الى المورداة سبعة فراس ثم الى كنز المرجان سبعة فراس ثم الى

Les deux copies portent Jill.

الى خان الابرار ثم الى اصبهان الله الطريق من اصبهان الى الريِّ ءَ من اليهودية الى برخوار ثالثة فراج ثم الى رباط در سبعة فراح ثم ألى أنبازر كسة فراح ثم الى أصغار ستة فرايج تهم الى الدمار اربعة فرايج تم الى اباد خسة فرايح ثم الى بروز جسة فراج ثم الى تم أ ستة فراج ثم الى خواص خسة فراج ثم الى المقطعة خسة فراسج ثم الى قارم تسعة فراس تم الى الدير سبعة فراس ثم الى دار سبعة فراسخ ثم ألى الريّ سبعة فراسخ أل الطريق من بغداد الى البصرة ، من بغداد الى المدائن ثم الى دير العاقبول ثم الى جرجرايا ثم ألى جبّل ثم ألى فم الصلح ثم الى واسطائم الى الغاروت ثم الى دير العمّال ثم الى الحوانيت تم تسير في البطائح ثم الى نهر ابى الاســــــد ثـــم في دجـــلة العورآء ثم في نهر معقل ثم قصر البصرة ١٠ الطوين من سرّمن رأى الى واسط على البريد ، من سرّمن رأى الى عُكبرى تسع سكك ومنها الى بغداد ست سكك ومنها الى المدائن ثلث سكك ثم الى دير العاقول اربع سكك ثم الى جرجرایا عمان سکك ثم الى جبّل خسس سكك ثم الى واسط ثمان سكك ۞ الطريق من البصرة الى عان على الساحل ، من البصرة الى عبّادان ثم الى الحدرية ثـم الى <sup>1</sup> A lit و A lit

عرنجآء ثم الى الزابونة ثم الى المعر ثم الى عصاء شمال المغرس ثم الى حليجة ثم الى حسان ثم الى العرى ثم الى مُسيحة ثم الى حض ثم الى هجر ثم الى المعمر ثم الى القطن ثم الى السخة ثم الى عان وهي محار 1 ش المسافة الى المشرق في البحر ، من البصرة الى عبّادان اثنا عشر فرسخًا ثم الى الخشبات فرسخان ثم تصير في البحر فشطَّه الاعن العرب وشطه الايسر الغرس وعرضه سبعون فرسخا وفيه كُسير وعُوير جبلان وعقه سبعون باعبًا الى تمانيين باعًا ومن النشبات الى مدينة الجسريين في شبط العشرب سبعون فرسخًا واهلها لصوص يقطعنون على المراكب ولا ررع لهم ولهم خل وابل ومنها الى الدردور مائة وخسون فرسخًا والى عان حسون فرسخًا ومن الشحر الى عدن مائة فرس وهي من المراقء العظام ولا زرع ولا ضرع وبها العنبير والعود والمسك ومناع السند والهند والنصبي والبزيج والبشة والبصرة وجدة والغلزمء ويخرج من هذا البحر الشرق اللبير العنبر لليد وقيه سمك طول السمكة ماشة ذراع ومائتا ذراع بخان منها على السغن فتنغر وتصرب الخشب على الخشب ، وفيه سمكة مقدار الدراع تطيير وجهها كوجه البوم ، وفيد سمكة طولها عشرون ذراعًا ق

الله A ajoute ici un mot illisible دبا.

جودها مثلها الى اربع سمكات ، وفيد سلاحف مستديرة الواحدة عشرون دراعًا في بطنها الف بيضة ومن ظهورها الدبل الجيّد وفي فُلِدُ وترضع ، وفيد سمك على حالقة الدبل الجيّد وقع فُلِدُ وترضع ، وفيد طير يبيض على وجد المآء ويغرخ ولايجرج الى الارض أله

الطريق من جانب فارس الى المشرق ، من الابلَّة الى جريرة خارك خسون فرسخًا وفي فنوسخ في فرسخ وبسها زرع ونخسل وكرم ومنها الى جزيرة لافت ثمانون فرسخًا وهي فرسخان في فرسخين وبها زرع ونحل ثم الى جزيرة أوال سبعة فراس وفي فرس في فرس بها زرع ونحل ثم الى جزيرة خين سبعة فراس وهي نصف فرسخ في مشاه لا ساكن فيسها ثمم الى جزيرة كيس سبعة فراس وه اربعة فراس ف مثلها وفيها زرع ونخل وماشية وبها غوص اللؤلؤ للبيد شم الى حــريــرة ابن كاوان تمانية عشر فرسخا وهي تلثة فراس في مثلها واهلها شراق اباضية ، ومن جزيرة كاوان الى ارموز سبعة فراس ثم الى بارمشيرة سبعة ايام وهي الحدّ بين فارس والسند ومن تارمشيرة الى الديبل شانية ايام ومن الديبل الى مهروان فهويصب في الحرفوسخان ، ومن السند يحيُّ العسط والغنا والعيزران ومن مهران الى مكس وهي اول ارس الهند

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce nom est illisible dans les deux copies.

مسيرة اربعة ايام وق هذه الارض ينبت الغنا في جبالها والزرع في اوديتها واهلها عباديد لصوص ومنها على فريحين الميد لصوص ومنها الى كول فرسخان ومن كول الى سنندان ثمانية عشر فرسخا وبها الساج والقنا ومي سندان الى ملى مسيرة خسة ايام وبها الغلغل والقناء وذكر الحريون ان على كل عنقود من الغلغل ورقة لكنَّة من المطر فاذا انقطع المطو ارتفعت الورقة عنه واذا عاد عادت الورقة، ومن ملى الى بلين مسيرة يومين ثم الى اللبِّة العظيمة مسيرة يومين ومن بلين تغرق الطريسق في التحسر في الحمد على الساحل في ابين الى بانة مسيرة يومين وهي بلاد ارز ومنها جلوة الى سرنديب ومن بانة الى السنجى وعسكان مسيرة يومين فيها ازز ومنها الى كورا مصبّ مريد ثلثة فراس ومنها الى كيلكان واللوار وكنجه مسيرة يبومس أ وفيها حنطة وارز ويحمل اليها العود من مسيرة خسة عشر يومًا في مآء عدب من كامول وغيرها ومن سمندر الى أورتسير اثنا عشر فرسخا وفي مللة عظمة فيها فيل ودواب وجواميس وامتعة كثيرة ومن أورتسير الى أينه مسيرة اربعة ايام وفيها فيلة ايضًا ومن حوبلين الى سونديب مسيرة يومين ، وسرنديب ثمانون فرسخًا في مثلها وبها

Il ya ici une lacune de quelques mots.

أليبل الذي هبط عليه آدم عليه السلام وهو جبل داهب ى السمآء يراة من في المراكب من مسيرة عشرين يومًا اقلَّ او آكثر ١٥ وذكرت البراهية وهم عباد الهند أن على هذا لجبل اثر قدم آدم عليه السلام وانه خطآء البطوة الاخرى في الهند وهو منه على مسيرة يومين او ثلثة وعلى هذا الجيل العود والغلغل والعطر والافواة وعليه وحواليم الياقوت بالوانه كآمها والاشباه كآلها وق واديم الماس وفيم دابة المسك ويقول أهل الهند أن أثر قدم آدم عليه السلام قدم واحدة مغموسة في الجروان على هذا الجبل شبيها بالبرق ابدا ودابة الرباد فهذا الوادىء وبسرنديب النارجيل وبارضها السنبادج الذي به يعالج الحوهروق انهارها البابور وحولها في البحر غبوص اللؤلوء وبعب سرنديب جريرة الرامى وبها الكركدن والبقم وعروته دوآء من السم القاتل قد جرّبه الجرّبون في لذغة الافسع وجواميس لا اذباب لها ، وهذه للرائر بها باس عُسراة ق غياص لا يغهم كلامهم وهو صغير يستوحشون من الناس طول الانسان اربعة اشبار الرجل ذكر صغير والمرأة فسرج صغير شعور روسهم رغب احريتسلقين على الاعجار بأيديهم وفي (ساحل) البحرناس بيض يلحقون المراكب سباحة والمراكب في سرعة الربج يبيعون العنبر بالحديد

بحملونه بافواههم ، وجريرة فيها ناس سود معلقون بأكلون الناس احيآء ليشرحونهم تشريحا ، وجبل طينه فضّة اذا اصابته النار ..... وق جبال الربج حيات عظامر تبتيلع الرجل وللحاموس ومنها ما يبتلع الغيل وفيها شجر الكافور طول الشجرة قامة إنسان أ اقل أو أكثر يثقب أعلى الشجرة فيسيل منها مآء الكافور ويؤخذ ما جرى ثم يثقب اسغل من ذلك وسط الشجر فينساب منها قطع ثم تبطل تلك الشمرة وتجف، وفي هذه الجريرة عجائب كشهرة لا تحصى ، ومن اراد الصين عدل من بلين وجعل سرنديب عن يسارة ومن جزيرة سرنديب ألى جريرة ليكبالوس مسيرة عشرة ايام الى خسة عشر يومًا واهلها عراة طعامهم الموز والسمك الطرى والنارجيل واموالهم الحديد وهم بجالسون التجارات ومن جزيرة ليكبالوس الى جزيرة كلم مسيرة سنة ايام وهي مملكة جابة الهند وفيها معدن الرصاص العلعي ومنابت الديرران ، وعن يسارها جزيرة بالوس على مسيرة يومين واهلها يأكلون الناس ونيها كافور جيد وموز ونارجيل وقصب سكر ، ومنها الى جريرة جابة وشهلاط ومهراج فرسخان وهي عظيمة ومكلها يلبس حلَّة ذهب وتلنسوة ذهب ويعبد البودة ، وبها النارجيل

B donne une leçon très-différente النسان واكثر واكثر واكثر واكثر elle a été adoptée par Kazwini.

والموز وقصب السكر والصندل والسنبل والقرنفل، وجانبها جُبيل في دورت بار تتقد معدار مائة دراء في مثلها وسمكها قَيْدُ رَغْمِ وهي بالنهار دخان وبالليل نار، شم على مسيرة خسة عشر يوما بلاد القطبي وبسي جابة وشهلاط 1 وملوك الهند واهلها يحلون الرنا وجرمون الشراب غيرملك قارفانه يحرم الزنا والشراب وملك سرنديب يحمل اليه للمرمن العراق فيشربها ء وملوك الهند ترغب في شرآء الغيلة وتريد في اثمانها الذهب الكثير وارفعها تسع اذرع الا فيلة الاغباب فانها عشراذرع واحدى عشرة ذراعاء واعظم ملوك الهدد بلهرا وتفسيرة ملك الملوك ونقش حاتمه مَن وَدَّكَ لأمْسر ولَّى مَع انْقِضَآتُهِ وبعدة ملك الطافن وبعده (ملك) جابة وبعدة ملك للزرواد الدراهم الطاطرية وبعدة عانة وبعدة رهى وبينه وبين هولآء مسيرة سنة وذكروا أن له خسين الف فيل وله الثياب القطنية والعود الهندى ثم بعده ملك قامرون تتصل ممكنه بالصين وفي بلحة الدهب الكثير وببلده الكركدن وهي دابّة لها قرن واحد في الجبهة طولة دراع وغلظه تبضتان فيه صورة من اوّل القرن الى آخرة فاذا شق رائت الصورة بيضآء في سواد وفي صورة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le reste de la phrase manque dans l'une et l'autre copie. Au lieu de فطر , B porte العطر.

انسان او دابّة او سمكة او طاؤوس او غيره من الطيير فيتخذه اهل الصيي مناطق المنطقة ما بين ثلثاثة دينار الى ثلثة الان دينار الى اربعة الان دينار، وهؤلاء الملوك كُلُّهُم مُخرَّمُون الآذان وملك الزابج يسمّى المهراج وفي ملكه جريرة يقال لها ذو طايل يسمع فيها الدن والطبول الليل كله والجريون يقولون ان في محرها خيلاً مثل خيلنا لها اعران حرها على الارض، وللهراج جبائة تبلغ كلُّ يومر مائتي من دهب يخذ منها لبناً بطرح في المآء ويغول هذا بيت مالى ، وجريرة فيها قرود مثل الحمير ألطريق الى الصيى ، من مابط دات اليسار جزيرة قيومة فيها العود الهندى والكافور ومنها الى قار مسيرة خسة ايام وبقار العود الهندى القارى وفيها الارزومي قار الى الصنف على الساحل مسيرة ثلثة ايام ونيها العود الصنغي وهو انصل من القاري لانه يغرق في المآء لجودته ، وفيها بقسر وجواميس.... ومن مدن الهند المشهورة سايل ومدري وباروح والقندهار وكشمير ..... في الصنف الى الوقيي وهي اول مرافئ الصين مائة فرس في البرّ والبحر وفيها للحديد الصيني الجيد والغضار الصيني وفيها الارزء ومن اراد من الوقين وهو المرفئ الأكبر الى خانفوا مسيرة اربعة ايام في البحر ومسيرة عشرين يومًا في البرّ وفيها الغواكم

كآبها والبغول ولخنطة والشعير والارز وقصب السكر وس خانفوا الى جانفوا تمانية ايام وفيها مثل ما في خانفوا ومي جانفوا الى قانطوا مسيرة سنة ايام وفيها مثل ذلك وللل من مرافي الصين نهر عظم تدخله السغن ويكون فيد المد والحرر وقد رؤى في نهر قابطوا الوزيس والبسط واللاجاج ، وطول بلاد الصين على البحر من المايد الى اخرها مسيرة شهرين ، وبالصين ثلثائة مدينة عامرة كلُّها مشهورة وحد الصبي من البحر الى التبت والترك ء وغرباء الهند في مشارق الصين ١٥ بلاد الوقواق كثيرة الذهب حتى ان اهلها يتخذون سلاسل كلابهم واطواق قرودهم من ذهب فيأتون بالقص المنسوجة بالذهب البيع ، وبالوقواق الابنوس الحيّد ﴿ وسُتُل عبد العَقّار (الشامي) البحرى 1 عن المد والحرر فذكر انه انما يكون في بحر فارس على مطلع القر وانه لا يكون في محر الاعظم الا مرتبين في السنة مرّة عد في شهور الصيف شرقًا بالشمال ستة اشهر فاذا كان ذلك طمأ المآء في مشارق البحر كالصين وانحسر عن مغارب البحر ومرّة يمد في شهور الشتآء غربًا بالجنوب ستة اشهر فاذا كان ذلك طما المآء في مغارب البحر وليس

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> On lit dans A وسبيل اسسام الجرى. Ce même passage est entièrement illisible en B.

للصين آخر يعرن وبارآء تانطوا جبال كشيرة وفي سلاد السيلابها الذهب الكثير ومن دخلها من المسطيين استوطنها لطيبها ولا يُعلمُ ما بعدها ، والذي يجلب منها الغريب والكمكان والمسك والعود والستور والسروج والغصار والطيلح والدار الصيني والولجانء ومن الوقواق الذهب والابغوس ومئ الهدد العود والكافور والجوزبوا والتعرضف ل والغاغرة والكبابة والنارجيل والثياب القطنية والمخملة والغيلة ومن سرنديب الياقوت الواند كلها واشباهم والماس والدرّ والسنبادج الذي بد يعالج الجوهر وس ملى وسندان الغلغل والبلور ومن كله الرصاص القلعي ومن ناحية للنوب البغم الدارى ومن السند القسط والغنا والعيرران ، وطول هذا الجرمن الغلزم ألى الوتواق اربعة الان وخمسمائة فرسخ ، والذي يجئ من اليمن الوشي وسائر ثيابهم والعنبر والورس ولحمراه والهند سبعة اجتماس السابكغرينة وفيهم اشرافهم وفيهم الملك تحجد لهم الاجتاس كآمها ولا يحجدون لاحد ، والبرافة لا يشربون العمر والانبذة ، والكسرية يشربون ثلثة اقداح فقط لا تزوجهم البراهة ويتزوجون فيهم ، والسودارية وهم اعماب المزارع ، والميسرة

B. الصابئية. Cette lecon est due, sans aucun doute, à un copiste.

وهم احماب الصناعات والمهن ، والسندالية وهم احماب المكن واللحوق وفي تسائهم للمال ، والرنية وهم احساب لهو ومعارف ، وملل الهند اثنتان واربعون ملة منهم من يثبت لخالق عزوجل والرسل عليهم السلام ومنهم الغاق المرسل ومنهم النافي لكلّ ذلك ، وفي الهند نوع سحرة تدرك بالوق ما ارادت ويشغون به السقم ولهم الموهم والمغكور ويحلون ويعقدون ويضرون وينفعون ولهم الاظهار والتخائيل التي يتحير منها الاريب ويدعون المطر والبردأ ..... وكانت الجوالي

ببغداد مائة الف وثلثين الف درهم وغلات الاسواق ودور الضرب والارجآء الف الف وخسمائة الف درهم ١٠

خبر المغرب، والمغرب ربع المكلة وكان اصبهبده على عهد الغرس يسمى خربران اصبهبد ألطريق من بغداد الى المغرب ، من بغداد الى السنجلين اربعة فراح ثم الى الانبار ثمانية فراح ثم الى الدرب سبعة فراح ثم الى هيت اثنى عشر فرسخا ثم الى الناروسية سمعة فراس ثم الى الاهوسية سبعة فراج ثم الى الدارى ستة فراج ثم الى النَّهُ مُ سَدَّةً فراسِ ثم الى البهيدُ اثنا عشر فرسخًا ثم الى

<sup>1</sup> Il y a ici une grande lacune, et ce n'est que par conjecture que nous avons rétabli ce dernier lambeau de texte jusqu'au paragraphe du Maghreb.

الغرصة في البرستة فراح ثم الى وادى السباع ستة فراح ثم الى خليم (بني جومة) خسة فرايع ثم الى جيال قرقيسيا سبعة فراج ثم الى نهر سعيد تمانية فراج ثم الى الحرين اربعة عشر فرسخًا ثم الى المندل احد وعشرون فرسخًا ثم الى الرقة عمانية فراس ( والرقة بالرومية قالانيقوس) والرقة وحران والرهآء وسميساط وسروج وحصن كيغا والارض البيضآء وتل موزن والزوابي والمارجان والرصافة والريتونة، وخواج الجريرة اربعة الان الف دينيار، قال الاصبهاني عقد ديار مُضر أمع الاعشار بتسعة الاي الف وخسمائة الف ديناري على الغرات من قرقيسيا وفي الغرات والخابور والرحبة والدالية وعانات والديثة وهيت والانبار وبيدر وماكسين والسميساط والسكر وعرلنان وطابان وبنر العليا وبئر السغلى ، وتسمّى هذه مدن لخابور والمنازل من الرقّة الى دوسر ثم الى بالس وقد عبرت الغرات ثم الـ خسان ثم الى الناعورة ثم الى حلب ثم الى قدّ سريس ، وكورها معرة مغرين وكورة برجوان وكورة سرمين وجبار العصب وكورة دلوك وكورة رعبان وكورة حلب ، والعواصم كورة تورس كورة للومة وكورة منج كورة انطاكية كورة نيرين ولوبنا وبالس ورصافة هشام بن عبد الملك، وخراج

ديار مصر ۸ et B partout

قنسرين والعواصم اربع مائنة الغ دينار ، ومن قنسرينن الى شيرر ثم الى حاة ثم الى حص ، وهذه اتاله حص اقلم شيرر اقلم افامية اقلم معرة النعمان اقلم صوران اتلم الاطمين اقلم تل ميسرة اقلم لبنان اقلم السفرة وخسة اقالم المر اقلم الغطاس اقلم الناوة اقلم الرسين اتلم دمين اقلم القسطل اقلم سلية اقلم اصوبا القلم للحوسية اقليم السودانية وتدمر والسواحل كورة كلاتا كورة جبلة كورة بلنياس كورة النطرون كورة مرقبة تاسرة والسقى وحبية والحولة وعجلون وبارين وافيراما أ الطريق من جص ، من جص الى جوسية عشر ضرسخًا ثم الى قارا ثلثون ميلاً ثم الى النبك اثنا عشر ميلاً ثم الى القطيفة عشرون ميلا ثم الى دمشق اربعة وعشرون ميلاً، ودمشق هي ارم ذات العماد وقالوا كانت قبل نوح عليه السلام ومن جبل لبنان كان مبدأ سغينة نوح واستوت على الحودى بقردى ولماكثر ولد نوح تركوا السراديب للملك تمرود أبن كوش وهو أول ملك كان في الارض على اليسهبود وهم اصحاب التورية وخراج حص ثلثاثة الف واربعون الف دينار، قال الاصبهاني ما بلغ خراج حص قط اكثرمن

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cette ligne manque dans A, et tout ce qui suit, jusqu'à la fin du paragraphe, est défiguré et à peu près illisible dans les deux copies.

مائة الف وثمانين الف دينار الكورة دمشق واقالجها سهل الغوطة اقلم سنير مدينة بعلبك البقاع اقلم لبنان كورة جونية كورة اطرابلس كورة جبيل بيروت صيدا البثنية كورة حوران كورة للولان وظاهر البلقا وحوالى الغور وكورة ماب وكورة جيال وكورة الشرا وبصرى وعان والحابية أن الطريق من دمشق ، من دمشق الى كسوة اثنا عشر ميلاً ثم الى جاسم اربعة وعشرون ميلاً ثم الى فيـ ق اربعة وعشرون ميلاً ثم الى طبرية مدينة الاردن ستية اميال ، وخراج دمشق اربعمائة الف دينار ونيف ، قال الاصبهاني عدلها ابن المدبر أ فبلغ خراجها مع الاعشار والجوالى سائة الف دينار واربعين الف دينار كورة الاردن، كورة طبرية كورة السامرة كورة بيسان كورة نحل كورة حويم كورة نبلوس كورة جدركورة ابل كورة سوسية كورة صغورية كورة عكا كورة العدس كورة صور ١٥ الطريق من طبرية الى اللحون عشرون ميلاً ثم الى تبسرية مشرون ميلاً ثم الى الرملة مدينة فلسطين اربعة وعشرون ميلًا، وخراج الاردن ثلثاثة الف وخسون الف دينارء قال لم يملغ خراج الاردن قط نصف هذا وكذلك خراج

ابن المن ثر B. ابن

<sup>.</sup> الى قلنسوة .B

فلسطين ، كورة فلسطين كورة أيليا وهي بيت المقدس دار مال داود وسليمان عليهما السلام ، ومن بيت المقدس الى محمد ابراهم عليه السلام وتبرة به ثلثة عشر ميلاء وكنورة محولس وكورة اللك وكسورة رملة وكسورة يافا وكسورة قيسارية وكورة سبسطية وكورة عسقلان وكورة غزة وكورة بيت جبرين ١٦ الطريق من رملة الى ازدود اثنا عشر ميلاً والى غرَّة عشرون ميلاً ثم الى رفح سنة عشر ميلاً ثم الى العريش في الرمل اربعة وعشرون ميلاً تسم إلى الورّادة ثمانية عشر ميلاً ثم الى الغريبة عشرون ميلاً ثم الى الغرما اربعة وعشرون ميلاً في رمل ثم الى جرجير ثلثون ميلاً ثم الى القاصرة اربعة وعشرون ميلاً 1 ثم الى مسجد قضاعة تمانية عشر ميلاً ثم الى بلبيس احد وعشرون ميلاً ثم الى فسطاط مدينة مصر اربعة وعشرون ميلاً ، وكانت مصر منازل الغراعنة وكان اسمها مقدونية والغسطاط موضع فسطاط عرو بن العاص ، وخراج فلسطين خسمائة الف دينار ١٠

كور مصر ، كورة منف ووسم كورة دلاص كورة بوصير كورة الغيوم كورة اهناس كورة القيس كورة طاكورة

<sup>1</sup> Le nom et la distance de cette station ne sont indiqués que dans B.

الاشمونين كورة اسيوط كورة كهفا كورة البيهنسآء كورة اخم والدير كورة ابشايه كورة ارمونت كورة قغط والاقصير كورة اسنى وراميت كورة اسوان كورة الاسكندرية والعلرم والطور وايلة كورة مصل والمليدس وقرطسا كورة خريتا كورة سباس كورة سخا كورة نبده كورة الان كورة لوبيا كورة الاوصية كورة طوّة كورة منون السغلى كورة شنطون كورة منون العليا كورة اتريب كورة عين شمس كورة قرسطا كورة قيمن كورة صان وابليل كورة البحوم كورة مغيوة كورة احيآء و دشنة والحون الغم بي والحون الشرق والبحيرة اسغل الارض وبطئ الريف والشرونة والصعيب وتنبس ودمياط والغرما ودقهاة وبطيرة ونقيرة وبسيط والطرية وترنوط والبحر والبدارية البدقنون والمشراك ومريوط وسمريه وبرنيل وانصيا وشطت ودبينق نهسي وطول مصرمن الشعرتين والعريش الى اسوان وعرضها من برقة الى ايلة وهي مسيرة شهر في شهر الله الله الله الله الله الله وهي مسيرة شهر في شهر الله الطريق من مصر الى المغرب أن من فسطاط الى ذات الساحل اربعة وعشرون ميلاً ثم الى ترتوط اثنان وعشرون ميلاً ثم الى الرافقة مع النيل اربعة وعشرون ميلاً ثم الى قرسطا اربعة وعشرون ميلاً ثم الى كربون اربعون وعشرون ميلاً ثم الى الاسكندرية اربعة وعشرون ميلاً ثم الى النونية

عشرون ميلًا ثم الى دات النَّمام عانية عشر ميلًا ثم الى جنّة الروم اربعة وعشرون ميلًا ثم الى الطاحونة تلتبون ميلاً ثم الى كنائس الدرير اربعة وعشرون ميلًا ثم الى جب العوم وليس فيد الله مآء السمآء ثلثون ميلًا ثم الى سكة للمام تلثون ميلًا ثم الى قصر الشمّاس خسة وعشرون ميلاً ثم إلى خربة القوم خسة عشر ميلاً ثم الى خبراب ان حليمة خسة وثلثون ميلًا ثم الى جبّ عبد الله ثلثون ميلاً ثم الى جناد الصغير ثلثون ميلاً ثم الى. خسة وثلثون ميلاً ثم الى وادى مخيل خسة وثلثون ميلاً ثم الى جبّ حمان خسة وثلثون ميلاً ثم الى المعار خسة وَقُلِثُونِ مِيلاً ثم الى تكسنت خسة وعشرون ميلاً ثم الى الندامة ستة وعشرون ميلاً ثم الى البرقة ستة اميال ، وبرقة مدينة في محرآء حرآء كانها نَبَعَةٌ حسنة حولها جبال بين لجبال وبين المدينة مقدار ستة اميال ١ الطريق من برقة الى المغرب ، من برقة الى مابانة خسة عشر ميلاً ثم الى قصر العسل تسعة وعشرون ميلاً ثم الى اويران اتفاعشر مينلاً ثم الى سلوق ثلثون ميلاً ثم الى برمست على الساحل اربعة وعشرون ميلاً ثم الى ماتية على الساحل عشرون ميلاً ثم الى اجدابية اربعة وعشرون ميلاً ثم الى جريرة عشرون ميلاً تم الى سخة منهوسا تلثون ميلاً ثم الى قصر العطش اربعة وثلثون ميلاً ثم الى اليهودية على البحر اربعة وثلثون ميلاً ثم الى قبر العبادى اربعة وثلثون ميلاً ثم الى وثلثون ميلاً ثم الى القريتين ثلثة عشر ميلاً ثم الى قصور حسان ابن النعمان الغساني صاحب الوليد بن عبد الملك ثلثون ميلاً ثم الى المرصف اربعون ميلاً ثم الى تورغة اربعة وعشرون ميلاً ثم الى تم الى رغوغا عشرون ميلاً ثم الى ورداسا ثمانية اميال عقرون ميلاً ثم الى ورداسا ثمانية اميال عالى الشاعر

قد لَتِي البرازَ يومًا ساسا ﴿ وساقه للحين الى ورداسا ثم الى المجتبى اثنان وعشرون ميلاً ثم الى وادى الرمل عشرون ميلاً ثم الى طرابلس اربعة وعشرون ميلاً ثم الى سبرة اربعة وعشرون ميلاً ثم الى بدر للمالين عشرون ميلاً ثم الى قصر الرزق ثلثون ميلاً ثم الى نادرخت اربعة وعشرون ميلاً ثم الى نادرخت اربعة وعشرون ميلاً ثم الى نادرخت اربعة وعشرون ميلاً والقيروان مدينة افريقية الموجود وي وسط المغرب اربعة وعشرون ميلاً والقيروان وسط المغرب وكان اهل المغرب والقبط في مملكة الروم ﴿ فَن بغداد الى مصر خسمائة وسبعون فرسخاً فتكون الف ميل وعشرة اميال ﴿

وى يدى ابن الاغلب القيروان واعلى نيل مصر والدينسة والنوبة وكان صلح النوبة على اربعمائة رأس في السينة، وكان خراج مصر ايام فرعيون سننبة وتسعين الف الف دينار، وجباها عبد الله بن الجاب ايام بني امية الني الف دينار وماثق الف دينار وثلثة وعشرين الف دينار وتماعاته وسبعة وثلثين دينارًا وحال منتها موسى بن عيسى بن على في دولة بني العباس الغي النف ديندار ومامّة العب ديغار وغانين الف دينار ﴿ ما في يدى ابن الاغلب ا قابس وجلولاء وسبيطية مدينة جرجيس الملك وكان رومينا وبينها وبيئ القيروان سبعون ميلا ودراود وغدامس ومرماجانية وقفصة وقصطلية ومدينية البراب وبسيرت وشلعبان وودان وظهر جبل وعران وتونس وبين أفريقية وبينها مرحلتان على البغال واسم مدينة تونس قرطاجنة وفي على ساحل البحر يحيط بسورها احدى وعشرون الف دراء وبين تونس وبين بر الاندلس البحر الابيض وهو هناك ستة فراس ثم الى قرطبة مدينة الاندلس ستة ايام أوفي يدى الرسمى وهو ميمون بين عبد الوهاب آبن عبد الرجن بن رسم الاباضى وهو من الغرس وسلم غليته بالخلافة هررة وشليف وملينة وتاهرت وما والاهاء وبين افريقية وبين تاهرت مسيرة شهر على الابلء ومدينة سبتة الى جانب للنصرآء وملك سبتة اليان ١

وفي يدى صغير البرسري المصمودي حلمعاسه الى وادى

الرمل ووادي الزينون وقصر الاسود بن الهيثم الى اطرابلس وما ورآء ذلك الى بحر الاندلس ۞

وفي يدى الخارى الصغرى مرغة وفي مدينة كبيرة كثيرة الاهل ونيها معدن نصّة عما يلى جنوب بلاد الحبشة ومدينة تدعى دين الأ

وفي يدى ابراهم بن محد البربرى المعترل مدينة تدعى البرز على تاهرت ال

وق يدى ولد ادريس بن ادريس بن عبد الله بن للسن الطالبي تلسين ومن تاهرت اليها مسيرة خسة وعشرين يومًا عران كلّه وطنجة وناس وبها منزله ومن تاهرت اليها مسيرة اربعة وعشرين يومًا وخلفها طنجة وخلف طنجة السوس الادنى وهي من القيروان على الني ميل وخلف السوس الادنى السوس الاتمى وبينهما مسيرة نيف وعشرين السوس الادنى السوس الاقصى وبينهما مسيرة نيف وعشرين يومًا ، وفي يديه ايضًا وليلة ومداكة وزلولة ومدينة وتون وحجرة وحجرة وللحر وماجراجرا وقبكون والتصرآء وهي على البحر وعرض البحر عندها ستة فراح واوارس وما يتصل ببلاد داعى بن داى والسودان العراة الى ما حاذاة من نواى البحر...... [ أوجدت ارض البشة والسودان

Tout ce passage entre crochets paraît une digression, ou, ce qui est plus vraisemblable, une note marginale ajoutée après coup dans le texte par un ancien copiste.

مسيرة سبع سنين ، فارض مصر جرء واحد من سنين جراء من الارض كلها ووجدت الارض كلها مسيرة خسمائة سنة هذا القول عاتى الثلث منها عران مسكون مأهول والثلث برارى غير مسكونة والثلث بحور] وليس يسلم عليه بالخلافة واتما يقال له السلام عليك يا ابن رسول الله ش

وفي يدى الاموى وهو من ولد عبد الرجن بن معوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان ما ورآم الجسر من بـلاد الاندلس وه قرطبة وبينها وبين الساحل مسيرة خسة ليال وبين ساحل قرطبة الى اربونه وفي اخر الاندلس مما يلي فرنجة الف ميل وطيطلة بها ينزل الملك ومن طيطلة الى قرطبة عشرون ليلة والاندلس اربعون مدينة منها ماردة وسرقسته ولاردة وجربدة والبيصاع، ويجاور الاندلس فرنجة وما ورآها من بلاد الشرك والاندلس مسيرة شهر في مثله وفي خصبة كثيرة الخير والخواكمة وما يلى الشمال والروم وفرنجة من جبال الاندلس شلم وفي اخر الوجد جبل فيد ناريتقد في حمارة وتراب امر تطغاقط ، وكان ملك الاندلس حين فتحيث يبقيال له لودريق من اهل اصبهان وباصبهان يسمّى اهل قبرطبة الاسبان ، ويسم على هذا الاموى السلام عليك يا ابن الخلائف وذلك انهم لا يرون اسم الخلافة الابلئ مبليك الحرمين (1)

اعراض البربرء هوارة وزناته وضريسه ومغيله وورنجمه وهي من نفره واوليظه و مطماطه و سنهاجه و وهره وكتاميه ولواته ومراته ومديونه ومصمودة وغماره وتالمه ووارتمه واسه وبني محور واركنه وفي من زناته وبني كاملان وبني مصدوران وبنى وانجن وبنى منهوساء وكانبت دار البرير فلسطين وملكهم جالوت فلما قتله داود عم جلت البربر الى المغرب حتى انتهوا الى لوبية ومراقبة فتغرقت هناك فنزلت زناته ومغيله وضريسه للبال ونزلت لواته ارض برقة وهي انطابلس وهي بالرومية خس مدن فنزلت هواره مدينة اياس وفي اطرابلس وفي ثلث مدن بلغة الروم نجلت الروم الى صعلية جزيرة في البحر ثم انتشرت البربر الى السوس الادنى خلف طنجة وهي من مدينة قوندة من موضع الغيروان على الغي ميل وخسين ميلا ثم رجع الافرنج والروم الى مدائنهم على صلح من البريسر فكرهت نزول المدن فنزلوا للبال والرمال فعاصت مدائن رومية حتى فتحت في الاسلام...... ورميه ورحاب

Lici commence une nouvelle lacune qui se termine par les mots compris entre crochets; il ne m'a pas été possible de les rétablir, ignorant ce qui les précédait.

81

والصعالبه والارسما الى الاندلس] والذى يجي من المحسور العربي الحدم الصعلبون والخدم السودان والعلمان الروم والجواري الاندلسيات وجلود البقر أ والوبر ومن الطيب المبعة ومن العلك المصطكى وجرج من هذا المحرمن تعرة بقرب فرنجة السيد وهو الذي تسميم العامة المرجبان وأما المحر الذي خلف الصعالبة وعليم مدينة موليمة فليس تجرى فيم سفينة ولا تارب ولا يجي منه شيء وكذلك المحر الغرى الذي فيم جرائر السعادة ألا يركب فيه ولا يجي منه شيء وكذب

الطريق من بغداد الى الرقة على الموصل أن من بغداد الى البردان اربعة فراس ثم الى عكبرا خسة فراس ثم الى بالمحمور ثائدة فراس ثم الى القادسية سبعة فراس ثم الى حيلتا سرّ من رأى ثلثة فراس تم الى الكرخ فرسخان ثم الى حيلتا تسعة فراس ثم الى سوق تادسية خسة فراس ثم الى نارما خسة فراس ثم الى السنّ ونهر الراب خسة فراس ثم الى المديثة اثنا عشر فرسخا ثم الى بنى طيبان سبعة فراس ثم الى موصل سبعة فراس الله بنى طيبان سبعة فراس ثم الى موصل سبعة فراس الله بنى طيبان سبعة فراس

كورة الموصل فكريت فبازآدها التوبة مدينة العصر عليم

Dans B, on lit plusieurs fois البقر, au lieu de البقر, que donne

A et B portent s, limil.

السلام ثم الطيزر والطيرهان والسن ولللية ومرج جهينة ونبنوى مدينة يونس عليم السلام وبأجلى ومأركب وباعذرا وحبتون ومايقلي وحزة ويانعاس والمعلق وراميي وللمقانة وماحوي ومعليا وتل سابور ودقوقا وخسانسيجيار، وخراج الموصل اربعة الان البع درهم ، ومن الموصل الى بلد سبعة فرامح ثم الى باعيفانا ستة فراس ثم الى برقعيد ستة فراس ثم الى ادرمة ستة فراس ثم الى تل فراسة خسة فرام ثم الى نصيبين اربعة فرام ونصيبين مدينة ديار ربيعة الكورة ديار ربيعة ، نضيبين ارزن رأس عين ميافارقين ماردين باعينانا بلد سنجار قردي وبازيدي وطور عبدين ، وخراج ديار ربيعة سبعة الان الف درهم وسبعمائة الف درهم ، ومن نصيبين الى دارا خسة فراس ثم الى كفر تواا سبعة فراسح ثم الى رأس عين سبعة فراسج ثم الى للحارود خسة فراح ثم الى حصن مسلمة سنة فراج ثم الى بأجروان سبعة فزاح ثم الى الرقة ثلثه فراج ، الطريق من نصيبين الى ارزن ذات المين ، من نصيبين الى دارا خسة فراس ثم الى كفر تونا سبعة فراس ثم الى قصر يني زناع سنة فراس ثم الى آمد وهي على دجلة سبعة قراع ثم الى ميافارقين خسة فراع ثم الى ارزن سيعة فراس الطريق من الرقة ذات اليسار، من آمد الى

تمشاط سبعة فراج ثم الى تل حوم خسة فراج ثم الى جرّب جربان ستة فراج ثم الى جرّب خسة فراج ثم الى جرّب ببعة فراج ثم الى حرّان اربعة فراج ثم الى حرّان اربعة فراج ثم الى باحوا اربعة فراج ثم الى باحوا اربعة فراج ثم الى باحوان سبعة فراج ثم الى الوقة ثلثة فراج ث

الطويق من بلد الى منجار ثم الى قرقيسيا ذات اليسار، من بلد الى تلّ اعفر خسة فراسخ ثم الى سنجار سبعة فراسخ ثم الى سكير العبّاس قراسخ ثم الى سكير العبّاس تسعة فراسخ ثم الى الغدير خسة فراسخ ثم الى ماسكين سنة فراسخ ثم الى قرقيسيا..... وهذه كلّها على الخابور وعلى الغرات سبعة فراسخ أن الطريق من الرقة الى الثغور الشامية، سلعوس كيسرم حصن منصور ملطية زيطرة الحدث مرعش كنخ ، فن الرقة الى عين الرومية ستة فراسخ ثم الى تلّ عبدا سبعة فراسخ ثم الى سروج سبعة فراسخ ثم الى المدينة ستة فراسخ ثم الى سميساط سبعة فراسخ ثم الى المدينة ستة فراسخ ثم الى ملطية فراسخ ثم الى ملطية فراسخ ثم الى مرعش منصور ستة فراسخ ثم الى المحدث اربعة فراسخ ثم الى مرعش خسة فراسخ ثم الى الله كمخ اربعة فراسخ ثم الى مرعش خسة فراسخ ومن ملطية الى كمخ اربعة فراسخ ثم الى مرعش خسة فراسخ ومن ملطية الى كمخ اربعة فراسخ ثم الى مرعش خسة فراسخ ومن ملطية الى كمخ اربعة

Les mots مبعة فراسخ ont sans donte été déplacés par le copiste, car ils semblent indiquer la distance entre Maskin et Karkycyah.

فراسخ ثم الى عن مرعش والعمق كلُّ مرج حوله جمال اله الطريق من عين القر الى بصرى ، منها الى الاحدبية ثم الى العسر شم الى الحليط ثم الى سرا ثم الى الاجيغر ثم الى الغريّة ثم الى بصرى ١٦ الطريق من الجريرة الى الساحل ، من الرقة الى دوسر ثم الى راستى ثم الى جسر منه شم الى حلب تم الى الارفاب ثم الى حير ثم الى انطاكية ثم الى اللادقية فتم الى جبلة ثم الى اطرابلس ثم الى بيروت وضيدا أقم الى صور ثم الى الغدس ثم الى قيسارية ثم الى ارسون ثم الى يافا ثم الى عسقلان ثم الى عرة ١٠ الطريق من الرقة 2 على الرصافة ، من الرقة الى الرصافة اربعة وعشرون ميلاً ثم الى الزراعة اربعون مبلاً ثم الى العسطل ستة وتلثون ميلاً ثم الى سلية تلثون ميلاً ثم الى حص اربعة وعشرون ميلاً ثم الى سمكين ثمانية عشب ميلاً ثم الى قارة اثنان وعشرون ميلاً ثم الى الدَّبْك اقتنا عشرميلاً ثم الى الغطيعة عشرون ميلاً ثم الى دمشيق اربعة وعشرون مبلاً ألطريق من حص الى دمشق على بعلبكء وهو طريق البريدة من حص الى حوسة اربعة سكك ثم الى بعليك ست سكك ثم الى دمشق تسع سكك ك

Dans A, l'ordre de ces deux villes est interverti.

الى دمشق الله faut ajouter ici الى دمشق, bien que ces mots manquent

الطريق من الكوفة الى دمشق عنى الحيرة الى القطقطانة ثم الى الابيض ثم الى الجوسى ثم الى الجمع ثم الى العلى ثم الى عنة ثم الى العلوى ثم الى الدوارى ثم الى الساعدة ثم الى البقيعة ثم الى الاعناك ثم (الى) اذرعات ثم الى دمشق أن السكك من حلب الى الثغور الشامية عنى حلب الى قنسرين سبع سكك ثم الى انطاكية اربع سكك ثم الى اسكندرية اربع سكك ثم الى المصيصة سبع سكك وجيحان اسكندرية اربع سكك ثم الى المصيصة سبع سكك وجيحان ومن المصيصة الى ادنة ثلث سكك وهي على سيحان ومن ادنة الى طرسوس خس سكك أن

العواصم المثغور الشامية ، عين زربة الهارونية كغيسة السوداء تل جُبير درب السلامة الطريق الى خليج العسطنطينية ، من طرسوس الى العُليك اثنا عشر ميلاً ثم الى زهور ...... ثم الى الجوزات اثنا عشر ميلاً ثم الى العربوت سبعة اميال ثم الى البدندون سبعة اميال ثم الى البدندون سبعة اميال ثم الى معسكر الملك عشرة اميال على وجه لولوة والصغصان الى هذا الموضع وقد قطعت الدرب ، ومن المعسكر الى وادى هذا الموضع وقد قطعت الدرب ، ومن المعسكر الى وادى الطوف اثنا عشر ميلاً ثم الى أسلمين ستة عشر ميلاً ثم الى نهر عبون برخوتا اثنا عشر ميلاً ثم الى السلمين ستة عشر ميلاً ثم الى عمون برخوتا اثنا عشر ميلاً ثم الى السلمين ستة عشر ميلاً ثم الى عمون برخوتا اثنا عشر ميلاً ثم الى العلمين عشر ميلاً ثم الى العلمين

خسة عشرميلاً ثم الى اندوميانة عشرون ميلاً ثم الى وادى الحوت اثنا عشرميلاً ثم الى عورية اثنا عشر ميلاً ١ طريق اخر من العلين الى قرى نصر الاقريطشى خسة عشر ميلاً ثم الى رأس بحيرة الماسلون عشرة اميال ثم الى السدّ عشرة اميال ثم الى حصن سيّارة ثمانية عشر ميلاً ثم الى صعلى خسة وعشرون ميلًا ثم الى عاقب عورية ثلثون ميلًا ثم الى قرى بني للارث الحسة عشر ميلاً ثم الى صاعرى وهي هورية ثلثون ميلاً ثم الى الغنج اثنا عشير ميلاً ، وكان المعتصم احدث انقرة وفتح عورية ، ثم الى قلاى الغابة خسة عشر ميلاً ثم الى حصى اليهود اثنا عشر ميلاً ثم الى سندابرى خسة عشر ميلاً ثم الى مرج مائة وثلثون ميلاً ثم الى حصن غروبلي خسة عشر ميلاً ثم الى كنائس الملك ثلثة اميال ثم الى التلول خسة وعشرون ميلاً ثم ال الأكوار خسة عشر ميلاً ثم الى ملاجنة خسة عشر ميلًا ثم ألى اصطبل الملك خسة أميال ثم الى حصن العبرآء ثلثون صيلاً ثم الى الخليج اربعة وعشرون ميلاً ، ونيقية بحذآء القبرآء ومن نيقية تحمل الاثقال الى القسطنطينية وبينهما ثلثون ميلاً ١٥ طريق اخر من البندندون الى الكروم ثم الى البعرية ثم الى الكفائس . بنى الخرائب B

التي عن يمين كوكب ثم الى زندة ثم الى بليسة ثم الى مرج الاسقف ثم الى فلوغوى ثم الى قرية الاصفام ثم الى وادى الربح ثم الى الصبة ثم ألى عينوا ثم الى مجاصة ثم ألى قرية الجوز ثم إلى القسطاسيين ثم الى قرية البطريق ثم الى مرج بامولية ثم الى ادنوس ، فنه طريق الى درولية ومنع طريق اخر متياسر الى حصن بلومين ثم منه الى خليج القسطنطينية والخليج هو البحر الذي يسمى بحر يُقطس بجيء من بحر الخرر وعرض فوهنه هناك سنة اميال يجرى جريًا حتى عرّ بالقسطنطينية على ستين ميلاً من مدخله فاذا صارالى موضع يدعى ابدوس صاربين جبلين وضاق حتى صار عرضه غلوة سهم وبين ابدوس ويين القسطنطينية مائة ميل في مستوّى من الارض ، ومن أبدوس عنى مسلمة بن عيد الملك حيث حيص القسطنطينية ويمر للخليج حتى يصيبرالي بحبرالشامر وعرضه ايضًا عند مصبّه غلوة سهم يكلُّم الـرجــل على شطيه وعرض للخليج عندها اربعة اميال وهناك صخرة عليها برج فيه سلسلة تمسك سفن المسلمين من دخول الخليم ، وطول للخليج من بحر للخزر الي بحر الشام تلخائة وعشرون ميلاً والسعن تحدر فيد من جزائر بحر الحرر وتلك النواي وتصعد فية من محر الشام الى القسطنطينية وعرض

الخليم عندها اربعة اميال ١٥ فاما سائر بلاد الروم فأوّلهما من المغرب رومية وصعلية وفي جريرة وكانت رومينة دار مكلهم ونزلها من ملوكهم تسعة وعشرون مكك وتنزل بعمورية منها ملكان وهورية دون للخليج وبسنمها وبسين القسطنطينية ستون ميلأثم ملك ايضا برومية قسطنطين الاكبراتم انتقل الى برنطية وبني سورًا وسمّاها قسطنطينية فهى دار ملكهم الى اليوم ، وذكروا أن للسليج يبطيف بالغسطنطينية من الوجمين ثما يلى المشرق والنشامي وجانبها الغربي وللجنوبي في البرّ وشمك سورها الكبير احدى وعشرون دراعا وسمك سورها الصغير ممايلي البحر خس اخرع وبيلها وبين البحر درجة نحو من خسد .... ولها في لجانب الجنوبي الى البر ابواب كثيرة منها باب المدهب وهو باب مُصَبَّب بالحديد مُوَّة بالذهب ولها أبواب كثيرة حومن مائدة باب ، وذُكِر أن البطارةة والانباع مع ملكهم ى القسطنطينية وان خيلها اربعة الاي ورجالتها أربعة..... وذكر مسلم اى مسلم المعرون بالحرى أن افال النروم التي يوليها الملك عاله اربعة عشر عملاً منها خلف البحر ثلثة اعال اولها عل طلاتا وهو بلد القسطنطينية وحدّه س المشرق الخليم من البحر الشامي الى السور المبني ومن المغرب من محر للحزر الى محر الشام وطوله مسموة أربعة أيام وفي

من القسطنطينية على مسيرة يومين ومن الجنوب في الشام ومن الشام بلاد هذا العمل وهو عل ترقيبة وحدة من المشرق السور ومن الجنوب على مقدونية ومن بلاد المغـرب بلاد برجان ومن الشمال بحر الدر وطولد خسة عشر يوما وعرضه مسيرة ثلثة ايام، والعمل الثالث عل مقدونية ايصًا من المشرق وحدّه السور وها يلي لجنوب بحر الشام ومن الغرب بلاد الصقالبة ومن الشمال برجان..... ..... وعرضه خسة ايام وفيه ثلثة حضون من دون الخليج باحد عشر ميلاً عمل افلاجونية وفيه جسة حصون علا الإنطاماطي وتغسيره الاذن والعين وفيه تلثة حصون وهورية وعل الاسيق وفيه مدينة نيقية وعشرة حصون وعل الانسيس وفيم مدينة انسيس مدينة احاب اللهف واربعة حصون ﴿ فامَّا الحاب الرقيم فكان الواشق وجُّمه محد بن موسى المجم الى بلاد الروم لينظر الى اعصاب الرقيم وكتب الى ملك الروم في توجيه نغقة عليهم ، قال ابو القسم عبيد الله .... بن خردادبه حدثني محد آين موسى أن صاحب الروم وجد معد من سار بد إلى قدرة ثم سار اربع مراحل ناذا جبل قطر اسفاد اقل من الف ذراع ولد سرب من وجد الارض ينغذ الى الموضع الذي 1 Les copies présentent ici une lacune de quelques mots, avec la aconforme à l'original.

فيه امحاب الرقم ، قال فبينها نصعد الجبل الى دروته فاذا بتر محفورة لها سَعَةً ينش المآء في تعرها تم نزلنا الى باب السرب فشينا فيه ثلثاثة خطوة فصرنا الى الموضع الذي اشرفنا عليه فاذا رواق في الجبل على اساطين منقورة وفيد عدة ابيات منها بيت مرتفع العتبة مقدار قامة عليه باب حجارة منتورة فيم الموتى ورجل موكل بحفظهم معمد خُصيان روتة بحيد عن ان يراَهم احد ويغتشهم ويرعم انه لا يأمن ان يصيب مَن القبس ذلك اذ يبريد الشوية ليدوم كسبه بهم فقلت له دعني انظر اليهم وانت برئ فصعدت بشعة غليظة مع غلام لى فنظرت اليهم في مسوح تنغزل في البد واذا اجسادهم مطلية بالصبر والمرّ والكافور ليحفظها وادا جلودهم لاصقة بعظامهم ثم لني امررت يدى على صدر واحد منهم فوجدت خشونة شعرة واحضزنا الموتل بهم طعاما وسألف الغداآء عبدده فتطنا دقنا طعامه انكرنا انغسنا فانتهينا عنه واتما ازاد أي يغتلنا او يغلصنا فيعمِّ لد ما يريد عند ملك الروم من انسهمر احماب الرقم فقلت أداعا ظننا انك ترينا موق يشبهون

الاحيآء وليس هولاء كذلك الوعل الناطلس وتغسيره

المشرق وهو أكبر اهال النروم وفيه مدينة هورية ومن للحصون العلمين وبرج الشحم وبرغوث ومشكنين وثلثون

حصناً ﴿ وقبل خرسون على درب لملطية وفيد من للصون خرشفة واربعة حصون ﴿ وَعَمَلُ الْعَمَلَاتُ وَفَيْمَا مدينة انقرة وستة عشر حصناء يليه عل الارساق ونيه من الصون قلونية وستة عشر حصناً ﴿ وَهُـل كَلَّكِيةً وحدّة مستند وفيم سنة حصون ﴿ وَقُلْ سَلُومَ يَهُ وَمَنْ الحية بحر الشام الى طرسوس واللامس ويتولاه عامل الدروب ونيه من الصون سلوتية وعشرة حصون وعمل العبادق 2 وحدَّه جبال طرسوس وادنة والمصيصة فيه من للحصون قرّة وحصر وانطقوا والاحرب ودو الكلاء 3 واربعة عشر حصناً [ ومن المطامير ماحوة وبليسة وبالدسة وتونية وملقونية وتواله ومارويا وسالمون ] أ وخراج الروم مستأجر على مائتي مدى ثلثة (الان) دنانير في كلُّ سنة والمدى ثلتة مكاكيك ويوخذ عشر الغلات فيصير المجيوش ويوخذ من اليهود والمجنوس دينار دينار في السنة ويوخذ من كلُّ بيت يوقد فيه نار في السنة درهم، وثمار الروم تدرك في السهل والبيل في ايلول ، وديوانه مرسوم على مائنة الف وعشرين الف رجـل على كلُّ عـشـرة

.ىل دى A et B مىل.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cette leçon, qui est la vraie, se trouve en B seulement; A lit

B ذو الخلاع; tout ce qui suit entre crochets est illisible dans les deux copies.

الان بطريق ومغ كل بطريق طومرحان وكل طومرح على خسة الان رجل ومع كلّ طومرح خسة طوعماريس وكلّ طويحار على الف رجل وعلى كل طويحار خسة قامسة كلّ قومس على مائتى رجل ومع كلّ قومس خسة معطر تحمد وكل معطرح على مائة رجل ومع كل معطرح عشرة دامرجين كل دامرج على عشرة وجل، والعطا بختلف أكثره اربعون رطل ذهب الى ستة وثلثين الى اربعة وعشريس الى اثنى عشر الى سنة ارطال الى رطل، وأعطاء الجند ما بين عانية عشر دینارًا الى اتنى عشر دینارًا هذا لهم في كلّ سنة واعا يعطون في كل ثلث سنين عطآة واحدًا عما كان في اربع سنين وريما کان کي اربع سنين وريما کان کي خس سنين وريما كان في ست سنين ، وأكبر البطارقة خليفة الملك ووزيرة ثم العثيط صاحب ديوان للحراج واللعسط صاحب عرض الكتب ولحاجب وصاحب البريد ثم العاضي فئم صاحب للحرس المجرائر الروم المشهورة قبدرس ودورتها ستة عشر يومًا ، وجريرة اقريطش ودورتها حسة عشر يومًا ، وجريرة الراهب وبها كانت تُحْصَى الخدم، وجريرة الغضة ، وجريرة صعلية ودورتها خسة عشر يومًا ﴿ صغة رومية ، لها ثلثة جوانب منها الشرق والجنوبي والغربي في البحر والجانب الشمالي الى البرّ وطولها من الجانب الشرق

الى باب الغربي ثمانية وعشرون ميلاً ، ولها حائطان من حجارة بينها فضآء سنين دراعا وعرض السور الداخل اثنتا عشرة دراعا وسمكه اثنتان وسبعون دراعا وعرض السور الخارج تماني اذرع وسمكه اثنتان واربعون أذراعاء وفيها بين السورين نهر مغطى ببلاط نحاس طبول بلاطه ستة واربعون ذراعًا وبين باب الذهب وباب الملك أثننا عشر ميلاً وسور مارّ من الباب الشرق الى الباب الغربي وثلت اسطوانات وحنيات الوسطى منها بعمد نحاس اصغر روى تصبة العمود وتاعدته ورأسه مغرغ مننه ونبيه حوانيت التجار وسمك الاعدة ثلثون دراعا وبين منقدم الاعدة والحوانيت نُهُير من نحاس اصغر " من شرقيها الى غربيها يجرى فيد اسباب من البحر وتجرى فيد السفن بحملونها فتجيء السعينة بما فيها حتى تقف على حنوت المشترى ، وق داخل المدينة كنيسة بنيت على اسم بطرس وبولس الحواريين وطول هذه الكنيسة تلشائة ذراع وعرضها ماشتا دواع وسمكها مائتا دراع مبنية بقناطرمن نحاس اصغروان كان نحاس مغرغة وسقف هذه الكنيسة وحيطتها من تحاس اصغر روى ، وبرومية الف ومائنا كتبسة

<sup>1</sup> وسيعون, lecon fautive.

Les mots من نجاس اصفر ne sont pas à leur place, et il est évident qu'il y a encore ici une erreur du copiste.

واسواقها كآلها مبآطة برخام ابيض وفيها اربيعيون الف حامء وفيها كنيسة تشبه بيت للقدس طولها ميل فيها مذير يقرب عليه القربان (وهو) من زمرد أخضر طولة عشرون ذراعًا وعرضه ست اذرع حوله اثنا عشر تمثالاً من ذهب كل تمثال ذراعان ونصف واعينها من ياتوت احمر تضيُّ منها اللنيسة ولهده اللنيسة ثمانية وعشرون بابًا من ذهب ابرير عظم والف بأب من نحاس اصغر مفرة سوى ابواب الابنوس واصنان جيّد للنشب المنقوش الذي لا يدري ما قيمته ، وحول سور رومية الف ومائتان وعشرون عودًا فيها رهبان ، قال عبد الله بن عرو بن العاص عجاسب الدنيا اربع ، مرآة كانت معلقة عنارة الاسكندرية وكان الحالس تحتها يرى فيها من بالقسطنطينية وبينهما عرض الجدر ، وقرس كان من تحاس بارض الاندالس قائلًا بكيفة وباسطا يدة أن ليس خلفي مسلك فلا يطأ تلك الأرض احدُ الله قتله النحل ، ومنارة من تحاس عليها وأكب من نحاس بارض عاد فاذا كان في الاشهر الحرم عطل منها المآء فشرب الناس فسقوا وصبوا في الحياص فاذا انقضت الاشهر الحرم انقطع ذلك المآء ، وشجرة من نحاس عليها سودانية من نحساس بارض رومية فاذا كان اوان الريتون صغيرت السودانية التي من الحاس فتجيء كلُّ سودانية من

الطيارات بثلث ريتونات ويتوندان برجليها وريتوندة منقارها حتى تلقيم على تلك السودانية الحاس فيعصر اهل رومية ما يكفيهم لآدامهم وسرجهم لسفتهم الى قابل ره

سكك طريق المعرب ، من سرّمن رأى الى حيلها سبت سكك ثم الى السنّ عشر سكك ثم الى الديشة تسعّة سكك ثم الى بلد اربع سكك ثم الى ادرمة تسعة سكك ثم الى نصيبين ست سكك ثم الى كغر توالسسك سكك ثم الى رأس عين عشر سكك ثم الى الرقة خس عشرة سكة ثم الى النقيرة عشر سكك ثم الى منبج خس سكك ثم الى حلب تسع سكك ثم الى قنسرين ثلث سكك ثمر الى صور عشر سكك ثم الى جاة سكتان ثم الى جص اربع سكك ثم الى خرشتة اربع سكك ثم الى بعلبك ست سكك ثم الى دمشق تسع سكك ثم الى اللحون اربع سكك ثمر الى الرملة وهي قصبة فلسطين تسع سكك ثم الى العار سكة ثم الى الباروكية تسع عشرة سكة ، ومن الغسطاط الى الاسكندرية ثلث عشرة سكة ثم الى جبّ الرمل محا يلى برقة ثلثون سكة ، انقضى باب المغرب ١٦

للمرن بلاد الشمال ربع المملكة ويسمي اصبهبده ادربيجان

اصبهبد أندريجان والرق ودنباوند وملكها يستى دنباوند بن قارن وطبرستان والرويان وامل وسازيد وشالوس ودهستان وجيلان وبيلقان والطيلسان والخزر واللان والصقالبة والابر أ

الطريق الى ادربيجان وارمينية ، تعدل من خراسان من سر سميرة الى الدينور خسة فراس ومن الدينور الى رنجان تسع وعشرون سكة ثم الى المراغة احدى عشرة سكة ثم الى المياج سكتان ثم الى اردبيل احدى عشرة سكة ثمر الى ورثان وفي اخر عمل اذربيجان احدى عشرة سكة م المدن والرساتيق في كور إذربيجان ، المراغة الميانج اردبيل ورثان سلينه برره وسارخواسب وتبريير ومرند والخوى وكوسرة وموقان وبرزنج وجدرة مدينة ابروير وارمية (مدينة) <sup>2</sup> زردشت وسلاس والشير وبها نار اذرخستس وهي عظمة القدرعند الجوس كان اذا ملك الملك منهم زارها من المدائن ماشعًا وباجروان ورستاق ارم ورستاق شيرة ورستاق مبلهوج ١٥ الطريق من الدينور الى برزند ، من الدينور الى الجنارجان سبعة مراس ثم الى تل وان ستة فراس ثم الى سيسر سبعة فراس ثم الى اندراب اربعة فراس

ر في الحرار مسنة Δ ajoute ici trois mots que je ne puis lire مسنة. Ce mot manque dans les deux copies.

ثم الى البيلقان من ارمينية خسة فراس ثم الى بررة ستة فراس ثم الى سارخواست عمانية فراس ثم الى المراغة سبعة فراس ثم الى الحرَّان احد عشر فرسخًا ثم الى تبريز تسعة فراس ثم الى مرند عشرة فراس ثم الى سراة عشرة فراس ثم الى البير خسة فراج ثم الى كواسرة عشرة فراج ثمر الى موتان عشرة فراسيء ومن اردبيل الى خش عانية فراس ثم الى برزند ستة فراس وكانت برزند. شادراسب وبع خددق الأفشين الاول فرسخان ثم الى رهكذر فيه خندق الثالث فرسخان ثم الى البد مدينة .. فرسخ الطريق من برزند الى محرآء بلاسجان والى ورثان وهو أخر فحل اذربيجان اثنا عشر فسرسخًا ومن المراغة الى جنرة ستة فراس ثم الى موسى اباذ خسة فراس ثم الى بورة اربعة فراس ثم الى جابروان ثمانية فراس ثم الى برين اربعة فراج ثم الى ارمية مدينة زردشت اربعة عشر فرسخًا ثم الى سلماس في بحيرة ارمية ستة فراسخ ، وكان ابن الطوسي حين جل احجاب الحموع باذربيجان ركب من المراغة الى بورة ثم الى سيسر ثم الى شير على اربعة فراسي وخراج الدينور الف الف درهم ١٠ الطريق من ارمينية ۽ من ورثان الي بردعة عُمان سكك شم الى منصورة ارمينية اربع سكك ومن بردعة الى تغليس عشر سكك والى باب الابواب خس عشرة سكة ومى بردعة الى دبيل سبع سكك ومى مرند الى دارى عشرة فراسخ شم الى نشوى عشرون فرسخا ثم الى اردبيل عشرون فرسخا ومى ورثان الى قوبان ثلثة فراسخ ثم الى الشروان سبعة فراسخ ثم الى بردعة ثلثة فراسخ ومى البد الى بردعة ثلثة فراسخ ومى البد الى بردعة ثلث فراسخ ومى البد الى بردعة ثلث فراسخ

ارمينية الاولى ، السيسجان وارّان وبدليس وبردعة والبيلقان ونيله وشروان ، ارمينية الشائية ، خرزان صغدبيل وباب فيروز والكرّ ، ارمينية الثالثة ، السغرجان ديبل وسراج الطير وبرزند ونشوى ، ارمينية الرابعة ، شمشاط خلاط تاليقلا ارجيش وباجنيس ، ومن ارمينية الحرمان ايضًا حلدي والصنارية والبان وكسار ولجار وقلعة الحرمان وحبران والشكي الم

فاما باب الابواب فانها افواة شعاب في جبل القبق وفيها حصون منها باب صول وباب اللان وباب السابران وبأب الازقة وباب سلحجى وباب صاحب السرير وباب فيلان شاة وباب كارونان وباب طبرستانشاة وباب ابوار شاه وباب لبانشاة ، وبنى انوشيروان بن قباذ مدينة سمندر خلف

Tout ce passage sur l'Arménic est presque entièrement dénué de points diacritiques.

الباب وما ورآءها فغي ايبدى للدررء وخواج ارمينية اربعة الان الف درهم ، [انقضى خبر الحربي ،] أ وبعد سمندر ردم ياجوج وماجوج ١٥ قال ابو القسم حدثني سلام الترجمان أن الواثق لما رأى في النوم أن السدّ الذي بناه دو القرنين بيننا وبين ياجوج وماجوج مغتوج وجهني وقال عاينه وجئني بحبره وضم الي خسين رجلاً ووصلني بحمسة الان دينار واعطاني ديتى عشرة الان درهم وامر باعطآء كلّ رجل الف درهم ورزق سنة لكلّ رجل واعطاني مائتي بغل تحمل الزاد والمآء فشخصف من سرّمن رأى وكتب الواثق الى المحق بن اسمعيل صاحب ارمينية وهو بتغليس في انفاذنا وكتب لنا اسحق الى صاحب السسريس وكتب لنا صاحب السرير الى ملك اللان وكتب لنا ملك اللان الى فيلان شاة وكتب لنا فيلان شاة الى طرخان ملك للخرر فاتمنا عند ملك للخرر يومًا وليلةً حتى وجه معنما بخمسة ادلاء فسرنا من عنده سبعة وعشرين بوما شمر سريا الى ارض سودآء منتنة الراجعة وكنا قد ترودنا قبل دخولنا ما حلا شمّه خوفًا من الرائحة المكرهة فسنوا فيها عشرة ايام ثم صرنا الى مدن خراب مسرنا فيها سبعة وعشرين يومًا فسألنا عن تلك المدن فحبّرنا انسها

<sup>1</sup> Ces trois mots sont certainement intervertis.

المان التي كان ياجوج وماجوج يتطرقونها ثم صرنا الى حصون بالقرب من الجبل الذي في السدّ في شعبة منه وفي تلك الصون قوم يتكمون بالعربية والغارسية مسلمون يقرأون القرآن لهم كتاتيب ومساجد فسألونا عن حالنا ومن اين أقبلنا فاخبرناهم أنا رسل أمير المؤمنين فالمبلوأ يتحبون ويقولون امير المؤمنين فنقول نعم فعالوا أشيخ هو ام شاب فعلنا شاب فتحبوا ايضًا وقالوا ابن يكون قلنا بالعراق عدينة يقال لها سرّ من رأى فقالوا ما سمعنا بهذا قط ، ثم سرنا الى جبل املس ليس عليه خضرآم واذا حبل مقطوع بوادي عرضه مائة وخسون ذراعاً واذا عضادتان مبنيتان ما يني الجبل من جنبي الوادي عرض كل عضادة خس وعشرون ذراعًا الظاهر منها عشر اذرع خارج الباب وكل ذلك بلبي حديد معيب في تحاس في سمك خسين دراعًا وإذا دُرُونُ م حديد طوقاء على العضادتين طواد مائة وعشرون ذراعًا قد ركب على العضادتين على كل واحد مقدار عشرة اذرع في عرض خسة اذرع وفوق الدروند بنآء بذلك اللبي للحيد والتحاس الى رأس للجبل وارتفاعه مدّ البيصر وفوق ذلك شرفات حدیداً فی طرن کل شرفة قرنان بشی کل واحدة الى صاحبتها وادا باب حديد له مصراعان معلقان عرض

كُلُّ مصراء خسون ذراعًا في تحني خس أذرع وقائمًا في دوارة على قدر الدروند وعلى الباب قعل طولد سبع اذرء في غلظ بأء في الاستندارة وارتفاع القفل من الارض خس وعشرون ذرعًا وفوق القفل بقدر خس اذرع غُلُق طوله اكشر من طول القفل وتغيراه كل واحدة منها ذراعان وعلى الغلق معتام معلق طولع سبع ذراء ونصف ولد اثنتا عشرة دند إكانة كلُّ واحدة كأشدُّ ما يكون من الحديد وبع معلق في السلسلة طولها ثمان اذرع في استحارة اربعة اشبار ولخلقة التي فيها السلسلة مثل حلقة المجنيق و(ارتفاء) أعتبة الباب غشرة اذرع في بسط مائة ذراع سوى ما تحت العضادتين والظاهر خس اذرع وهدا الذرع لله بذراع السودآء ورئيس ملك للصون يركب كل جعة في عشرة فوارس مع كل فارس مرزبة حديد في كلّ مرزبة خسون منا فيضرب القفل بتلك المرزبات ثلاث مرات ليسمع مَن ورآءة ذلك فيعمون أن هناك حفظة فيعيم هؤلاء أن أولئك لم يحدثوا في الباب حدثا وأذا ضرب الصابنا القفل وضعوا اذانهم فيسمعون من داخل دويًّا وبالقرب من هذا الموضع حصن كبير يكون عشرة فراس ف مثلها ، وعند الباب حصنان يكون كلُّ واحد منهما مائتي

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce mot est omis; nous l'avons rétabli d'après Kazwini.

ذراء في مائتي ذراء وعلى كلّ واحد من ابسواب هذيسن الصنين مجرتان وبين المصنين عين عذبة وفي احد الحصنين آلة البنا التي بني بها السدّ من القدور الحديد والمغازن للحديد على كلّ ركن اربع قدور أكبر ما يكون من قدور الصابون وهناك بقية من لبن الحديد قد الترق • بعضه ببعض من الصدرآء واللبنة ذراع ويصف في مثلها في سمك شير، فسألنا من هناك هل رأيتم من ياجوج وماجوج احدًا فذكروا انهم رأوا مرة عددًا فوق السور فهبت ريح سودآء فالقتهم الى جانبهم وكان الرجل في رأى العين مقدار شبر ونصف ، فلما انصرفنا اختذتنا الادلاء الى جهة خراسان فسرنا اليه حتى خرجنا خلف سمرتند بسبعة فراسح وكان رئيس للحصون روّدنا كلّ ما كـغانا ، ثم انا صرنا الى إلى العبّاس عبد الله بن طاهر، قال سلّم الترجان فوصلني بمائة الف درهم و وصل كلّ واحد من احساني بخس مائة درهم واجرى على الغارس في كلُّ يوم خسة دراهم وعلى الراجل ثلثة دراهم حتى بلغنا الريّ ورجعت الى سرّ من رأى بعد خروجنا بتانية وعشريين شهرًا ، نحدثني سلَّام الترجمان بجلة هـذا للنبـر وامـلاه عليَّ من كـتــابــه كتبه للواثق بالله ١

التيمن بلاد الجنوب ربع الملكة واصبهبدها يسمى .... الله

الطريق من بغداد الى مكة ، من بغداد الى جسركونا سبعة فراج ثم الى قصر ابن هبيرة خسة فراج ثم الى سوق الاسد سبعة فراح ثم الى شاهي ستة فراح ثم الى الكوفة حسة فراسخ أثم الى العادسية حسة عشر ميلًا ثم الى العديب طرف البادية ستة اميال ثم الى المعيبة اربعة عشرميلًا والمتعشا وادى السباع على اربعة عشرميلًا ثمر الى القرعا اثنان وتلثون ميلاً والمتعشا مسجد سعد على اربعة عشر ميلاً ثم الى واقصة وفيها ابيار تسعة وعشرون ميلاً ثم الى العقبة سبعة وعشرون ميلًا والمتعشا بالعسات على اربعة عشر ميلًا ثم الى القاع اربعة عشر ميلًا والمتعشا بالخلجآء على اربعة عشر ميلاً ثم الى النوبالة (وفي) كشيرة المآء اربعة وعشرون ميلاً والمتعشا بجُبِّين على اربعة عــشــر ميلًا ثم الى الشقوق فيها برك تسعة وعشرون ميلاً والمتعشا بالماس على اربعة عشر ميلاً ثم الى البطان وبه قبر العبادي تسعة وعشرون ميلاً والمتعشا بالهيلبة على اربعة عشر ميلًا ثم الى الثغلبية وفيها برك وسواق اثنان وثلثون ميلًا والمتعشا بالعميس على اربعة عشر ميلًا ثم الى الحرسية فيها برك اثنان وثلثون ميلاً ثم الى حَفَر فيها ابار اربعة وعشرون

B ajoute غسة فراسخ; il est probable que ; il est probable que

ميلًا والمتعشا بالاج على خسة عشر ميلاً ثم الى فيد وفيها عين تجرى ثلثون ميلاً والمتعشا بالجيهة على ثلثة عشر ميلاً ثم الى للحاجر فيها أبار ثلثون ميلاً والمتعشا بالبلاسة على احد عشر ميلاً ثم الى معدن النقرة فيها ابار اثغان وثلثون ميلاً ﴿ وصدتات بكر بن وائل صاحب طريق مكة في ثلثة الذي درهم عفن اخذ على المدينة في المعدن الى العسيلة فيها ابار باللجة ستة واربعون ميلاً ثم الى ببطن تحل كثير المآء ستة وثلثون ميلاً ثم الى الطرف وفيها مآء السمآء اثنان وعشرون ميلاً ثم الى المدينة خسة وثلثون ميلاً ﴿ اعراض المدينة ع طيبة وفي يترب وكان عليها وعلى تهامة زمان الجاهلية عامل من قبل مرزبان البادية يجبى خراجها وكانت قريظة والنصير ملوكاً على المدينة على الاوس والخررج ، قال شاعر الانصاري

نود للخرج بعد خراج كسرى (1) وخرجًا من قُرَيْظَةً وَالنَّفِيرِ ومنها تجاء ، وبها حصنها الابلق الغرد وهي بين الشامر والتجاز وكان مكلها السموثل بن عاديا اليهودي الموصون بالوفاء وفيد يقول الشاعر ،

بالأبلق الفرد مِن تَهْآء منزلُهُ ﴿ حصن حصين وجار عير غبة ار ومنها دومة الجندل وفي من المدينة على ثلث عشرة مرحلة

وحصنها بادر<sup>1</sup> الله المارات

الطريق الذي سكلة النبي علية السلام حين هاجر، الخذ به الدليل في اسغل مكة حتى جآء الى الساحل اسغل من عسفان ثم عارض به الطريق حتى جاز قديد سلك في العرارة ثم الى ثنية المرار ثم استبطن به مدلة نجاح ثم سلك [مذج من بطن مذج شم يطن ذات كشد ثم الاجرد ثم سلك] ثنا سمر ثم بطن اعدآء لمذلج ثم بلغ العشيرة ثم اجارة الفاحد ثم هبط به العرج ثم سلك في ثنية الاعبار عن عين ركوبة ثم هبط الى بنر عرو بن عون بقباء ومن اعراض المدينة الغم وذو الم بنر عرو بن عون بقباء ومن اعراض المدينة الغم وذو الموقة ووادى القرى ومدين وخيبر وفدك وقرى عرينة والوحيدة ونميرة والحديقة وعادى والرحية والسيالة وسابة ورهاط والاكل والحية ش

طريق للحاج من المدينة الى مكّة ، من المدينة الى الشجرة وفي ميقات اهل المدينة ستة اميال منها الى ملل فيها ابار اثنا عشر ميلاً ثم الى السيّالة فيها ابار تسعة عشر ميلاً ثم الى السيّالة وبستان ستة وثلثون ميلاً ثم الى السّقيا وفيه نهر جارٍ وبستان ستة وثلثون

<sup>.</sup> بارد .B

<sup>2</sup> Les mots compris entre crochets manquent dans la copie A.

ميلاً ثم الى الأبوآء ونيها ابار تسعة وعشرون ميلاً ثم الى الجعة وي ميعات اهل الشام والبحر منها على ثمانية اميال سبعة وعشرون ميلاً ثم الى قديد ونيها ابار سبعة وعشرون ميلاً ثم الى قديد ونيها ابار سبعة وعشرون ميلاً ث

ميلًا ثم ألى عسفان وفيها أبار اربعة وعشرون ميلًا & طريق للحاج من معدن النقرة ، فنها الى معيشة الماوان فيها برك وابار أثلثة وثلثون ميلا والمتعشا بالسمطعلي ستة عشر ميلًا ثم الى الربذة فيها برك اربعة وعشرون مـيـلًا والمتعشا بأدعبة على اربعة عشر ميلاً ثم الى معدن يني سليم اذا جعت لم تجد فيها مآء اربعة وعشيرون مسيلًا والمتعشا بسرورآء على اثنى عشر ميلًا ثم الى الشليلة ستة وعشرون ميلاً والمتعشا بألم نحاس على ثلثة عشر ميلاً ثم الى العمق وفيها ابار إحد وعشرون ميلًا والمتعشا بعجبة على ثلثة عشر ميلاً ثم الى العفيعية وفيها برك وابار اثنيان وثلثون ميلًا والمتعشا باللراح على خسة عشر مبيلًا ثيم الى المسلج وفيها برك وابار أربعة وثلثون ميلا والمتعشا بالكرام على اربعة عشر ميلًا ثم الى الغمرة ونيها برك وابار ثمانية عشر ميلًا ثم الى ذات عرق وفيها بتركثيرة المآء ستة وعشرون ميلًا والمتعشا باوطاس على إثنى عشر ميلًا ثـم الى بستان بني عامروبه بئركتيرة المآء اثنان وثلثون ميلًا

مايزر A ajoute .

والمتعشا بغمرة كندة على اثنى عشر ميلًا ثم الى مكّة اربعة وعشرون ميلًا والمتعشا بسانين على احد عشر ميلًا عن بغداد الى مكّة مائتان وخسة وسبعون أ فرسخًا فيكون ذلك اميالًا ثمامائة ميل وسبعة وعشرين ميلًا ١

مخاليف مُكَّة ، الطائف نجران وقرن المنازل والعقيق وعكاظ وليمة وتربة وبيشة وتبالة والشجيرة وكيسة والجراش والشراة ومنها تهامة صنكان وعنيم وبيش ۞

الطريق من مكّة الى الطائف ، من مكّة الى بئر بن المرتفع ثم الى قرن المنازل ميقات اهـل الهن والطائف شم الى الطائف ، فن اراد (من) مكّة الى الطائف على طريق العقبة يلى عرفات ثم بطن نعمان ثم يصعد عقبة حقية ثم يهخل الطائف الى الطريق من مكّة الى البهس ، من مكّة الى بئر بن المرتفع ثم الى قرن المنازل قرية عظهة ثم الى الغيق قرية كبيرة ثم الى صغر ثم الى برنة قرية كبيرة ثم الى الغيق قرية كبيرة ثم الى رويثة فيها تحل وعيون ثم الى رويثة فيها تحل وعيون ثم الى تبالة مدينة كبيرة فيها عيون ثم الى تبالة مدينة كبيرة فيها عيون ثم الى طاهر فيها عيون وحرس ثم الى بيشة يقطان فيها ماء طاهر وكرم والجرش منها على ثمانية اميال شم الى المهرة قرية قرية ورية

عظيمة فيها عيون وفيها بئر ومروح والمعجرة طلحة الملك شجرة عظيمة تشبه العُرب وهو حدّ ما بين مكّة وهل اليمن ثم الى العرفة ومآوها قليل ولا اهل فيها ثم الى صعدة قريد كبيرة يدبغ فيها الاديم والنعال شم الى الاهشية لا اهل فيها وفيها عين صغيرة ثم الى خيوان قرية كثيرة الكروم فيها بركتان فلاهلها العموش ثم الى عنابت مدينة

قيها زرع وكرم وعيون ثم الى صنعآء مدينة الين ١٠ مخاليف اليمن مخلان صنعآء وللمشب ورحابة ومرسل وسيف صنعآء ومخلان صعدة ، ومن صنعآء الى خيروان اربعة وعشرون فرسخا ومن خيوان الى صعدة ستة عشر فرسخيًا ومن صعدة إلى المجرة وهي تحت عقبة المنصر عند طلحة الملك التي في اوّل عمل مكّة عشرون فسر عنّا فبدين صعدة وصنعآء سنون فرسخاء مخلان النور وفيه الريبة وفيه البئر المعطلة والقصر المشيد الذي في القرآن ومخلان خيوان ومخلاف ذي سحيم وعدوة وفيه ربا النبار التي كان يعبدها اهل المين وعلى المين من صنعاء مخلان النار ووارعة وتام وارحب ومخلان السبيرة وهدان ومخلان جُرن مراد ومخلان سندة وصدّآء وجعفي ومخلان للحرّة ومخلاى المشرق وبرشان ومخلان اعلاق انعم والمصعبيين وبنى عطيف وقرية مارب ويمارب قرية سليمان وصرواح

والسبا قصر بلقيس والسدّ وفي العرم ، ومن صمع آع الى صدآء وجعني وسندة ومخلان حضرموت وبينهما وبين البحور رمال ومن صدّاء اليها ثلثون فرسخًا م من صنعاء الى حضرموت اثنان وسيعون فرسخا ومخلان خولان وراخ وفيد وادى اليمن ومخلان احور ومخلان للسقمل ورمان على سنة عشر فريخا من صنعاء ومخلان بني عامر وباب ورداء ومخلان رنية ومخلان الشرن ومخلان عشر ومخلان رعين ونسغان وكحلان ومخلاف صنكان وريحيان ومخلاف نافع ومعصى ومخلان حجر وبدر واصلة والصيهب ومخلان ابين وفيه عدن ومخلان بعدان ويمان ومخلان نباة أوالمورع ومخلاف المكارم والاملول ، ومن صنعاء الى ذمار ستة عشر فرسخًا ومن ذمار الى سبا وكحلان تمانية فراس ومن سبا الى حجر وبدر عشرون فرسخا ومن حجر وبدر الى قريمة عدن وهو مخلان ابين اربعة وعشرون فرسخاً ، في صنعاء الى عدن ثمانية وسنون فرسخاء ومخلان السلف والادمر ومخلان علان (وبهت) ومخلان للحنّة ومخملان السكاسك وهي أخر اليمن ، فن صنعاء إلى ذمار سنة عشر فرسخا ومن ذمار الى علو يحصب ثمانية ضراح ويحصب مدينتة ظفار وقصرها وبدارها كانت ملوك المين تندل ومن علبو

Ce mot est omis dans A.

يحصب الى السحول ثمانية فسراس ومن السحول إلى التجنة ثمانية واربعون فرسخًا وذات الشمال راجع الى صنعاء مخلان عنس مخلاف الريادي مخلاف المعافر مخلاف بني الجيد مخلان الركب مخلان شعب مخلان الثناجير ونيه المد قرية حصينة يسكنها آل ذي مناخ ومنها ابن للون المنائ من حسير ومخلان السحول وبسي صعب ومخلان وحاظة ومخلان علو يحصب ومخلان القناعة والوردية والتجر ومخلان زبيب وبازآئه ساحل غلافقة وساحل المندب ومخلان رمع ومخلان مقدى ومخلان الهان ومينه جبلان من آل ذي سرح ومخلاف للقلين ومخلاف العرف والاحرون، ومن صنعباء إلى العرف ثمانية فراس ومن العرف إلى الهان عشرة فراس ومن الهان الى الجبلان اربعة عشر فرسخاً من صنعآء الى الجبلان اثنان وثلثون فوسخاً ومن الجبلان الى ربيد ورمع اثنا عشر فرسخا ومخلان خولان في ظهر صنعاء ومخلان حدر وحوشب ومخلان عك كذابة من سار فيه هلك ومخلان يهشاع ومخلان حراز وهورن ومخلان الاخروج وبجميح ومخلان حضور ومخلان مارن وجملان وفيه مديفة صيهد ومخلان سأكن وشبام وبيت أنعم والمصانع ويسكنها آل ذي خوال أوهم ولد مغار ومنهم جعفر بن

<sup>.</sup>حوال ۱۰

قال اهل المحنى بَنَت الشياطين لذى تبع ملك هدان حين تزوج سليمان عليه السلام بلقيس قصورًا وابنية وكُتِب في حير نحن بنينا سبا وبنينا سلجن وصرواح ومروح ودرون وبرحاصه وارين وهندة وهُنيدة وقيسوم بغاعة وقرى نماط ، بُنِيَ هذا القصر سنة كانت بيوتنا بمصر ، قال

ومخاليفها وهو ادناهاء

وهب بن منبّه ناذا هو آكثر من الف سنة وسخائة سنة الأورج و في مصر لشمّر كتاب بالحميرية هذا ما بناه شمّر آبن عشر بعبوب لسيدة الشمس، ووُجد على باب مدينة طغار مكتوب لمن ملك ظغار، لغارس الاحرار، لمن ملك ظغار، لعريش التجار، لمن ملك ظغار، لحمير يحاراى يرجع الى حمير، وكانت العبشة قد غلبت على المهن فلكها منهم اربعة ملوك اثنتين وسبعين سنة الا

الطربق من محيد سعد الى البصرة ، الى البارق ثم الى الاصلع ثم الى سلمان ثم الى القرثم الى الاجاربة ثبم الى عين حيل ثم الى البصرة أن من البصرة أن من البصرة أن من البصرة أن من البصرة الى مكة ، من البصرة الى السخاية ثم الى اللغير ثم الى الرحيل ثم الى الحير ثم الى السيوعة ثم الى ماتومة ثم الى ذات العسب ثم الى البسنوعة ثم الى السمسة ثم الى السباح ثم الى العمودية ثم الى القريتين ثم الى رامة ثم الى طخفة ثم الى صرية ثم الى جديلة ثم الى فلحة ثم الى الرقيبة ثم الى فلحة ثم الى مران ثم الى وجرة ثم الى اوطاس الم ذات عرق بتهامة ثم الى بستان بنى عامر ثم الى مكة أن الطربق من المهامة الى مكة ، من المهامة الى مكة أن المهامة المهامة الى مكة أن المهامة المهامة المهامة المهامة المهامة الى مكة أن المهامة المهامة

¹ Dans A, ce mot se termine par un ω, et présente le groupe

الديقة ثم الى السبح ثم الى الثنية ثم الى الستى ثم الى السدّ ثم الى الصداة ثم الى سويقة ثم الى القرينتين من طريق البصرة ثم الى المنازل التي قد مرّ ذكرها من طريق البصرة الى مكَّة ﴿ الطريق من عان على الساحل الى مكَّة ، من \$ان الى فوق ثم الى عوكلان ثم الى ساحل هاة ثم الى الشحروهي بلاد الكندة ثم الى مخلان كندة ثم الى قرية عبد الله بن مذج ثم ال مخلان عج ثم الى عدن ابين ثم ألى معاص اللؤلؤ ثم الى مخلان بنى مجيد ثم الى المجلة ثم الى مخلاف الركب ثم الى المندب ثم الى مخلاف ربيد ثم الى غلافقة ثم الى مخلان عك ثم الى البودة ثم الى مخلان للحكم ثم الى سخيم ثم الى مرسى صنكان ثم الى مرسى محلى ثم الى السوير ثم الى عناب ثم الى المرجاب شم الى الشعسة ثم الى منزل ثم الى جدة ثم الى مكَّة ﴿ الطريق من خولان دى سحم الى مكة ، من خولان دى سحم الى بيشة يقطان ثم الى صنكان ثم الى حلى ثم الى بيشة ثم الى قنونا ثم الى الحشة ثم الى درقة ثم الى عليب ثم الى فية تم الى بدرك ثم الى يهم ميعات اهل تهامة ثم الى مَلَكُانَ ثُمُ الى مكَّة ﴿ الطَّنْرِينَ مِنْ مُصَّرِ الى مُكَّةً ، مِنْ الغسطاط الى الجب ثم الى البويب ثم الى منزل ابن صدقة ثم الى عجرود ثم الى الدمة ثم الى الكرسن ثم الى الغير ثم

الى منزل ...... تم الى ايلة ثم الى حفا ثم الى مدين ثم الى الاعرآء ثم الى منزل ....... ثم الى اللابة ثم الى شعب ثم الى بدآء ثم الى السرحتين ثم الى البيضآء ثم الى وادى القرى ثم الى الرحيبة ثم الى ذى المروة ثم الى المدينة الى مكّة ث

الطريق من دمشق ألى مكَّة ، من دمشق الى منزل ثم الى اخر ثم الى ذات المنازل ثم الى ينوع ثم الى تبوك ثم الى الحينة ثم الى الاقرع ثم الى للحنفية ثم الى وادى العرى ثم الى الرحيبة ثم الى ذى المروة ثم الى السويدآء ثم الى ذى خشب ثم الى المدينة ثم الى المنازل التى تقدم ذكرها الى مكة ألطريق من البصرة الى المامة ، من البصرة الى منزل..... ثم الى كاظمة ثم الى منزل...... ثم الى القرعآء ثم الى طفة ثم الى الصمان ثم الى خسة منازل ثم الى سلية ثم الى السال ثد الى المامة ١٠ اعراض الجامة ﴿ حَبِرُ وحود وهي من حجر على يوم وليلة والعرض وهي واد يشق المامة من اعلاها الى اسغلها وفيه قرى والمنفوحة وتوضح والمقراة والنجارة ووادى الفتارا قرى البحرين ، الخطّ القطيف الأورة وهجروالعورق ويلنوبة والمشقر

والزارة وحولية والسابون أودارين والغابة ألى الطريق من الهامة الى الهي من الهامة الى الحروج عم الى المرج عم الى المعام عمائة الى صنعاء ألى سكك المريد في المحلكة تسعمائة وثلثون سكة ونغقات الدوات واثمانها وارزاق المريد والغرانعين مائة الله واربعة وخسون الف دينار وماية دينار واحدة الى

مسلك التجار اليهود الراذانية الذين يتكلّمون بالغارسية والرومية والعربية والافرنجية والاندلسية والصعلبية يسافرون من المغرب الى المشرق ومن المشرق الى المغرب برّا ويحملون من المغرب اللهذم والجواري والعلمان والديباج وجلود الخر والسيون ويركبون من فرنجة في البحر الغرب فيخرجون بالغرما فيحملون تجاراتهم على الظهر الى القلزم وبينهما خسة ايام وعشرون فرسخا ويركبون البحر الشرق من القلزم الى الجار وجدة تم يمضون الى السند والهند والصين فيحملون من الصين المسلة والمهند والصين فيحملون من الصين المسك والعود والكافور

<sup>.</sup> والسابور .B

A: علماً. Cette copie intervertit souvent l'ordre des lettres. C'est ainsi que, quelques lignes plus bas, elle donne pour فيسعرهم qu'il faut lire فيعسرهم.

والدارصيني وغير ذلك مما يحمل من تلك النواي حتى يرجعوا الى القلرم ثم يحملونه الى الغرما ثم يتركبنون في الحر الغرى وربما عدلوا بتجارتهم الى القسطنطينية فباعوها وريما صاروا بها الى ملك فرنجة فيبيعونها هناكء وان شاوًا تحملوا بتجارتهم من فرنجة في البحر الغربي فيخرجون بانطاكية ويسيرون على الارض ثلث مراحل ثم يركبون في الغرات ثم الى بغداد ثم يركبون في دجاله الى الابلَّة أومن الابلَّة الى عان والسند والهند والصين كلُّ ذلك متَّصل بعضه ببعض ، فاما التجار الروسيون وهم جنس من الصقالبة فانهم يحملون جلود الخر وجلود الثعالب السود والسيون من اقصى صعلبة الى الجعر الرومي فيعشرهم ملك الروم وان شاؤا ساروا في سغن نهر الصقالبة فروا بخليم مدينة الخرر فيعشرهم صاحبها ثم يصيرون الى بحر جرجان فيخرجون في اتى السواحل احتوا وقطر هذا البحر خسمائة فرج وريما جلوا تجاراتهم من جرجان على الابل الى بغداد ، فاما مسلكهم في البرّ فأن للارج منهم يخرج من الاندلس ومن فرنجة فيعبر الى السوس الاقصى فيسير إلى طنجة ثم الى أفريقية ثم الى

Les deux copies portent الايلة, leçon dont la fausseté est évidente.

وكان كسرى أبجب من خسة وجوة بجب عنه من قدم أ من الشام من هيت ومن قدم من الجاز واليمن من العذيب ومن قدم من فارس من نبين ومن قدم من الخزر واللان من الباب والابواب ويُكتَب اليه بخبرهم ويقيمون الى ان يبرز امرة فيهم الله

و قسمة الارض المعمورة على اربعة اقسام و أروق فيد الاندلس والصقالبة والروم وفرنجة وطاجة الى حدّ مصر، ولوبية وفيها مصر والقلزم وللبشة والبرير وما والاها ، والبحر الجنوبي منها تهامة والبحن والسند والهند والصين ، واستويا منها ارمينية وخراسان والترك وللدنيا قسمة غير هذة القسمة ا

عِالَّهِ الارض ، نار صقلية ..... والاندلس .....

A: partout , nous avons suivi de préférence les leçons de B dans ce paragraphe fort mutilé.

وبالهند نار تشتعل في حجارة ان زام احد ان محمل منها شعلةً لم تتقد أوانه ليس بصقلية الضل الكبار الذي يستى فرسان ولا في بلاد قرطبة قردة ككثرة السباع بهاء وأندني بلاد الروم على بحر للخرر بلاد تدعى المستطلة المطربها دائم الشتآء والصيف لا يقدر اهلها على دراس زرعهم وتذريته واتما بجعونها في البيوت في السنبل ويحرجون منها بغدر حاجاتهم فيغركونه بالايدى ثم يطن ويحبر، وفي بلادهم بزاة كثيرة ، واهل الجاز واليمن يمطرون الصيف كلَّه ولا يمطرون في الشمَّاء فطر صنعاء وما والاها في حريران وتموز واب وبعض ايلول ومن الزوال الى المغرب يلتى الرجل الرجل فيكلم ويقول عجل قبل الغيث لانه لا بدّ من المطر في هذه الايام أ ومن التجائب انه وجد في الاندلس عند فحها في مدينة الملوك بيت وهو بيت الملوك فوجد فيه اربعة وعشرون تاجًا عدد ملوكهم لا يدرى ما قهة التاج منها وعلى كلُّ تاج اسم صاحبه ومبلغ سنيه وكم ملك من السنين ووجد ي هذا البيت مائدة قالوا انبها مائدة سليمان بن داود عليها السلام وعلى البيت الاخر اربعة وعشرون قغلاً للما مَلَك مَلِكٌ منهم زاد عليه قغلاً لا يدرون

<sup>1</sup> H est probable qu'il y a ici une nouvelle lacune.

ما في البيت ، فالما ملك آخر ملوكهم قال لا بدّ لى من ان اعرن ما في هذا البيت وتوهم ان فيد مالاً قاجتمعت الاساقفة والمشامسة واعظموا ذلك وسألوة ان يأخذ بما فعل الملوك قبله فإي فقالوا لد اند ما يخطر على بالك من مال تراة فنحن ندفعد اليك ولا تفحد فعصاهم وفتح الباب فاذا في البيت تصاوير العرب على خيلهم بعمائمهم وثبابهم وقسيهم ونبلهم وسلاحهم ، فدخلت العرب بلدهم في السنة التي

وهذه دائرة صوّرتها للكآء على شكل الدنيا واظهروا للعيان ان الله تعالى بلطف تدبيرة جعل بخارج هذه الطبائع الاربع من اطرافها وحواشيها التي شاكل بعضها بعضًا كامتزاج للر بالحرّ والبرد بالبرد على ما في هذا الشكل حتى خلق منها هذا العالم مع ما بينها من التعادى والتضاد ۞

فتح فيها ذلك الباب ن

and the state of the

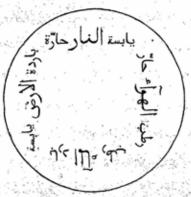

لخمد آله كثيراً وعليه توكّلت

جيع ما في هذا الربع حارً يابس طبع النار والمرة الصفراء والصيف واليسار المشرق ورجع الصبا وساعاته الرابعة والخامسة والسادسة ومن قوى البدن المقوة النفسانية والحيوانية ومن الماقات المرارة ومن الكواكب المرجع والشمس ومن البروج السرطان والاسد والسنبلة ،

جيع ما في هذا الربع حارّ رطب طبع الهواء والدم والربيع والصبا وله التهن ورجه للبنوب وساعاته الاولى والثانية والثالثة ومن قوى البدن القرق الطبيعية الهاضمة ومن المذاقات للاوة ومن الكواكب القر والزهرة ومن البروج الحمل والثور والجوزاء ،

بالله الاستعانة

## واليه الرغبة

جميع ما في هذا الربع بارد رطب طبع الماء والبلغم والشتاء والكبر والمغرب ورجه الدبور وساعاته العاشرة والحادية عشرة ومن المذاقات ما اشبه الماء ومن الكواكب المشترى وعطارد ومن البروج الجدى ولدالو ولحوت ومن القوى الدافعة ،

جميع ما في هذا الربع بارد يابس طبع الارض والمرة السوداء والخريف والاكتبهال والحومي ورجمه الشمال وساعاته السابعة والثامنة والتاسعة ومن المذاقات القابضة ومن الكواكب زحل ومن البروج الميزان والغوب والقوس ،

ومن عجائب البنيان الهرمان عصر سمك كلّ واحد منها اربعمائة ذراع وها زخام ومرمز والطول اربعمائة ذراء في عرض اربعمائة ذراع مكتوب عليها كلَّ عجيب من الطبُّ والتعاويد ومكتوب عليها ايضًا من يدعى قنوة في مكلة فليهدمها فإن الهدم ايسر من البناء ، واذا خراج الدنيا لا يقوم بهدمها..... وبها رومية. والاسكندرية روى انها بنيت في ثلثائة سنة وان اهلها مكثوا سبعين سنة لا يمشون فيها بالنهار مخافة على ابصارهم من شدّة بياض حيطانها، ومنارتها التجيية على سرطان من رجاج في التحري وانه كان فيها سوى اهلها سمائد الع يهودي خول لاهلها ، ومنف مدينة فرعون ومقر اتامته وجندة محيرون، واسطوانتان بعين شمس بارض مصرمن بقايا الشياطين كانت هناك في رأس كلُّ اسطوانة طوق من تحاس يقطر من احدها مآء من تحت الطوق الى نصف الاسطوانة لا يجاوزه ولأ ينقطع قطره ليلا ولا نهارًا وموضع الاسطوانة اخضر رطب ولا يصل المآء الى الارض وهي من بغآء هوشهنك ، وقلعة سوق الاهواز وهي قلعة فوق قلعة م ومثلها على بغائها قلعة السوس الاقصى وهي بنآء هوشهنك، والروم تقول ما بني بالجارة ابهي من كنيسة الرها ولا بني

بالحجارة ابهى من كنيسة حص ، قال ابو القسم وأنا اقول ما بنى بالحص والاجر ابهى من ايسوان أكسسرى بالمدائن فتهادم بالكوفة ، قال الشاعر

وبنت مجدها اوائل قصطا ن واقوالها ببهرام جور وبايوانه الحورنق فيم عرفوا رشد ملكم والسدير

ولا بنى بالجارة احكم ولا ابهى من شاذروان تسترلانه بالجارة وعدد من الحديد وبلاطه من الرصاص 6

ومن عجائب استحالة المياه جبل بالمن ينبع من قلبد مآء فيسيل على جانبه وقبل أن يصل ألى الارض بجدة فيصير هذا الشب الجاني الابيض ء

وواد بادربیجان مجری ماؤه ثم یستعیل فیصیر صفائح

A of B أبروبيز.

Les copies donnent sculement حام وهمه اح Après ce mot commence une lacune assez longue.

عدّة من قوابل الاهواز اخبرته انهن ربما قبلن المولود فوجدنه محومًا، وقد جمعت وقية الاهواز الافاع ف فوجدنه محومًا، وقد جمعت وقية الاهواز الافاع ف جبلها الطاعن في منازلها المطل عليها وفي بيوتها العقارب المقتالة والغالية، وكلّ طيب يتغير بها بعد شهرين وكذلك بانطاكية ، ومن دخل بلاد الزنج فلا بدّ من ان مجرب ، ومن ادام الصوم بالمصيصة في الصيف هاجت به المرق السودآء وربما جُنّ ، ومن سكن المجرين عظم طاله ، قال الشاعر

ومن يسكن العربين يعظم طماله وعدمائع

ولهم بسريقال له النايحى ادا انتبد وشرب غير عرقة الساب ...... حتى يصغرها ، ومن مشى بيترب وجد عرقاً طيبًا ...... لشيراز من ارض فارس نغمة طبية ال

مقالة للكاء في الارض ، احسن الارض مخلوقة الربي ولها السن السريان واحسنها مصنوعة واحسنها مصروفة طبرستان واحسنها مستخرجة نيسابور واحسن الارض قديمة وحديثة جندى سابور ولهم حسن الاشجار ومرو

<sup>،</sup> مهروفه : A :

ولها الريتون والماجان والغوطة ولهما الواديان وتصيبين ولها الهرماس والصميرة ولها حوى الحصنان والبصرة ولها النهروان وبغارس شعب بوان ومستشرن شهرزور ولها من هاهنا بستان ومن هاهنا بستان والمدائن والسوس وتستر وهي بين اربعة اودية دجيل والمسرقان وماهان وبوريان ونهاوند واصبهان وباخ ، انزهها واجمعها طيبًا وحسنا مستشرن سمرقند من جبل الصغد أ

قال قباد الملك اجود عملتي فاكهة المدائن وسابور والراجان والريّ ونهاوند وحلوان وماسبذان ١

خارج الانهار ومصابها ، مخرج جیسون نهر بلخ من جبال التبت و عرّ ببلخ والترمد وخوارزم حتی یصیر الی الحر جرجان ، ومخرج نهر السند من جبل سغیان وهو بلنصورة مصبّه فی البحر الشرق بعد ان بحمل منه انهار بلاد الهند ونهر الشاش ، ومخرج الفرات من قالیقلا وعرّ بارض الروم و بحی الی کمخ و بحرج علی میلین من ملطیة و بحر حتی یبلغ الی سمیساط فیصمل من هناك السفن ، ومخرج دجالة من جبال آمد و بحر بجیال السلسلة و بستهد من عیون كثیرة من نوای ارمینیة ثم بحر ببلد و بصر نالواین والنهروان ویستهد من الزاین والنهروان ویستهد من الزاین والنهروان ویستهد من الزاین والنهروان ویستهد من الزاین والنهروان

البحر الشرق ، ومخرج الرّس نهر ارمينية من تاليقلا ويمرّ بارّان ويصب فيه فهر ارّان ثم يمرّ بسورتان ثم يمـرّ بالجمع فيجمع هو واللر وبينهما مدينة البيلقان ويمر بالكر والرس اذا اجتمعا فيصبان ف دجلة ويصبّ الراب الكبير بالحديثة ويصبّ الزاب الصغير بالسنّ ، ومخرج النهروان من جبال ارمينية وعر بباب طلوى ويسمى هناك مامرا ويستمد من القراطيل واذا صار بناحسري سمّى النهروان ويصبّ في دجلة اسفل من جبل، ومخترج الخابور من رأس عين ويستمدّ من الهرماس ويصبّ في الغرات بقرقيسيا ، ومخرج البليخ من عين الدهبانية من ارض حرّان ويصبّ في الغرات اسغل من الرقة، ومخرج الهرماس من طور عبدين ويصب في الخابور، ومخمج الثرثار من الهرماس ويمرّ بالحضر ويصب في دجلة ، ومخرج نيل مصر من جبل القر ويصب في بحر " خلف خط الاستوآء يطيف بارض النوبة ويجيء الى مصر فيصب بعضه بدمياط في الحر الروى ويست باتيم النسطاط حتى يصير في البحر الروى ، ومخرج دجيل الاهواز من ارض اصبهان ويصب في البحر الشرق ، ومخرج نهر جندی سابور می اقصی اصبهان ثم یصب کی دجیل

Tout ce paragraphe est mutilé et incomplet.

<sup>.</sup> في نحو : B :

الاهواز ، ونهر السوس من الزيتون ويصبّ في دجيل الاهواز والمسوقان هو يحمل من شاذروان تستر ويصبّ في البحر الشرق ، ومخرج زندرود وادى اصبهان منها ويسقى رساتيقها وفي سبعة عشر رستاقاً ثم يغور في رمل اخبرها ثم يخرج بكرمان على ستين فرسخاً فيسقى ارض كرمان ثم يصبّ في البحر الشرق ، ومخرج سيحان نهر ادنة من بلاد يصبّ في البحر الشامى ، ومخرج جيحان نهر الروم ويصبّ في البحر الشامى ، ومخرج جيحان نهر الروم ويصبّ في البحر الشامى ، ومخرج المربق البرس الروم ديم بلاد الروم ويصبّ في البحر الشامى ، ومخرج جيحان المربو اللورد نهر انطأكية من ارض دمشق ما يلى طريق البرس وهو يخرج من الجنوب يصبّ في البحر الروم ، ومخرج نهر دمشق من ذلك الموضع ويسمى الغوطة ويصبّ في تحيرة دمشق من ذلك الموضع ويسمى الغوطة ويصبّ في تحيرة دمشق من ذلك الموضع ويسمى الغوطة ويصبّ في تحيرة دمشق

ومن عجائب للبال ﴿ جبل العرج الذي بين المدينة ومكّة بحضى الى الشام حتى يتصل بلبنان من حص وبحضى فيتصل جبل انطأكية والمصيصة ويستى هناك اللّلام تم يتصل بجبال ملطية وسميساط وتاليقلا الى بحر الدرر وفيه الباب والابواب ﴿ تَمّ

تم الكتاب وللحدد لله كثيرًا وصلى الله على رسوله وآله وسمّ تسلميًا أن

Ici finit la copie B. Ce qui suit appartient à la copie A seule-

وكان الغراغ من نحمه عشية يوم الحميس الثان من شهر رجب المبارك سنة ثلثين وسشائة غفر الله لمن قرأً فيه ودعا لكاتبه بالتوبة والمغفرة آمين يا ربّ العالمين ، ،

## ESSAIS

## SUR L'HISTOIRE ÉCONOMIQUE

DE LA TURQUIE,

D'APRÈS LES ÉCRIVAINS ORIGINAUX.

PAR M. BELIN,
SECRÉTAIRE-INTERPRÈTE DE L'ENPEREUR À CONSTANTINOPLE.

(SUITE ET FIN.)

## SULTAN SELIM III.

Ce monarque monta sur le trône le 1 1 redjeb 1 203 (7 avril 1789). L'état du trésor ne permettait pas de songer aux bakhchíchi-djulous; les mévádjib même n'étaient pas payés; tout ce qu'on put faire pour ménager l'esprit des milices, ce fut de leur distribuer un qyst, le 15 ramazan¹. Résolu, malgré les obstacles, à déraciner les abus contre lesquels tant d'efforts, et en particulier ceux de son père, avaient échoué, sultan Sélim écrivait au qaïmmaqâm, en réponse aux plaintes que provoquaient ses réformes : « Vous connaissez tous les charges de l'État; quant à moi, je suis prêt à me contenter seulement de pain pour ma table. A tout ce que je fais, on s'écrie : « Il agit

<sup>1</sup> Djevdet, 246, 247.

« comme son père! » Mais, pour Dieu! le pays s'en va; encore un peu, et on ne pourra plus le sauver; je vous parle sincèrement, agissez de même 1. » Quoi qu'il en soit, le sultan ayant donné l'ordre d'augmenter de dix hommes le chiffre de chaque orta de topdjis. et de prélever leur solde sur les mahloul, on plaça sous ses yeux des rôles complets, ajoutant qu'il n'y avait pas de vacances, qu'il faudrait attendre vingt à trente ans pour arriver, par les vacances, à l'inscription du nombre d'hommes indiqué. « Que signifie cela? répliquait le sultan; en tout et partout, on me cache la vérité; deux de mes barbiers me confessent qu'ils sont porteurs d'écâme de topdjis, et pourtant, si je demande des hommes pour l'armée, on me dit qu'il n'y a pas de soldats; si j'ordonne des levées, on me répond que le trésor est sans argent; si je veux remédier aux abus, on m'objecte que le temps n'est pas favorable. Je ne veux dépouiller personne; mais j'entends que les mahloul soient donnés à qui de droit; si cela est injuste, qu'on s'y refuse; mais Dieu punira tout ami de la vérité qui ne lui prêtera pas son concours. Voilà, voilà comment périssent les empires!» Au reste, voyant que la réforme ne pourrait être que l'œuvre du temps seul, et que, dans cet état de complet dénûment, l'armée ne pouvait marcher en avant, le sultan se borna à la défense des places 2. D'ailleurs, le pays n'était pas épuisé simplement par la continuation des hostilités, mais il l'était

Djevdet, 265. Cf. plus haut, année 1063.

<sup>2</sup> Id. IV. 266.

par les taxes de guerre levées en double et en triple, à leur profit, par les aians, gâdis, naibs et autres agents de l'autorité. De plus, quand un vizir était nommé au gouvernement d'une province, il avait, en sus du djáizè officiel, à faire des cadeaux au grand vizir et à d'autres personnages; et si l'éiâlet était important, il devait payer une certaine somme au zarb-khâne. En outre, les vâlis étant changés deux ou trois fois par an, et passant de Roumélie en Anatolie et vice versa, ils avaient à supporter des frais de voyage considérables, de sorte que toutes leurs préoccupations n'avaient d'autre objet que de rentrer dans leurs débours. Les siéges des gâdis et des naibs étaient souillés par la corruption ou l'ignorance. D'autre part, les titulaires de ziâmet, timár et mougátéa, et les mutévellis de vagouf étant criblés de dettes, vendaient leurs revenus aux sarrâfs, moyennant bonne somme, et par avance 1; ceux-ci, à leur tour, les réaffermaient à des tiers, en ajoutant au prix de vente celui qu'ils avaient déjà payé aux premiers vendeurs. Sûrs d'un puissant appui, ces sarrâfs assuraient l'impunité aux sous-fermiers, et, en récompense de leur zèle à satisfaire leur cupidité, ils leur promettaient, pour l'année suivante, des iltizam plus productifs encore; de la sorte, tel mougatéa qui avait été affermé vingt ans auparavant au prix de 5,000 ghourouch, était monté successivement jusqu'à 25,000 2. Le

صوافلوة طولغون بدللر ايله الزام أيدوب

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Djevdet, IV, 269.

djizie était perçu même des enfants au berceau 1, et les moubáiéadjis rançonnaient le paysan par toutes sortes d'avanies; aussi, dans le khatt adressé au gaimmagâm, le sultan s'écrie : « Aucune vexation, aucune avanie n'a été omise par les agents de l'autorité; Dieu nous en demandera compte un jour à tous; qu'aurons-nous à répondre? Vous vous concerterez avec le cheikh-ul-islam et les grands de l'empire pour mettre fin aux abus; je veux qu'on dise la vérité tout entière. » En exécution de ce firman, dont je ne rapporte pas ici toutes les sévères dispositions, de nombreux medilis furent tenus pour rechercher les améliorations réclamées par le prince; et, finalement, un conseil général eut lieu, au kiosque d'Erivan, sous la présidence du sultan, le 20 chaban 1203 (avril 1789), et devant servir, en quelque sorte, de préliminaire aux réformes qu'il mûrissait 2. Cette assemblée générale fut suivie d'autres réunions tenues chez le cheikh-ul-islam, où l'on discuta les réformes à introduire dans les différentes branches de l'administration. On reparla, sans résultat, de l'emprunt de 15,000 bourses à contracter en Hollande, et l'on songea à solliciter un prêt du gouvernement espagnol; mais l'un et l'autre projet furent abandonnés, aussi bien que celui d'un emprant au Maroc ou dans les régences d'Alger et de Tunis. « De quelque côté qu'on se tournât, dit l'historiographe, on recevait de belles réponses, mais point d'argent 3.

<sup>1</sup> Voy. mon Étude sur la propriété, nº 93.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Djevdet, IV, 271. - <sup>3</sup> Id. p. 278.

Aussi, en désespoir de cause, et pressé par la Suède, qui réclamait le payement de son subside 1, le gouvernement dut recourir aux moyens employés sous le dernier règne : la fonte des vases d'or et d'argent et l'altération de la monnaie. Gardant pour son usage uniquement le strict nécessaire, le sultan envoya au zarb-khânè tous les ustensiles d'or et d'argent de sa maison; les sultanes et les grands de l'État suivirent cet exemple, ainsi que les gouverneurs des provinces; et le cheikh-ul-islam interdit l'usage légal de tous les objets précieux, tels que selles, housses brodées, etc. à l'exception du cachet et des armes. Les matières d'or et d'argent; arrivant ainsi de tous côtés, furent converties en numéraire, et donnèrent au trésor, au commencement de 1204 (septembre 1789), une aisance artificielle.

Les hostilités avaient recommencé avec la Russie vers la fin de 1203, et l'année suivante, malgré ses efforts énergiques, le sultan éprouva des échecs et fit des pertes graves durant l'hivernage de l'armée à Choumla<sup>2</sup>.

1204 (1789-90). La flotte devait reprendre la mer au printemps; mais elle était aussi dépourvue d'hommes que de fonds; et, comme les recrues étaient insuffisantes, un décret impérial, des pre-

Le mode de payement de ce subside, fixé à la somme totale de 20,000 bourses, avait été arrêté dans un sened, signé à Beïcos, le 18 chaoual 1203 = 11 temmouz 1789. (Djevdet, IV, 288.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est dans le récit de cette malheureuse campagne que notre auteur emploie, pour la première fois, l'expression bâchi-bozonq « troupes irrégulières. » (Djevdet, loc. land. 320.)

miers jours de ramazan, enjoignit aux fonctionnaires du biroun et de l'endéroun de fournir, chacun selon sa position, cinq à dix hommes équipés, et de les envoyer au capitan-pacha; les ulémas seuls, prétextant leur pauvreté, ne donnèrent pas leur contingent2. Déjà, du temps de sultan Abdulhamid, quand ce prince donna l'ordre à ses sujets de porter et de vendre à l'hôtel des monnaies, à raison de 10 paras la drame, tous leurs objets superflus d'or et d'argent, les ulémas s'étaient abstenus de fournir une seule drame; et ils avaient agi de même, sous le règne de Sélim, lorsque, l'année précédente, ce prince avait dû recourir à la même mesure. Non contents de cette abstention, les ulémas, par leurs propos, excitaient encore à la haine et au mépris du gouvernement. Aussi, cédant à son indignation, le sultan, dans un khatt au gaïmmagâm, s'exprime ainsi : « Chacun sait qu'à mon avénement le zarbkhânè n'avait en capital que 2,000 bourses; les khaznè de l'endéroun et du harèmi-hamaioun ne contenaient pas plus de 150 bourses, et le khaznè du mîri n'en avait pas une seule; nous avions la guerre avec la Russie et l'Allemagne; le pays était dépourvu d'argent, quand il lui aurait sallu d'immenses ressources pour lutter contre de si puissants ennemis. Après de longues délibérations, sanctionnées par fetva du cheikh-ul-islam, j'ai décrété l'envoi au

2 Djevdet, IV, 369.

Endéroun-ou-biroun-ridjáli e tous les fonctionnaires. (Usci-Zafer, 75.)

zarb-khâne de tous les objets d'or et d'argent, défendus, d'ailleurs, par la religion, et voici que certains ulémas et ridjál, égoistes et impies, blâment ma conduite et tiennent des discours malveillants et séditieux; ce n'est pourtant pas moi qui ai commencé la guerre; je n'ai fait que la continuer, de leur propre consentement. Au reste, vil n'y avait guère en caisse, je l'ai dit, que 2,000 bourses; et, depuis mon avénement jusqu'à zilhidjè, le zarbkhânè seul, d'après les relevés que j'en ai fait dresser, a fourni plus de 25,000 bourses pour les frais de la guerre. Certes, ce ne sont pas mes détracteurs qui ont donné cette somme; clle m'est venue de Dieu; la religion et l'État n'ont nul besoin de leur concours; je ne leur demande que du silence, et je saurai punir les perturbateurs du repos public 1. »

Le sultan faisait des efforts inimaginables pour pourvoir aux besoins pécuniaires de l'armée<sup>2</sup>; mais la victoire lui était infidèle, et chaque jour lui apportait, pour ainsi dire, la nouvelle d'un nouveau revers jusqu'à la chute de Matchin<sup>3</sup>; après quoi, la paix fut signée avec l'Allemagne, à Sistov, le 12 zilhidjè 1205 (juillet 1791<sup>4</sup>). L'échange d'un sened, contenant les bases de la paix entre la Porte et la Russie, avait eu lieu à Galatz, le 10 du même mois<sup>5</sup>.

1206 (1791-92). Les récentes mutineries des

Djevdet, IV, 372.

<sup>2</sup> Id. p. 392.

<sup>3</sup> Id. p. 471.

<sup>4</sup> On en trouve le texte dans Djevdet, V, 387.

Djevdet, IV, 511.

suvári-odjaglary, c'est-à-dire des sipâh, des silihtar et des quatre beuluks, pendant la dernière guerre; la désorganisation complète de cette milice figurant sur les rôles pour 12,000 hommes, tandis qu'elle n'en avait que 2,000 d'effectif, la plupart des èçâmè avant passé dans les mains des kiâtibs et des tchâouchs, et étant dits, pour ce motif, qapoulou-èçâmè; l'inobservance du règlement, devenu lettre morte; le richvet faisant loi; les quatre cinquièmes de la solde des garnisons frontières gaspillés dans la capitale, le cinquième seul parvenant à destination, ou mieux à des individus ayant le nom de militaires, mais dont la seule et unique pensée était de s'enrichir, et nullement de courir sus à l'ennemi. toutes ces circonstances démontraient l'urgence d'une réforme radicale de l'armée; il en était de même pour la magistrature; le même mal appelait le même remède 1.

Du reste, si l'interruption momentanée des hostilités avait allégé les charges publiques, les besoins présents et surtout éventuels du trésor nécessitaient la création de nouvelles ressources; et, entre autres mesures, on rétablit le droit de zidjrie, déjà imposé du temps de Mourad III, sur le vin et les spiritueux2. En outre, comme le prix des denrées, devenu excessif pendant la guerre, n'avait pu reprendre de suite son niveau; et, d'autre part, comme la monnaie, frappée à cette époque à un cinquième

Djevdet, V, 74 et sniv.

de surélévation, était un obstacle à ce que l'équilibre s'établit, on ne vit pas d'autre moyen de faire diminuer la cherté qu'en créant une abondance relative par le recensement de la ville et par le renvoi, dans leurs foyers, comme jadis, de tous les étrangers 1.

Débarrassé des préoccupations de la guerre, sultan Sélim porta toute son activité sur la réorganisation intérieure du pays, le but constant de ses pensées; et, tour à tour, le costume, l'armée de terre et de mer et la magistrature furent l'objet de règlements organiques importants.

Les forces militaires de la Turquie se divisaient en deux catégories principales :

- 1° Armée de terre, qapou-qolou ou qapou-khalqy², milice soldée et casernée, d'un effectif commun de 40 à 50,000 hommes; sipâhi ou timariotes «cavalerie feudataire des étâlets,» s'élevant à 200,000 hommes environ;
- 2º Armée de mer, terçânè-khalqy ou azeb, milice soldée de l'amirauté, d'un effectif de 2,500 hommes environ; marine feudataire ou timariote: 10,000 hommes environ.

Les gapou-golou se composaient d'infanterie (janissaires et autres corps à pied) et de cavalerie (les six beuluks).

Tous célibataires, les janissaires recevaient, en cas d'infirmité, un uloufé de retraite, et pouvaient alors se marier. En temps de paix, il y avait qapou

<sup>1</sup> Djevdet, p. 108.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez ci-dessus, chap. 1v.

tous les sept ans, c'est-à-dire qu'on faisait, sur le defter, le recensement du personnel, et qu'on comblait les vides par un nombre égal d'hommes, pris parmi les udjémi-oghlan. Le même système était pratiqué pour les djèbèdjis et topdjis. Les adjémi-oghlan étaient des enfants recueillis par le devchirme dans leur jeune âge; on leur enseignait la langue turque et l'islamisme; après un certain temps passé dans leurs casernes, ceux qui en étaient jugés dignes étaient placés dans l'endérouni-humáioun, les autres incorporés dans les odjaq<sup>3</sup>. Le devchirme se pratiquait seulement sur les Bosniaques, les Bulgares et les Arméniens<sup>2</sup>; les fils de janissaires pouvaient être admis et élevés dans les casernes des adjémioghlan et suivre la même carrière <sup>3</sup>.

Les six beuluks avaient aussi un qapou septennal; ils se recrutaient seulement parmi les plus anciens agas de l'endérouni-humáioun, et parmi les plus braves des odjaq d'infanterie 4.

La partie feudataire de l'armée, dite aussi étâlâtaçâkiri et étâletla-açâkir e, se composait d'hommes qui, jouissant, de père en fils, du dirlik a pension » du souverain, sur telle partie plus ou moins étendue du territoire, dite ziâmet et timâr, constituaient une

سائرى اوجاقلوه تعميم اولنوب

Voyez ci-dessus, année 1115.
 Voyez ci-dessus, année 1065.

Djevdet, V, 189 et suiv.

Id. p. 276.

<sup>6</sup> Id. p. 277.

sorte de noblesse féodale dans la nation, se groupant sous le drapeau de leurs bannerets respectifs
(sandjaq-beī), et ceux-ci sous le drapeau du beīlerbeī ou bâch-bogh a commandant en chef. » Aux plus
braves, on accordait un téraqqy d'un aqtchè sur dix
de revenu, quand ils s'étaient distingués au combat;
les promotions étaient faites sur la présentation de
l'alaï-beï, chargé du maintien des règlements organiques, et les vacances (mahloul) étaient données
aux plus dignes, par bérat de la Porte, sur tezkèrè
du beïler-beï l. Les ziâmet et timâr ne pouvaient être
donnés en arpalyq et en pachmaqlyq 2.

Dans la même catégorie, les iurukân et les mucellem de Roumélie devaient fournir un contingent,
si les hostilités avaient lieu en Anatolie et vice versa;
les piâdégân d'Anatolie étaient destinés aux travaux
de corvée de l'armée. Enfin, on comptait encore les
âqyndji et les gueunulla, chargés de faire des incursions sur le territoire ennemi, service qui incomba
plus tard aux Tatars 3. Les garnisons des places
fortes se composaient de troupes régulières et indigènes 4. Ces institutions, si puissantes dans l'origine,
mais depuis viciées et désorganisées, n'existant plus
que de nom, et ne pouvant opposer aux armées

Djevdet, p. 215. (Voir mon Étade sur la propriété, n° 295 et suiv.)

Nous avons donné plus haut (année 1159) la définition de l'arpalyq; le pachmaglyq était une concession, au-dessous de 20,000 aqtchè, donnée en dotation (méach) aux khasséki-qádin, sur les khás impériaux. (Djeydet, V, 292.)

<sup>3</sup> Djevdet, V, 205.

<sup>.</sup> Id. p. 199 براو موظف مستحفظ عسكر ا

modernes qu'un ramassis d'hommes incapables de leur résister , démontraient la nécessité de mettre à exécution les plans réformateurs (nizâmi-djédîd) conçus et essayés par sultan Moustafa, père de Sélim.

La marine feudataire se composait aussi des sandiag compris dans l'éiûlet du capitan-pacha 2. Plus tard, de nouveaux livas furent ajoutés à cette circonscription, et l'on inscrivit au déria-galémi «bureau des fiels maritimes » les odjaq des iaïa et des mucellem d'Anatolie. Il se forma ainsi diverses escadres' (gol, gol), de sorte qu'en sus des navires de l'État (mîri), la marine ottomane comptait encore quarante à cinquante voiles feudataires. Ultérieurement, on voulut réunir en odjag les soldats de marine (lévend) tirés de ces sandjag; mais l'indiscipline de ce corps força sultan Abdulhamid à le dissoudre et à en supprimer même le nom. Sultan Sélim réforma entièrement ce système, et promulgua une loi réglant le classement des navires de la flotte, l'avancement du personnel, l'élévation de la solde annuelles, vu la dépréciation du ghourouch, l'ad-

بو مقوله درنتی عسکر ایسه عساکر منتظمه قرهوسنده ۱ (Djevdet, V, 198, 210:)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cet éfalet était composé des sandjaq ou liva suivants: Gallipoli, chef-lieu; Négrepont, Lépante, Metelin, Sighadjyq, Qodja-Ili, Qarly-Ili, Rhodes, Bigha; et, en Morée, Misistra, Chio, Naxie et Mehdie. Chaque mutécarrif a titulaire de liva portait le titre de déria-beti, et allait rallier le pavillon du contre-amiral avec le nombre de navires lui afférant. (Djevdet, V, p. 111, et Aini-Ali, édition de S. Exc. Ahmed-Véfyq-Efendi.)

<sup>3</sup> Sáliánè. (Djevdet, V, 169, 225.)

Le corps des ulémas, chargé à la fois de l'enseignement et de la justice, appela aussi l'attention de l'auguste réformateur. Il fit procéder, le 3 zilqyde. à un examen général des titulaires actuels de rooucitedrîs « diplômes de professorat, » lequel eut pour résultat de laisser ces diplômes entre les mains seulement de qui en était digne. Le muderrislik conduit au mevléviet et au gázi-askerlik, et l'on parvient à ce premier grade par le mulazemet « suppléance, » fequel s'obtient après un certain stage dans les medrèce, en qualité de dânichmend; le tâlib « élève, » postulant à ce dernier titre, reçoit les leçons 2 d'un professeur du degré kháridj; il est adressé ensuite à un second professeur, puis à un troisième, et, après avoir passé en qualité de dânichmend par les degrés khâridj, dâkhil et sahn, il devient mulâzim, son tour venu, et son nom est inscrit sur le rouznamtchèi-humaioan. Le mulazim qui établit ses droits au titre de mumtázul-agrán vè-gydvetal-ulémáil-muhaggygyn3 recoit d'abord d'un professeur khâridj le diplôme de professeur; puis, avançant hiérarchiquement, il devient muderris des rangs dâkhil et sahn; ceux qui ne peuvent atteindre ce degré passent dans la magistra-

معرك اولون 2

Djevdet, p. 169. (Voyez, sur la technologie maritime ottomane, Djevdet, p. 134 et suiv.)

Voyez mon Idjazè diplôme de licence pour le professorat, Journ. as. mai-juin 1855, p. 548.

ture (qâzilyq). Autrefois les simples dânichmend du sahni-cémán « des huit medrècè de la mosquée de Fâtih » étaient tous des ulémas distingués, dont les plus anciens, dits mou'id « répétiteurs, » étaient chargés d'une tétimmè-medrècèci « chaire complémentaire 1, » où ils professaient avec distinction; mais la désorganisation et la démoralisation de ce corps éminent, et jusqu'alors respecté, datent, dit notre auteur, de l'an 1000 (1592)<sup>2</sup>; et elles n'ont cessé d'aller, depuis, en croissant. Aussi, sans compter sur une réforme radicale et complète, le gouvernement prit une série de dispositions relatives à l'admission, à l'avancement et à la rémunération des emplois, dans l'espoir d'obtenir, avec le temps, des améliorations réelles 3.

1207 (1792-93). A l'effet de pourvoir aux dépenses du nouveau régime, il avait été décrété que les mahloulât de certains mouqâtéa ne seraient plus vendus, mais administrés directement en iltizâm par la direction de l'hôtel des monnaies. On voulait étendre l'application de ce système; mais comme la plupart des hauts fonctionnaires (ridjâl) n'avaient d'autre revenu que celui des mouqâtéa, on ne put adopter d'une manière générale cette modalité qui les aurait privés de leurs moyens d'exis-

<sup>2</sup> Conf. Qoutchi-Bei, chap. v.

Djevdet, V, 172 et suiv. (Conf. Hammer, VI, 244.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Djevdet, V, 179, d'après le laihα de Tatardjiq-Abdullah-Efendi, sadr de Roumélie.

<sup>.</sup> Djevdet, V, 269 نطام أتخاذ اولنديغي •

tence, et l'on se borna à décréter que les mahloulat des mougatéa d'un revenu excédant 10 bourses seraient seuls retenus et administrés en iltizâm par le zarbkhânè. Du reste, cette année 1207 vit successivement paraître la réorganisation des ziâmet et timâr, l'augmentation du corps des officiers de marine, l'élévation de leur solde, la construction de plusieurs navires de guerre, parmi lesquels le vaisseau impérial (takht-séfinèci) dit Açari-Nousret «le Victorieux 1, » la réforme du corps des bombardiers et mineurs, la formation de l'infanterie régulière 2; puis enfin, pour subvenir à toutes ces dépenses, évaluées à 20,000 bourses par an, et que le budget ordinaire ne pouvait couvrir, la création d'un nouveau fonds dit irûdi-djédûl, et, le 13 redjeb, celle d'une administration centrale, placée sous la direction d'un haut fonctionnaire, réunissant entre ses mains les charges de defterdâri-chiqqy-çâni, de nâzir de l'infanterie régulière 3 et de defterdar de l'iradidjédid. Le capital destiné à cette administration se composait:

1° Des mougâtéa des dériá-ziamet et timar, assectés, avant le nizam, à l'amirauté;

2° Des droits sur le coton, des moaqûtéa perçus directement par le mîri, à partir de 1208, et des eshâmi-mahloule, à compter de la date du nizâm;

Djevdet, V, 279.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez le ganoun de ce nouveau corps, édicté seulement le 1er zilhidje 1210. (Djevdet, V, 449 et suiv.)

<sup>»</sup> تعليملو عسكر نظارتي . Id. p. 275.

3º Des khoumbaradji-timâri, ainsi que des mouqâtéa et eshâm du mîri et du haréméin d'un revenu au delà de 10 bourses, et qui, selon le nizâm, devaient être retenus par le mîri 1;

4º Du produit du zidjrië, depuis son établisse-

ment;

5° Enfin, prenant les attributions du mevqoufât, cette administration devait encaisser, jusqu'en mars suivant, le revenu des ziâmet et timâr devenus mahloul par le décès du titulaire avant la moisson<sup>2</sup>.

La comptabilité de ces fonds, déposés dans le khaznèi-iradi-djédid, établi au qapou-aracy, devait être présentée au sultan; l'excédant des recettes sur les dépenses, déposé dans un bâtiment spécial, au zarb-khânè, devait venir en aide aux dépenses du mîri-khaznècy, ordonnancées par khatti-humâioun, avec indication de la nature, de la quantité et du lieu de la dépense 3. Le 15 du même mois, l'odjaq des topdjis, et, le 1<sup>er</sup> ramazan, celui des arabadjis furent réunis à ce ministère 4.

D'autre part, convaincu que l'altération de la monnaie portait une atteinte grave au crédit de l'État, sultan Sélim voulut encore diriger ses réformes sur ce point important; de nombreux medjlis eurent lieu, dans ce but, chez le cheïkh-ul-islam; mais certain personnage, trop intéressé au maintien du statu

1 Voyez ci-dessus , année 1207.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Djevdet, V, 277. (Conf. ci-dessus, chapitre IV, Budget d'Eïoubi-Efendi.)

<sup>3</sup> Djevdet, 268, 276.

<sup>1</sup> Id. 277, 442.

quo, parvint àinfluencer l'entourage du prince, et il fut décidé, non-seulement de continuer à frapper des ikilik, mais encore d'introduire une nouvelle monnaie du même genre, le iazlak<sup>1</sup>.

1208 (1793). Au mois de rebi-ewel fut aboli le monopole de l'approvisionnement de l'armée pour les céréales, concentré jusqu'alors dans les mains des moubâiéadji; et l'on créa, sous le nom de zakhîrènazarèti « ministère des subsistances, » un département spécial, à la tête duquel fut placé le defterdârichiqqy-sális, chargé des approvisionnements et aussi de la protection des intérêts du commerce 2. De cette époque date encore l'établissement de l'impôt dit resmi-iapaq a droit sur les laines, » s'élevant à un para par mouton; la perception en fut attribuée aux agents 3 de la defterdarie de l'iradi-djédid. C'est également au même temps que, dans un esprit d'économie, on supprima les taiin affectés précédemment à l'entretien des ambassadeurs étrangers, durant leur sejour sur le territoire ottoman4.

<sup>2</sup> Djevdet, V, 315.

Oummal. Mirkhond (Vic de Djenguiz, p. 157 et 160) emploie ce mot dans le sens d'agents du souverain et comme synonyme de hak-

kidm; l'acception est ici tout autre.

نهایت ایکیلکلرک ابقاسنه ومجدد ایرزلک قطعنه قرار ا په Djovdet, p. 291.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Djevdet, 349. (Cf. mon Étude sur la propriété, n° 259; Rycaut, I, 190). Des charges du même genre pesaient également, en France, sur les alleux. (Guizot, Essais sur l'hist. de France, p. 84.) ماوك اطراف désigne aussi bien les envoyés des souverains étrangers que ceux des princes tributaires. (Naīma, 11, 386; Izzi, 66 v°;

Ici se termine la série des historiographes; privé désormais de ce précieux secours, ce sera à l'aide de notes tirées de documents publics ou officiels que je conduirai rapidement cette esquisse jusqu'à nos jours.

\$ 9. 1223-1279. — SUPPRESSION COMPLÈTE DES ANCIENNES MILIGES; MONNAIES OBSIDIONALES ET FIDUCIAIRES; TANZIMÂT; PAPIER-MON-NAIE; NOUVEAU SYSTÈME DE MONNAYAGE DE BONNES MONNAIES D'OR ET D'ARGENT; EMPRUNTS À L'EXTÉRIEUR; KHATTI-HCMAÎOUN DE 1856; RETRAIT DU QAÏMÈ; PUBLICATION DU BUDGET DE L'ÉTAT; ÉQUILIBRE; EXCÉDANT.

#### SULTAN MAHMOUD.

Ce prince succéda, le 28 juillet 1808 (1223), à son frère, Moustafa IV, dont le passage sur le trône fut d'une année seulement. A peine en possession du pouvoir, sultan Mahmoud voulut continuer l'œuvre des réformes; mais le soulèvement des milices l'arrêta bientôt; les janissaires incendièrent les casernes du nizâmi-djédid « nouvelles troupes, » et vinrent ensuite protester de leur fidélité aux pieds du souverain. Celui-ci, qui, aux qualités de sultan Sélim, joignait aussi celle de savoir se maîtriser, dissimula sa colère, et, cédant en apparence au vœu des milices, il renvoya à des temps plus propices

conf. ci-dessus, chap. IV, budget; et chap. V, année 1131 et 1208.) Il semble résulter de certains passages des Négociations que ces rations étaient considérées, dans l'origine, comme une compensation des présents diplomatiques apportés aux sultans par les ambassadeurs étrangers, et vice versa. (Négociations, II, 684; III, 568, IV, 98, 755.)

l'exécution irrévocable de ses desseins. En effet, la suppression de fait et de nom de l'odjag des janissaires eut lieu, par firman du 1 i zilqyde 1241 (15 juin 1826)1; et l'armée ottomane, en mémoire peut-être de la victoire remportée sur les milices par les troupes régulières 2, reçut le nom de mouallam-açâkiri-mansourièi-mouhammédiè3. La suppression des six beuluks, qui, d'ailleurs, n'existaient plus que de nom depuis longtemps, suivit de près celle des janissaires A la suite de cette violente secousse, sultan Mahmoud s'occupa de régler ses rapports avec l'Europe ; des négociations furent ouvertes avec l'Angleterre et la Russie; les premières aboutirent au traité de paix du 5 janvier 1809; les secondes ne furent pas aussi heureuses, et les hostilités continuèrent. C'est pour suppléer à la pénurie du Trésor, et pour subvenir aux exigences de cette campagne, que fut frappé, l'an III du règne (1225 - 1810), le bechlik ou pièce de 200 paras, égale de poids à l'ancien ikilik, mais dont la valeur intrinsèque, en piastres médjidiè, était de 18 piastres 8 paras, tandis qu'elle aurait dû être de 26 piastres 1. Pour ce motif, ce bechlik fut dénommé djihâdiè, «monnaie de guerre, obsidio-

Voyez le texte dans l'Usci-zafer, p. 111; traduit en français par M. Caussin de Perceval.

<sup>2</sup> Id. p. 108.

<sup>3</sup> Id. p. 115; « armée régulière impériale. »

<sup>1</sup> Id. p. 249.

Frachn a donné la description de cette pièce (Recensio, p. 523), dont Marsden a reproduit le dessin (Tome I, pl. XXVII, n° 510). Voir aussi le Tarif officiel de l'hôtel des monnaies. Cette monnaie est connue, dans le commerce, sous le nom de «vieux bechlik.»

nale. » Les événements qui se déroulèrent de 1810 à 1828, loin d'améliorer l'état des finances, ne firent que l'aggraver, et sultan Mahmoud, n'ayant pas d'autre ressource, dut encore se résoudre à lever un nouvel impôt sur le pays même, par une altération plus considérable de la monnaie de billon, qui ne laissait à celle-ci qu'une valeur purement nominale. Un nouveau bechlik fut émis avec ses divisionnaires 1, dits inzlak, iirmilik et onlong, pièces de 100, 20 et 10 paras. Le vieux bechlik, d'un module un peu plus grand que le nouveau, portait pour différend un cordon autour de l'inscription et du toughra; sur le nouveau, ce cordon ou chaîne (zindjîr) est remplacé par deux croissants concentriques, réunis, à la partie inférieure, par un nœud de ruban. Les plus anciens bechlik que j'ai vus sont de la 22º année du règne, répondant à 1245 (1829-1830); j'en ai .. vu également des années 1246, 1247 et 1248 (1830 à 1833).

L'émission de ce bechlik, y compris ses divisionnaires, a été, au titre de 0,220 à 225 millièmes, de 115,000,000 de piastres; sa valeur intrinsèque et, proportionnellement, celle de ses divisionnaires<sup>2</sup>, se décompose comme suit:

| 130 paras argent  | . Totalité é | mise : | 74,750,000 p<br>575,000 | iastres.             |
|-------------------|--------------|--------|-------------------------|----------------------|
| 131 valeur intrin | sèque.       |        | 373,000                 | P.                   |
| 69 surélévation   |              |        | 39,675,000              | 1.                   |
| 200 paras.        | Somme ég     | ale    | 15,000,000              | ्र जुला।<br>इ.स.च्या |

<sup>1</sup> Aqçami (Tarif des douanes). - 2 C'est-à-dire : 2 pièces de

En 1248 (1832-1833), époque du consiit turcoégyptien, parut un troisième bechlik, avec abaissement du titre, et, par suite, accroissement de la surélévation; ce bechlik est indiqué par un point placé au-dessous et au centre du nœud de ruban qui relie le double croissant. L'émission de ce bechlik, dit pointé, à raison du dissérend, a été, y compris ses divisionnaires, et au titre de 0,170 à 0,175 millièmes, de 245,000,000 de piastres; sa valeur intrinsèque, et, proportionnellement, celle de ses divisionnaires, se décompose comme suit:

| 101 | paras argent.  | Totalité | émise : | 123,725,000 | piastres. |
|-----|----------------|----------|---------|-------------|-----------|
| 2   | / cuivre       | . "      |         | 2,450,000   |           |
| 103 | valeur intrins | èque.    |         | 98 J. J.    |           |
| 97  | surélévation   | . "      | 7       | 118,825,000 |           |
| 100 | paras S        | omme ég  | ale     | 245,000,000 |           |

J'ai eu sous les yeux des bechliks pointés des 26°, 28° et 30° années du règne, c'est-à-dire de 1249 à 1253 (1833-1837).

L'émission du bechlik, en ne considérant pas le fait de l'altération de la monnaie, eut son importance à un autre point de vue; c'était un pas de plus dans l'application aux monnaies ottomanes du système décimal, définitivement établi ensuite par le monnayage de la livre d'or médjidiè à 100 piastres, avec ses divisionnaires relatifs.

Le règne de sultan Mahmoud vit aussi la mise en

<sup>2</sup> piastres et demie, ou 5 pièces d'une piastre, ou 10 pièces de 20 paras, ou 20 pièces de 10 paras.

circulation d'une autre monnaie de billon: l'altylyq, pièce de 240 paras ou 6 piastres, moins altérée que le bechlik, et se rattachant peut-être au système du zolota, dont il serait le huitième multiple. L'altylyq, encore en circulation, comme le bechlik, a pour divisionnaires l'utchluk « pièce de 3 piastres, » et l'altmichlik « pièce d'une piastre et demie, » dite par Marsden double zolota. Les altylyq que j'ai eus sous les yeux sont de la 26° à la 32° année du règne: 1249 à 1255 (1833-1839).

L'émission de l'altylyq, y compris ses divisionnaires, a été, au titre de 0,435 à 0,440 millièmes, de 137,775,369 piastres; sa valeur intrinsèque et, proportionnellement, celle de ses divisionnaires, se décompose comme suit:

|   | 285 paras   | 1/2 argent. To<br>cuivre | talité émise. | 574,064       | piastres. |
|---|-------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------|
|   | 206 1/2 va  | leur intrinsèqu          | ie.           |               |           |
|   | 33 1/2 su   | rélévation               |               | 19,231,145    | , '       |
| 7 | 240 paras c | u 6 piastres. Sc         | mme égale     | . 137,775,369 | 190       |

# SULTAN ABDUL-MEDJID.

en rebi-akher (1<sup>er</sup> juillet 1839); peu après son avénement, il proclama et institua le système de réformes organiques connu sous le nom de tanzimâtikhairiè «heureuses réformes, » lequel, en créant un nouvel état politique des personnes, ne modifia pas

Loc. laud. p. 373.

moins la constitution économique du pays, par une série de dispositions législatives qui en opèrent la transformation <sup>1</sup>.

1256 (1839-1840). Toutefois, les embarras financiers légués par le dernier règne, et accrus des nonvaleurs résultant en partie des modifications radicales apportées dans le système administratif de l'empire, conduisirent les conseillers de la couronne, en vue de remédier aux difficultés d'une époque de transition, à recourir à l'usage du papier-monnaie, dont l'histoire orientale, d'ailleurs, et même celle de l'Europe contemporaine, offraient divers exemples<sup>2</sup>.

La première émission de ce nouveau signe monétaire, qui reçut le nom de qâimèis-mutèbèrèi-naqdiè 4, expression répondant à celle de papier-monnaie, fut dans le principe, selon le rapport de Munif-Efendis, de trente-deux mille bourses seulement, remboursables au bout de huit années, et portant intérêt annuel

Élaborées dans le sein du Conseil de l'ahkiámi-adliè, puis dans celui du tanzimát, les lois de la seconde série sont réunies dans le

Destour, « code, » publié à Constantinople, en 1279.

<sup>2</sup> Voyez D'Ohsson, Histoire des Mongols, II, 428, 529, 641; IV, 101; le texte de Vassaf sur le tchao, texte et traduction par M. Defrémery, Journ. asiat. novembre 1843, p. 286; M. Reinaud, L'Empire romain et l'Asie centrale, même recueil, mai-juin 1863, p. 344 et 345.

3 Synonyme proprement dit de tahrirat « note écrite; » c'est dans ce sens que le même mot est employé par Soubhi, 24 v°, 48, 56, et par Izzi, 73 v°.

Au pluriel : qavaimi-naqdiè et evraqy-naqdiè.

Premier traducteur de la Sublime Porte, et l'un des principaux rédacteurs du Medjmouai-funoun. (Voy. Journal de Constantinople du 22 octobre 1862:) de 8 p.o/o; chaque pièce, au maximum de 500 piastres, était écrite à la main, en forme de sergui¹, et devait circuler à Constantinople et dans les provinces; mais la contresaçon s'étant bientôt exercée sur ces quimè, le gouvernement décida, en zilhidjè 1256 (janvier 1840), de les retirer et de les remplacer par des quimè imprimés: ce retrait ne sut opéré que le 30 chaoual 1258 (novembre 1842). Cette seconde forme du quimè sut elle-même modisée, afin d'empêcher la contresaçon; puis le chissre des disserentes émissions sut réduit, l'intérêt abaissé de 8 à 6 p. o/o; et ensin, l'usage du quimè à intérêt et celui des coupures, sans intérêt, de 20 et 10 piastres, restreint à la capitale seulement.

1260 (1844). Cette sorte de réforme du papiermonnaie fut suivie de celle des espèces métalliques, et, à partir du 1<sup>er</sup> février 1844, l'hôtel des monnaies de Constantinople frappa, aux titre et poids suivants, des monnaies d'or, d'argent et de cuivre, ayant pour étalon l'altoun, dit iuzluk ou iuzluk médjidiè <sup>2</sup> « écu ou livre d'or, » à 100 piastres médjidiè.

Titre, poins, valeur intrinsèque et quantiré des nouvelles monnaies frappées à Constantinople, du 1<sup>er</sup> février 1844 au 31 juillet 1856.

Monnaies d'or (altoun meskioukât): pièces de 500, 250, 100, 50 et 25 piastres.

Valeur émise: 1,202,397,600 piastres.

Voy. ci-dessus, chapitre III, \$ 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez Tarif des douanes précité, p. 96; 110 piastres médjidiè égalent une livre sterling.

151

Titre: 0,916 1/2 millièmes 1; tolérance: 2 millièmes en dessus ou en dessous.

Poids; pièces de 100 piastres : 2 drames, 4 qyrats, égalant 7 grammes 216 milligrammes de France.

Valeur intrinsèque de la pièce de 100 piastres :

Monnaies d'argent (gumuch-meskioukât): pièces de 20, 10, 5, 2, 1 piastre, et demi-piastre.

Valeur émise : 414,571,775 piastres.

Titre: 0,830 millièmes; tolérance: 3 millièmes en dessus ou en dessous.

Poids; pièce de 20 piastres : 7 drames, 8 qyrats, égalant 24 grammes 55 milligrammes.

Valeur intrinsèque de la pièce de 20 piastres :

6 dr. 3 qyr. 
$$16/32 = 19$$
 gr. 945 milligr. argent fin.  
1 \* 4 \*  $16/32 = 4$  \*  $110$  \* cuivre.  
7 \* 8 \*  $= 24$  \*  $055$  \*

Le ghourouch «piastre» médjidiè pèse 6 qyrats ottomans, soit 1 gramme 202 milligrammes².

Monnaies de cuivre (nahâs-meskioukât): pièces de 40, 20, 10, 5 paras 3 et 1 para.

Valeur émise: 17,253,000 piastres.

Titre : Les anciennes pièces de 40 et 20 paras

<sup>(</sup>Sal-name de 1280.) وظ'or pur. و (Sal-name de 1280.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sal-name, id, p. 152.

<sup>3</sup> Le huitième (cumun) de la piastre-

contenaient 95/100° de cuivre, 3 d'étain, 2 de zinc et de plomb; le poids de la pièce de 20 paras était de 5 drames = 16 grammes 36 milligrammes; il est actuellement de 3 drames 5 qyrats 10 otouz-iki = 10 grammes 693 milligrammes<sup>1</sup>.

Le gouvernement, nous l'avons vu, ne se dissimulait pas les inconvénients et les dangers de l'existence du papier-monnaie; aussi essaya-t-il maintes fois de l'enlever de la circulation, d'abord par le retrait du quime à intérêt, au moyen d'une contribution (iûne) prélevée sur les fonctionnaires et les sujets ottomans; commencée en 1268 (1851), l'opération fut suspendue par la guerre d'Orient; et, au contraire, le gouvernement se vit obligé d'émettre des coupures de 20 et de 10 piastres, dites ordouquimècy, devant avoir cours dans les localités occupées par l'armée; cette espèce spéciale de quime s'élevait au chiffre de 171,250 bourses.

Enfin, surmontant les difficultés d'une autre époque, à l'endroit des dettes extérieures <sup>2</sup>, la Turquie réussit à contracter, à Londres, le 24 août 1854, un emprant de 3,000,000 de livres sterling; et les gouvernements de France et d'Angleterre ayant garanti le payement des arrérages, une commission mixte, où siégeaient un inspecteur général français des finances et un délégué anglais<sup>3</sup>, fut chargée de

Sal-name, loc. laud.

Voy. années 1198 et suiv.

M. de Codrozy, inspecteur général de la trésorerie de l'armée d'Orient, et seu M. Falconnet, directeur de la Bauque ottomane.

surveiller l'emploi des fonds de cet emprunt. Ces deux faits importants en déterminèrent un troisième qui ne le fut pas moins: la réforme administrative. En effet, une loi organique des finances, édictée le 18 zilqydè 1271 (septembre 1855), prescrivait, en treize articles, la confection préalable, et par exercice, des budgets ministériels, la division, par chapitres, des recettes et des dépenses, la création de la liste civile 1, etc. Dans la même année 1855, un second emprunt de 5,000,000 de livres sterling fut conclu en Angleterre.

1856 (1272). Ici vient se placer le khatti-humáïoun du 18 février, dont les dispositions assignent à ce document un rang important dans l'histoire économique de la Turquie <sup>2</sup>.

En septembre 1857 (seser 1274), le gouvernement créa, pour 150,000 bourses, des titres de rente, dits eshâmi-mumtázè³, à 8 0/0 d'intérêt, et remboursables dans trois ans; délai prorogé, saute de remboursement. Peu après, et dans le cours de la même année, parurent d'autres titres de rente, dits khaznè-tahvîli a bons du trésor, » à 6 0/0 d'intérêt, et remboursables le 1/13 mars 1861 4. La dette publique était désinitivement créée.

En chaban 1274 (septembre 1858), un troisième

Voyez, pour le texte original, Destour, p. 260 et suiv. et pour la version française, le Journal de Constantinople du 27 septembre 1855.

<sup>2</sup> Voyez mon Étude sur la propriété, chap. x.

Consolidation de sehims; même expression employée pour les khaznè-tahvili, dits, après cette opération, tahvildti-mumidate.

A Par notification du 15 février 1861, ces titres de rentes, con-

emprunt de 5,000,000 de livres sterling est conclu à Londres, à l'effet de retirer le quimè; ce résultat n'est obtenu que partiellement : sur 1,238,000 bourses de quimè, alors en circulation, 1,088,000 sont retirées, 150,000 restent encore; et, pour les couvrir, on lève une imposition dite ianè, sur la propriété; cette contribution produisit 90,000 bourses; restaient donc encore 60,000 bourses à retirer; pour cette somme minime, l'opération entière avorta.

En septembre 1859, le règlement des dettes du palais donne lieu à l'émission de nouveaux titres de rentes dits eshâmi-djédîdè « nouveaux séhims, » dits, selon l'acception vulgairement adoptée « consolidés, » à l'intérêt de 6 o/o, remboursables en vingt-quatre ans; la totalité de l'émission était de 1,000,000 de bourses, à répartir par tiers, dans le terme de trois années. La même année vit émettre encore les bons dits serguis de dix ans, ou consolidation des serguis de la liste civile, à l'intérêt de 6 o/o, et remboursables en cinq annuités, à partir de la cinquième année (1865).

Les charges de l'État allaient en croissant, et, à l'effet d'aviser, le gouvernement créa, en octobre, une commission spéciale où furent appelés des fonctionnaires supérieurs des finances de France, d'Angleterre et d'Autriche 1. La commission avait, en

solidés sous la dénomination de tahviláti-mumtáze, sont amortissables en vingt-quatre ans.

MM. le marquis de Ploeuc, inspecteur général des finances, actuellement directeur général de la Banque impériale ottomane, de

quelque sorte, pour mandat d'appliquer les principes de la loi du 18 zilqydè 1271; mais recevant des attributions plus étendues par décret du 5 zilhidjè 1277 (24 juin 1860), elle prit le titre de « Conseil supérieur des Trésors, » et un ex-grand vizir fut placé à sa tête. Au nombre des résultats dus aux soins de la Commission financière et du Conseil des Trésors, figure, en première ligne, la confection régulière des budgets, dont l'extrait général accompagne le rapport sur la situation financière de l'empire présenté au sultan, par Fuad-Pacha, grand vizir, en février 1862.

1860. Un quatrième emprunt, contracté en vue du retrait du quimè, et qui ne put sortir son plein et entier effet, est conclu à Paris, le 29 octobre, au chiffre primitif de 400,000,000 de francs, réduit ensuite à 2,037,000 sterling. En désespoir de cause, le gouvernement mit à l'étude un projet ne consistant plus dans le retrait actuel du quimè, mais, au contraire, dans son extension momentanée à tout l'empire, sauf les provinces de Djedda et du Yémen, moyennant telles combinaisons qui permettraient d'en effectuer le retrait dans le délai de dix-huit années 1.

Lackenbacher, conseiller aulique de S. M. l'empereur d'Autriche, et feu M. Falconnet, alors directeur de la Banque ottomane.

On peut voir, dans la communication officielle du 14 avril 1861, l'ensemble, en onze articles, de ce plan financier, qui, d'ailleurs, reçut bientôt un commencement d'exécution; en effet, une commission inamovible, dite de « remboursement du qaimè, » fut instituée, avec mandat de contrôler et de diriger les diverses mesures

and single properties of the state of the st

### SULTAN ABDUL-AZIZ

Toutefois, et en attendant la mise à exécution de ce projet qui devait entrer en pratique le 1/13 mars 1862, les ateliers de l'hôtel des monnaies fabriquaient du qâimè pour subvenir aux dépenses; et chaque mois 60,000 bourses, en qâimè de 10, 20,50 et 100 piastres, étaient jetées sur la place de Constantinople; il en résulta une dépréciation considérable du papier-monnaie; la livre d'or médjidié atteignit, graduellement, le chiffre de 250 piastres en qâimè; et le jeudi 10 djemâzi-akher 1278 (12 décembre 1861), celui de 350 piastres! En présence des dangers de cette situation, le gouvernement renonça au projet de l'extension du qâimè, et résolut, quels qu'en fussent les sacrifices, d'en opérer le retrait complet.

1862 (1278). C'est sous cette impression qu'a été rédigé le khatt du 18 redjeb (19 janvier 1862), prescrivant au grand vizir la publicité du budget, « afin de mettre sous les yeux du contribuable l'emploi des deniers publics. » Le grand vizir exécuta cet ordre par la publication du rapport et du budget précités 1; et,

de l'opération; et 150 millions de piastres qaïme furent distribués aux populations des provinces, contre monnaies d'or ou d'argent de bon aloi, à titre de prêt, pour une année, jusqu'à fin mars 1862, époque à laquelle les porteurs de ces qaïme auraient la faculté de les livrer à la circulation, et d'en disposer à leur gré. Le montant des sommes provenant de cet emprunt, versé dans les caisses de la commission, et remis au grand vizir, le 20 mai 1862, a été de 126,184,789 piastres, soit environ 26,555,129 francs.

Le budget publié est celui de 1277; il était accompagné de ta-

peu après, un cinquième emprunt, de 8,000,000 de livres sterling, fut contracté à Londres, pour le retrait exclusif du qûimè et la consolidation de la dette flottante. Concurremment à son appel aux capitaux étrangers et indigènes, le gouvernement faisait une quatrième émission de titres de rentes consolidées (eshâmi-djédîdè), dites azîziè, et créait une nouvelle série de séhims ou eshâmi-aûdiè « séhims ordinaires ou rentes viagères 2. » Grâce à ces mesures non moins habilement conçues qu'exécutées, l'opération du retrait du qûimè, commencée le 1/13 juillet 1862, était achevée le 12 septembre suivant; et la livre

bleaux indiquant les prévisions budgétaires de 1278: ces chiffres étaient, en recettes, de 3,307,368 bourses; et, en dépenses, de 3,110,813. Le rapport du ministre des finances sur le budget de 1279 dit (p. 5) que «selon le résumé du budget de 1278, la totalité des recettes s'est élevée à 3,322,042 bourses.»

1 Tertibi-rabi.

Telle est l'interprétation de ce mot donnée par le ministre des finances, dans son rapport précité, p. 2. Toutefois, ces rentes ne sont pas viagères, dans l'acception propre du mot; le détenteur en peut saire la vente, la cession, même à son lit de mort; la rente viagère ne s'éteint et ne fait retour à l'État que lorsqu'elle se trouve en la possession d'un individu décédé. Il en est évidemment de même des « séhims, mougatéa, ziamet et timar dont les arrérages sont inscrits aux · chapitre III, titre II des budgets de 1862 et 63; et les séhims mentionnés plus haut sont sans doute du même genre. (Cf. ci-dessus, ch. 1v, budget d'Eïoubi-Efendi, année 1106, et mon Étude sur la propriété, nº 353 et suivants.) Une décision de l'autorité supérieure, en date du 27 redjeb 1280, vient de prescrire la révision au Mâlie des titres de séhims, mongâtéa, ziâmet, timár et vazáif, actuellement existants; faute par les porteurs de remplir les formalités prescrites, en temps voulu, leurs titres de rente seront considérés mahloul « vacauts » et seront retour à l'État. (Voy, Terdjumani-ahval du 27 redjeb 1280.):

médjidiè, abaissée graduellement jusqu'à 160 piastres, le 12 septembre, était au pair, à 100 piastres, le lendemain 13. Le chiffre total du qâimè retiré, montant à 998,800,720 piastres, soit 1,997,601 bourses, 220 piastres<sup>1</sup>, a été remboursé aux porteurs, sur sa valeur nominale, à raison de 40 p. 0/0 en métallique, et 60 p. 0/0 en consolidés (eshâmi-djé-didè), au pair <sup>2</sup>.

1279 (1862-1863). Poursuivant le même but, le rétablissement des finances, sultan Abdul-Aziz, dans un khatt du 22 février 1863, enjoint à ses ministres de veiller à la sage économie des deniers publics, afin de parvenir à l'équilibre du budget; et, prêchant d'exemple, « il abandonne au trésor la partie supplémentaire de sa liste civile, réduit les dotations des princesses, et ordonne la suppression de toute sinécure ou emploi inutile <sup>3</sup>. » Enfin un sixième em-

A une autre époque, et dans des circonstances à peu près semblables, le gouvernement avait fait une émission ayant, sur le chiffre de sa valeur nominale, d'abord 70, puis 60 p. o/o de valeur intrinsèque et 40 p. o/o de surélévation. (Voy. années 1116 et 1131.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En chiffres ronds: 2,000,000 de bourses. Voy. le rapport précité du ministre des finances et le *Journal de Constantinople* des 22 octobre et 29 novembre 1862.

Jusque-là, la liste civile étair, par mois, de 15,000 hourses égalant 7,500,000 piastres, et de 5,000 autres hourses attribuées, également par mois, aux dépenses impréenes; cette dernière somme a été abandonnée par le sultan. Dans le rapport de lord Hobart et de M. Forster (Voy. Débats du 5 juin 1863), envoyés à Constantinople, en mai 1861, pour y étudier l'état des finances turques, le revenu de l'empire, montant à 12 millions de livres sterling à l'avénement du sultan actuel, était évalué, pour l'année 1861-1862-1863, à 15 millions de livres sterling.

prunt, de 8,000,000 de livres sterling, est contracté, en avril 1863, sur la place de Paris, pour solder le reliquat de la dette flottante; 6,000,000 sont affectés à cet objet, le reste doit être employé au retrait graduel de la monnaie de titre inférieur.

1280 (1863-64). Le 6 novembre 1863, S. A. Fuad-Pacha, grand-vizir, présente au sultan le budget général de l'empire pour le dernier exercice 1279; ce budget, précédé d'un rapport du ministre des finances au grand vizir, offre les résultats suivants 2:

Recettes: 3,010,529 bourses 335 piastres.

Dépenses : 2,969,004 492 Excédant : 41,524 343

Je terminerai cet exposé historique en mentionnant ici le récent traité de commerce signé le 29 avril 1861, entre la France et la Turquie, abrogeant et remplaçant le traité de 1838 (zil-hidjè 1254). Celui-ci, tout en consacrant un grand principe, l'abolition des monopoles, s'était cependant montré plus favorable aux intérêts étrangers qu'indigènes, en frappant les produits d'exportation d'un droit de 12 p. 0/0, tandis que ceux d'importation n'étaient imposés que d'une taxe de 5 p. 0/0 seulement. Plus libéral dans son esprit, le nouveau traité s'est proposé l'entier dégrèvement des produits indigènes

<sup>1</sup> Budget précité, rapport du ministre des finances, p. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Version française, traduction officielle; imprimerie du Journal de Constantinople.

destinés à l'exportation; et en vue d'éviter toute perturbation, il taxe les uns comme les autres, dans le. principe, à un droit uniforme de 8 p. o/o. Mais si ce droit est fixe et invariable pour les importations en Turquie, il est provisoire pour les exportations, et réductible, chaque année, d'un huitième, jusqu'à ce qu'il soit abaissé à la taxe fixe et définitive de 1 p. o/o, maintenue seulement pour couvrir les frais de bureau. Pareil traité a été conclu avec les autres puissances; le traité anglais porte la même date que le traité français; les autres sont postérieurs.

#### RÉSUMÉ.

J'ai dit en commençant que la Turquie s'était appropriée, en les adaptant à ses instincts particuliers, la plupart des institutions déjà existantes dans l'ordre politique, économique et administratif; et que l'histoire de ce pays, étudiée à ce point de vue, en montrant le jeu et la transformation successive de sa constitution organique, offrait encore des données précieuses sur l'économie politique de l'Asie elle-même. Ce double objet ressort amplement de tout ce qui précède; mais je me bornerai à grouper les principaux traits de ce tableau, afin de permettre d'en mieux saisir l'ensemble.

Les choses, on le sait, changent peu en Orient; la tradition, les habitudes y exercent un empire absolu, incontestable; les mêmes faits se reproduisent toujours ou à peu près, malgré la différence des temps; et si quelque modification s'opère, elle ne se fait que peu à peu, et en conservant, le plus possible, la forme ou même seulement l'apparence de ce qu'on a voulu changer. Ainsi, quand l'empire des Seldjougydes céda la place à celui d'Osman, les nouveaux princes gardèrent à peu près intactes les institutions de leurs prédécesseurs, comme ceux-ci, sans doute, avaient maintenu les coutumes de leurs devanciers. Le type et la forme des monnaies seldiougydes sont conservés; mais, soit nécessité, soit peutêtre encore tradition d'un autre genre, un double système monétaire, imposé par les exigences commerciales, s'établit bientôt simultanément, l'un national, l'autre étranger; l'écu d'argent des Francs recoit un cours légal dans le nouvel État; puis surfrappé plus tard, comme autrefois celui des Byzantins chez les premiers khalifes, il devient le type même de l'écu d'argent ottoman. Ultérieurement, et dès la conquête de l'Égypte, l'écu d'or ottoman, se modelant sur celui des Mamlouks, auguel le ducat vénitien n'était pas étranger, finit par prendre aussi ce dernier type qu'il a conservé jusqu'à une époque relativement récente. L'écu d'or turc actuel, correspondant à peu près à deux ducats vénitiens, se trouve avoir une valeur intermédiaire entre le napoléon et la livre sterling.

La terre est concédée par lots ou circonscriptions de plus ou moins grande étendue, comme sous les khalifes et les sultans mamlouks; nommées alors iqta, ces concessions sont dites ziûmet et timar. En récompense des services éclatants que lui rendit Osman, le dernier prince seldjouqyde donne la province de Qaradja-Hiçar, en fief, au futur fondateur de la dynastie ottomane; et, à son tour, celui-ci partage ses États entre ses fils et ses principaux émirs, et répartit entre les feudataires les villages circonvoisins de la capitale de la Bithynie dont il faisait le siège.

Les peuples soumis sont tributaires, comme sons la domination arabe; la race conquérante se partage

en caste militaire et caste agricole.

L'administration des revenus de l'État, entrée et sortie, relève du mâliè a ministère des finances, » terme généralement employé en Orient, depuis l'islamisme. Sauf certaines modifications particulières aux temps et aux lieux, le budget des recettes d'Eïoubi-Efendi présente à peu près celui des monarchies asiatiques antérieures. Le produit du revenu public reçoit trois directions: celle du trésor public, d'où l'excédant des recettes sur les dépenses passe ensuite au trésor de réserve; puis le trésor particulier du prince ou administration de sa cassette.

Les dépenses sont acquittées, comme sous les Seldjouqydes, partie en numéraire, partie en assignations.

L'usage de grouper les chiffres dans une quotité plus ou moins considérable se retrouve chez les Ottomans, comme autrefois chez les Arabes, et avec des dénominations identiques.

La solde se payait, ou, du moins, devait être acquittée par trimestre, et, dans cette quotité, se disait mévádjèb, terme qui désigne encore aujourd'hui.

en Perse, le traitement d'un fonctionnaire. Sauf de rares exceptions, cette règle ne fut pas observée scrupuleusement.

Comme les sultans mamiouks et les Seldjougydes. les princes ottomans avaient coutume de faire largesse aux milices, à leur avénement au trône; et même de nos jours pourrait-on retrouver une réminiscence de cet usage dans le payement d'arriéré de solde qui fut fait aux troupes, à l'avenement de Sultan Abdul-Aziz, actuellement régnant. A l'exemple des Seldjougydes, les monarques ottomans donnaient, sur le champ de bataille, d'abondantes gratifications à leurs soldats, outre la haute pave à laquelle les services exceptionnels pouvaient donner droit; mais ce système de largesses si souvent répétées et plus d'une fois provoquées par la sédition des milices, dont le nombre toujours croissant n'avait d'autres résultats, vu l'organisation viciée. que d'accroître les charges du trésor, ce système, dis-je, ou plutôt ses effets, venant s'ajouter au discrédit de l'administration et à la dépréciation de la monnaie, non moins altérée par les mesures fiscales que par la cupidité publique, fut une des principales causes des embarras financiers qui assaillirent constamment le trésor. Appauvri par ces diverses causes, aussi bien que par les prodigalités intérieures et par les frais de guerres continuelles dont l'issue ne fut pas toujours heureuse, le trésor ordinaire était souvent vide. Tant que cela fut possible, on puisa dans le trésor réservé; mais cette source tarie, on eut recours aux expédients, tels que la saisie ou l'emprunt des revenus des vaqoufs et l'aliénation de certaines propriétés de l'État; le système des confiscations devint à l'ordre du jour; finalement, et sentant la nécessité d'en appeler au contrôle de l'opinion publique, on publia le budget partiel d'Aïni-Ali (1018=1609), et cinquante ans après, celui d'Eïoubi-Efendi (1071=1660-1661). Il s'ensuivit une série de mesures qui rendirent au pays des jours plus prospères, sous les vizirats remarquables de Baïram-Pacha, de Qara-Moustafa-Pacha, de Tarkhoundji-Pacha, des illustres Kuprulu, de Damad-Ali-Pacha et de Damad-Ibra-him-Pacha, qui tous successivement vinrent clore (de 1046 à 1143=1636 à 1730) la période critique précédant l'entrée de chacun d'eux aux affaires.

Cependant, malgré ces efforts énergiques et réitérés, le pays ne pouvait se relever; les armées n'éprouvaient que des revers; le trésor ordinaire ne comblait plus ses vides, et celui de réserve était hors d'état de l'assister; on émit l'avis d'un emprant à l'étranger (1198=1783); la proposition n'aboutit pas, et l'on créa la dette publique par la vente ou aliénation de certains revenus de l'État, en faveur de particuliers indigènes, contre des sehims « titres de rente, » en échange du capital compté par eux à l'État (1199=1785). On leva ensuite des contributions forcées; puis on émit des monnaies fiduciaires, ayant un cours supérieur à leur valeur intrinsèque (1203=1788); enfin, à bout de ressources, le gouvernement reconnut la nécessité d'apporter une ré-

forme radicale dans les institutions existantes (1206 = 1791). Cette résolution amène des luttes vigoureuses entre les partisans du nouveau et de l'ancien régime; mais la réforme l'emporte, et les milices sont supprimées et remplacées par une armée régulière, formée sous la direction d'instructeurs européens. Comme couronnement de l'œuvre, le khattichérîf de Gulkhânè, ou autrement le tanzîmât, est proclamé; désormais la fortune privée est assurée; le système des confiscations est aboli; mais la crise financière, loin d'être conjurée, s'aggrave par les événements intérieurs et extérieurs; et comme autrefois chez les Mongols ilkhamiens, le papier-monnaie est créé ; il s'accroît bientôt dans des proportions considérables; c'estalors que, pendant la guerre d'Orient, le premier emprant étranger est contracté; il est suivi de plusieurs autres, pour parvenir au payement de la dette flottante et au retrait du caime; ce résultat est finalement obtenu; la publication du budget est décrétée et pratiquée; le métallique reparaît et redevient le seul signe représentatif d'échange ayant cours; toutefois, les ressources disponibles n'ont pas encore permis le retrait des monnaies fiduciaires.

De nouveaux traités de commerce sont conclus avec les puissances étrangères, sur des bases libérales ayant pour objet le développement de l'agriculture et de l'industrie indigènes. De grandes compagnies de crédit et autres se forment et prospèrent; une nouvelle ère semble commencer pour l'agriculture, l'industrie et le commerce du Levant. with the Still will with

### NOTES ADDITIONNELLES

- 1. Mongatéa. Ce mot, comme on l'a vu dans le cours de cet exposé historique, prend, dans la technologie du mâliè, diverses acceptions qu'on peut rapporter à une seule et unique « le montant du chiffre auguel tel revenu public a été fixé, » que la perception de ce revenu soit opérée par voie de régie ou d'affermage; ces diverses acceptions sont, d'ailleurs, employées également par les historiographes; ainsi, mouquitéa désigne parsois une concession du genre des ziamet et timar (voy. années 1168, 1207); d'autres fois, une concession málikiáne (1106, 1143, 1147); ailleurs, ce mot désigne une forme de vaqouf devenue la propriété absolue du détenteur (Étude sur la propriété, nº 355), et aussi les revenus publics en général (années 926, 1042, 1113, 1126 et 1203); de là, moagatéadji « concessionnaire, pour un terme plus ou moins long, d'une branche du revenu public » (années 1035, 1058). Le sens de ce mot est; d'ailleurs, parfaitement établi par Loutfi-Pacha, dans son Acaf-Name «Guide des grands vizirs, » où il est dit (manuscrit de M. Cayol) : «Il vaut mieux donner les mougatéa « la perception des diverses branches du revenu public » en régie qu'en fermage. »
- 2. Dans le même livre, Loutsi-Pacha, qui fut grand vizir de Sultan Suleiman, de 944 à 947, recommande la confection annuelle des états de re-

HISTOIRE ÉCONOMIQUE DE LA TURQUIE.

cette et de dépense, afin de régler la comptabilité en conséquence. « A l'avénement de Sultan Suleiman, dit-il, le budget était en équilibre ; mais, lors

de mon élévation au grand vizirat, le trésor était en déficit.»

3. Avariz. Selon Louts-Pacha, l'avariz était une taxe récente qui se percevait sur les raïas, une fois tous les quatre ou cinq ans. De là, sans doute, le terme avariz « accident, ce qui n'est pas ordinaire; » elle était fixée à 20 aqtche par homme, et, devant être affectée à l'achat de biscuits pour l'armée, elle était nommée, pour ce motif, pekcimát-páhá « indemnité de biscuit.» Loutfi blâme l'établissement de cette taxe, qu'on ne doit pas, dit-il, percevoir annuellement, afin de ne pas surcharger les raïas. Du reste, elle ne fut prélevée qu'une seule fois sous Sultan . Sélim. « L'avâriz, continue le même écrivain est en outre un impôt personnel pour le service des galères. Par chaque quatre maisons (khané), on lève un homme jeune et valide, pour faire le service de rameur sur les galères; il reçoit du khaznè dix aqtchè par jour pendant tout le temps qu'il passe à la mer.» (Conf. sur l'avariz, années 1042 et 1053 ci-dessus, ct mon Étude sur la propriété, n° 334, note.)

The hope in the of a Hour

and the control of th

# NOUVELLES-ET MÉLANGES.

## SOCIETÉ ASIATIQUE.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 1864.

La séance est ouverte à huit heures par M. Reinaud, président.

M. Ramirez écrit de Mexico pour annoncer l'envoi d'une brochure sur le baptême de Moteuhzoma II (Montézuma), neuvième roi de Mexico.

MM. de Khanikof et Pauthier annoncent qu'ils se sont occupés de la question soulevée dans une des dernières séances, au sujet de l'entrée du Journal asiatique en Russie. D'après les renseignements de M. de Khanikof, les obstacles proviennent de la Prusse qui, suivant une convention postale, arrête le passage des numéros à Eydkuhnen; toutefois, à la suite des observations de plusieurs membres, M. de Khanikof promet de s'occuper de nouveau de cette affaire.

A la suite de cette discussion, M. Pauthier demande à signaler au Conseil de regrettables inexactitudes dans le service du Journal, que des membres présentés par lui et qui demeurent à l'étranger ne reçoivent que très-inexactement. M. l'agent de la Société sera invité à tenir à la disposition du Conseil un livre de poste qui pourra servir au besoin à sa justification.

Le bibliothécaire adjoint communique un tableau qu'il a rédigé des numéros de la Bibliotheca indica qui se trouvent dans la bibliothèque de la Société. Le Conseil prendra ultérieurement une décision pour compléter cette importante collection.

M. Pauthier lit un Bulletin de la campagne de Houlagou, pour la conquête de la Perse, au milieu du XIII siècle, tiré de l'Histoire officielle des Yuen ou Mongols de la Chine.

M. de Labarthe lit un rapport que le Conseil l'a chargé de rédiger sur l'ouvrage de M. d'Hervey Saint-Denys, inti-

tulé : Poésies des Thang.

M. de Rosny annonce qu'il s'occupe d'une Grammaire et d'un Lexique du Chih-king, qu'il considère comme un complément indispensable de l'édition qu'il se propose de publier.

#### OUVRAGES OFFERTS À LA SOCIÉTÉ.

Par l'auteur. Ibn-el-Athiri Chronicon quod perfectissimum inscribitur. Volumen X, ad fidem codicum parisinorum, edidit Carolus Johannes Tornberg. Lugduni Batavorum, 1864, in-8°.

Par l'auteur. Doctrine des bouddhistes sur le Nirvana, par Ph. Éd. Foucaux. Paris, 1864, in-8°.

Par l'auteur. Bautismo de Motenhzoma II, noveno rey de Mexico. Disquisicion historico-critica de esta tradicion, por D. José Fernando Ramirez. Mexico, 1864, in-4°.

Par la Société asiatique du Bengale. Bibliotheca indica, n° 47 (The Tabaquti-nasiri, publié par le capitaine NASSAU LEES et les maulawis Khadim Hosain et Abd-al-Hai, fasc. 4), in-8°.

Par l'auteur. Annuaire philosophique, livraisons 8 à 12.

Par la Société. Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. (Nouvelle série, n° 1.) London, 1864, in-8°.

Par l'Institut royal. Bijdragen tot de Taal-Land-en Volkenkunde von Nederlandsch Indie. (Tome VII, livraison 5, et t. VIII, livraison 1.) Amsterdam, 1864, in-8°. Par la Société. Balletin de la Société de Géographie (octobre 1864). Paris, 1864, in-8°.

Par les éditeurs. Journal des Savants (août et novembre 1864). Paris, 1864, in-4°. (Manquent les mois de septembre et octobre.)

Par les éditeurs. Gazette de Beyrout (deux numéros)

TABLEZU DE LA PRESSE PÉRIODIQUE ET QUOTIDIENNE À CONSTAN-TINOPLE EN 1864, par M. BELIN, secrétaire-interprète de l'Empereur à Constantinople.

L'annuaire ottoman (Sâl-namè) de 1281 = 1864 donne cette année, la dix-neuvième de sa fondation, la liste des journaux et revues publiés actuellement à Constantinople. Augmentée des renseignements qu'on trouvera ci-après, cette liste offre un intérêt particulier, en ce qu'elle montre le développement successif du goût des diverses populations de la capitale pour ce genre de publications, et signale en même temps les tendances de l'esprit public.

Journaux Turcs. — 1. Taqvimi-véquii devlèti-alité « Moniteur ottoman » ou « Gazette d'État, » fondé en 1247 — 1831, date fixée dans le chronogramme ahvali-gharra « circonstances brillantes, » dont les lettres, additionnées dans leur valeur numérique, donnent le chiffre ci-dessus. Une version française de la Gazette d'État parut, dans le principe, mais elle ne fut pas continuée ; comme le Moniteur français, le Taqvim se divise en deux parties : officielle et non officielle. Il paraît seulement une fois la semaine, le lundi.

- 2. Djéridèi-harddis « la Gazette, » fondée en 1259 = 1843. Ce journal politique et littéraire donne les actes officiels et les nouvelles diverses de l'intérieur et de l'étranger ; il paraît en grand format le dimanche et donne un bulletin les autres jours de la semaine, excepté le vendredi.
- 3. Terdjumâni-ahvâl «l'Interprète des circonstances, » fondé en 1277 = 1860; journal politique et littéraire dont

le rédacteur primitif tenta d'inaugurer en Turquie une certaine liberté de la presse; ce journal, d'un petit format, paroît trois fois la semaine, les dimanches, mardis et jeudis.

- 4. Tasviri-efkiór ela Peinture de l'opinion publique, sondée en 1278 = 1861; rédacteur en chef: Chinaci-Esendi. Journal politique et littéraire, qui s'est fait remarquer à divers titres; d'abord par l'esprit de sa rédaction, puis par l'introduction d'une sorte de ponctuation dans la phraséologie turque, et surtout par la publication, en feuilleton ou dans le corps du journal, d'ouvrages importants, tels que l'Histoire des Séleucides et des Achkaniens, par Soubhi-Bei, membre du grand conseil, accompagnée de la reproduction de médailles à images; la bibliographie d'Avicenne; un extrait du Droit des gens de Vattel; une grande partie de l'Histoire généalogique des Tatars d'Aboulghazi, le Destour-ulamel de Hadji-Khalfa et le Mizan-elhaqq du même auteur.
- 5. Diéridei asherie «Gazette militaire, » dont le premier numero a paru le 7 chaban 1280 = 16 janvier 1864; publiée sous la direction des officiers du corps d'état-major. Ce journal se divise en deux parties : officielle et non officielle; la première contient les faits relatifs à l'armée de terre (mévaddi-berriie), à la marine (mévaddi-bahriie); elle traite anssi des innovations, modifications et changements introduits dans l'armée nationale, fait connaître les actes officiels la concernant, les nominations, promotions (tevdjihâl) et mutations; la mise à la retraite (tégaud), les pensions (mukiafat) données aux officiers qui ont atteint la limite d'âge ou à ceux qui ont contracté des infirmités au service; les pensions (takhcici-médch) accordées aux enfants d'officiers morts sous les drapeaux, les peines disciplinaires (médiazat) infligées pour crimes et délits, avec l'indication du crime et de la pénalité encourue, ainsi que celle du nom du condamné.

Sans doute comme réponse orthodoxe à un livre remarquable publié dans l'Inde, en 1861, sous le même titre, par M. Pfander, contre les doctrines mahométanes, anquel une réponse musulmane a été faite sous le titre de Chemsul.

La partie non officielle est consacrée aux faits divers militaires de l'intérieur et de l'étranger !

JOHNAL ARABE — El djéváib « le Nouvelliste; » il paraît une fois la semaine, le mercredi; rédacteur en chef: Fâres-Chidiaq.

JOURNAL TURCO-GREC. — Anadolou «l'Orient, » écrit en langue turque avec caractères grecs; paraît une fois la semaine.

JOURNAUX GRECS. — 1. Byzantis «le Byzantin,» paraît deux fois la semaine en grand format; donne un bulletin les lundis, jeudis et vendredis.

- 2. Armonia «l'Harmonie, » paraît deux fois la semaine, 1° année; rédigé dans un esprit conservateur.
- 3. Anatolicas aster il Étoile orientale, » paraît trois fois la semaine.

Journaux Bulgares. — 1. Cevietnik « le Conseiller, » fondé en 1863, paraît une fois la semaine. Rédacteur : M. Bournoff, ex-étudiant en théologie au séminaire de Kieff. Ce journal est l'organe des Bulgares dits indépendants, qui luttent actuellement contre le patriarcat grec.

2. Gaida « la Musette, » 1<sup>re</sup> année; sorte de Charivari, paraissant tous les quinze jours; rédacteur : M. Sloveikoz<sup>2</sup>.

JOURNAUX TURCO-ARMÉNIENS, rédigés en langue turque avec lettres arméniennes. — 1. Medjmouai-havádis « Recueil de nouvelles, » journal catholique, rédigé par Vartan-Pacha, paraît une fois la semaine, en grand format, et donne en outre deux bulletins.

Haqyqa « le Soleil de la vérité, » suivi lui-même d'une réplique non moins remarquable de M. Pfander, intitulée Rafi-elchébéhât « le Dissipateur des doutes. »

 Varaqai-havâdis « Feuille des nouvelles, » paraît une fois la semaine; organe des Arméniens protestants.

¹ Le Journal de Constantinople annonce la publication prochaine d'un journal persan intitulé Turkistan «la Turquie.»

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le même Journal de Constantinople annonce encore la publication prochaine d'un autre journal bulgare, sous ce titre : La Turquie.

JOHRNAUX ARMÉNIENS. — 1. Macis «l'Arsrat, » fondé en 1852, organe semi-officiel du patriarcat grec-uni, donne, par semaine, une feville grand format et trois bulletins.

2. Avedaper « Qui porte la bonne nouvelle, » fondé en 1855, organe des Arméniens protestants, paraît une fois tous les quinze jours.

3. Yérévang «le Saturne, » fondé en 1857, journal conservateur, partisan de l'union avec Rome, paraît une fois la semaine.

4. Ser «l'Amour, » fondé en 1857, journal libéral modéré, imbu de protestantisme, paraît tous les dix jours.

5. Méghou « l'Abeille, » fondé en 1858, paraît une fois la semaine.

6. Jamanag « le Temps, » fondé en janvier 1863, paraît tous les quinze jours.

7. Tzain yngherassian « la Voix de l'amour fraternel, » fondé en novembre 1863, paraît tous les quinze jours. Ces trois derniers journaux représentent des idées d'un ordre trèsavancé.

JOURNAL ISRAÉLITE. — Le Journal israélite, écrit en caractères rabbiniques dans la langue espagnole altérée qui est parlée par les diverses colonies israélites du Levant, compte trois années d'existence, paraît deux fois la semaine, et se borne au récit des faits sans leur donner nulle couleur spéciale.

JOURNAUX FRANÇAIS. — 1. Le Journal de Constantinople, fondé en 1845, paraît tous les jours, excepté le dimanche, sur grand format.

2. Le Courrier d'Orient, continuateur de la Presse d'Orient, compte aussi seize ans d'existence; il paraît deux fois la semaine sur grand format, et donne un bulletin pour les autres jours.

JOURNAL ANGLAIS. — Levant Herald, paraît une fois la semaine, sur grand format, et donne un bulletin quotidien.

REVUES. — 1. Medimouai funoun « Revue scientifique, » en turc; 2° année, publiée par la Société scientifique ottomane (Diémi-éti-ilmièi-osmânitè), paraît une fois par mois. Rédacteur en chef : Munif-Efendi 1.

- 2. Medjmouai-iber-intibâh Recueil d'exemples éveillant l'attention, en turc; publiée par la Société littéraire (Djemièti-kitâbet); le premier numéro a paru en redjeb 1279 (février 1863); rédacteur en chef : Chinaci-Efendi. Cette revue, comme la précédente, paraît une sois par mois, et contient des articles sur les lettres, les sciences, ctc. elle joint de plus un texte des planches explicatives, dans le genre de l'Illustration.
- Medjmouai-askériè « Revue militaire; » en turc; recueil d'articles relatifs aux sciences militaires et à l'instruction de l'armée.
- 4. Zornitza d'Étoile du matin, sen bulgare, fondée en 1863, et rédigée par les ministres protestants, paraît une fois par mois.
- 5. Gazette médicale d'Orient, en français, 8° année, publiée par la Société impériale ottomane de médecine à Constantinople, fondée elle-même à la fin de la guerre de Crimée.

#### RÉCAPITULATION :

| Journaux turcs        |                   | -5  |
|-----------------------|-------------------|-----|
| Journal arabe         |                   | -1  |
| - turco-grec          |                   | 1   |
| Journaux grecs        | in the service in | 3   |
| bulgares              | arba At           | 2   |
| turco-arméniens       |                   |     |
| arméniens             | wiring?           | 7   |
| Journal israélite     | 32.00             | . I |
| Journaux français     |                   |     |
| Journal anglais       |                   | 1   |
| and the second second | 11 19             | 25  |
|                       |                   |     |

Lette société possède une hibliothèque qui est ouverte aux lecteurs troisfois la semaine, et elle fait des cours publics où elle enseigne l'économie politique, la langue, l'écriture et la composition françaises, l'arithmétique, les langues turque, anglaise, italienne et grecque.

| Report                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Revues turques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| Revue bulgare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L  |
| Revue médicale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1  |
| . Sind the state of the state o | 30 |

NOTICE SUR LA VIE ET LES TRAVAUX DE M. X. BIANCHI.

Dans le rapport lu à la séance générale de cette année, M. Mohl, se faisant l'interprète des regrets inspirés par la mort de M. Bianchi, a apprécié en termes sympathiques le caractère spécial de ses travaux et les soins qu'il a donnés, pendant tant d'années, aux détails administratifs de notre société. Qu'il me soit permis de rendre, à mon tour, un dernier hommage à la mémoire d'un maître vénéré, et de retracer dans cette courte notice sa vie entièrement vouée à l'étude et l'influence que, par une voie détournée mais sûre, ce laborieux orientaliste a exercée sur l'échange de nos communications avec le monde musulman et le développement de nos connaissances philologiques.

Thomas-Xavier Bianchi, né à Paris le 25 juin 1783, appartenait à une samille dont le nom a marqué à la sois dans les sciences et la carrière des armes. Son père, physicien distingué, sut l'auteur de plusieurs découvertes remarquables qui lui valurent la saveur de l'impératrice d'Autriche Marie-Thérèse. Le fils ainé de ce savant devint seld-maréchal et déploya, au service d'une cause peu savorisée de la sortone, des talents et une sermeté qui ont assuré à son nom une place honorable dans les sastes militaires du commencement de ce siècle.

Xavier Bianchi, son frère d'un autre lit, fut appelé à des destinées moins brillantes, mais dont la trace sera peut-être plus durable. Né d'une mère française, il obtint des lettres de grande naturalisation, et fit ses classes à l'école centrale de Fontainebleau. Ses études terminées, il devint un des auditeurs les plus assidus de S. de Sacy et de Jaubert, et ne tarda pas à être admis à l'école des Jeunes de langues de Constantinople, en qualité d'élève interprète.

Une réforme importante s'était introduite dans le drogmanat français. Les barrières que le fanatisme et l'ignorance avaient élevées, depuis plus de trois siècles, entre l'Enrope et l'empire ottoman, résistaient faiblement aux efforts de notre politique, secondée par tant de succès militaires. Les humiliations subies autrefois par le représentant du grand roi n'étaient plus à craindre, et la France, un instant soupconnée, pendant l'expédition d'Égypte, avait repris, auprès des sultans, le rang et la prépondérance dont François I vavait jeté les bases. Ce progrès était dû, en partie, à la réorganisation du personnel de l'ambassade. On avait appris, par de douloureuses expériences, à connaître et à redouter les Grecs offrant leurs services, les Arméniens tremblant devant le sourcil irrité d'un grand vizir, les interprètes rayas trafiquant du bérat. Aussi, depuis quelques années déjà, les fonctions importantes du drogmanat étaient-elles confiées à des Français. L'école où ils se préparaient à cette carrière était placée à Constantinople même, sous l'habile direction de M. Ducaurcos dont les recherches sur la législation hanélite n'ont pas été oubliées des lecteurs de ce journal. Tout en étant soumis à une règle commune, les jeunes interprètes avaient la faculté de circuler librement dans la ville turque, et pouvaient ainsi compléter, par leurs rapports journaliers avec la population, les leçons que leur donnaient, dans les jardins du Palais de France, quelques efendis instruits. Plusieurs hommes d'un mérite réel, formés par cet enseignement, contribuèrent par leurs talents aux succès de la diplomatie française au Levant, et ils auraient sans doute pris une part brillante aux progrès de l'érudition, si la vie des affaires n'avait absorbé feur dévouement et leur activité. M. Bianchi, sorti de leurs rangs, pressentit les services qu'il pourrait rendre un jour,

et s'y prépara par une étude persévérante de la langue, des mœurs et des institutions de l'empire ottoman.

Envoyé à Smyrne en 1814, il y remplit les fonctions de deuxième, puis de premier drogman du consulat général, et se signala par sa généreuse conduite durant l'horrible peste qui ravagea cette ville en 1812. Quatre ans plus tard, il fut appelé à Paris, nommé adjoint aux secrétaires-interprètes du roi pour les langues orientales, et chargé de la conduite de deux ambassadeurs envoyés par la cour de Téhéran à Louis XVIII. En 1829, lorsque éclatèrent les signes avant-coureurs de l'orage qui allait jeter une armée française sur le rivage d'Alger, M. Bianchi, devenu secrétaire-interprète en titre, eut à remplir auprès du Dey une mission pleine de difficultés, sinon de périls, et dont il nous a retracé les principaux incidents dans une intéressante relation.

Ces interruptions nécessitées par les devoirs de sa charge furent les seules qui vinrent détourner un moment M. Bianchi de ses études favorites. Pendant vingt-six ans, c'est-àdire jusqu'en 1842, époque où il fut mis à la retraite, il parlagea toujours son temps entre la composition de ses ouvrages lexicographiques et l'enseignement du turc, à l'école dite des Jeunes de langues de Paris, au collége Louis-le-Grand. On sait que cet établissement fondé par Colbert et connu longtemps sous le nom de Collège des Arméniens, en souvenir des premiers élèves qui y furent envoyés, est destiné à fournir aux services diplomatiques et consulaires tout un personnel de drogmans et de chanceliers. Ce n'est pas ici que nous pouvons examiner si son ancienne organisation répond aux exigences du présent, ni rechercher ce qu'il aurait à gagner au contact de l'enseignement libre. Un sentiment personnel de déférence et les bornes de cette notice nous interdisent toute discussion. Mais en faisant des vœux pour qu'elle soit étudiée en temps opportun, nous sommes heureux de reconnaître que, grâce à la coopération de MM. les secrétairesinterprètes et à la mesure libérale qui en a ouvert les portes à quelques externes privilégiés, cette école a souvent donné des résultats satisfaisants. M. Bianchi y fot chargé du cours de turc, jusqu'à l'époque où une combinaison, à laquelle on aurait souhaité qu'un de ses condisciples restat étranger, lui créa des loisirs qu'il n'avait pas sollicités. Mûri par ce long professorat, et en connaissant mieux que personne les besoins, il publia, à partir de 1831, la série de travaux lexicographiques qui ont fondé sa réputation, et ne cessa de les perfectionner jusqu'au terme de sa vie.

Il est à peine nécessaire de rappeler les notices si exactes dont il a enrichi notre journal. On sait que l'imprimerie fut introduite en Égypte par Mohammed-Aly, vers 1822. Deux listes des premiers livres sortis des presses égyptiennes avaient été données par Hammer et, plus tard, par M. Beinaud. En 1843. M. Bianchi, mettant à profit ces matériaux, livre au public le catalogue de 250 volumes se composant, soit de traductions d'ouyrages français relatifs aux sciences, soit des œuvres littéraires auxquelles les musulmans attachent le plus de prix. En 1859, il fit paraître une suite à ce premier article, sous le titre de Bibliographie ottomane, en s'aidant, pour les publications les plus récentes, des renseignements. fournis par le Djeridè-i-havadis, journal turc dont l'apparition date de 1843. Ce second catalogue, qui contient le titre complet de chaque ouvrage, le prix de vente, et souvent une mention développée des sujets qui y sont traités, s'étend jusqu'à l'année 1860. Attentif aux moindres innovations adoptées par le gouvernement ottoman, M. Bianchi nous fit le premier connaître, dans une notice détaillée, l'essai d'annusire publié à Constantinople en 1847, sur le modèle des recueils de ce genre répandus en Europe. Ce travail, malgré l'inévitable sécheresse de la forme, avait le mérite de nous initier aux réformes introduites dans la hiérarchie des pouvoirs, d'en préciser les titres et les fonctions, enfin de continuer jusqu'à nos jours les précieuses indications dues à C. D'Ohsson et à Hammer, sur les branches les plus importantes des services publics. Une deuxième notice, conçue dans le même esprit, parut également dans le Journal asiatique ;

en 1851. M. Bianchi publia encore, soit dans ce journal, soit dans d'autres recueils1, la traduction de plusieurs documents émanant de la Porte, et dans le tome II du journal de la Société de géographie, la traduction d'un petit traité en langue turque sur l'itinéraire de Constantinople à la Mecque et les rites du pèlerinage (Paris, 1825, in-4'). Mais c'est surtout par la publication de ses trois ouvrages lexicographiques, œuvre de sa vie entière, qu'il a bien mérité des lettres orientales. Le grand dictionnaire trilingue de Méninski et son Onomasticon resteront longtemps encore l'auxiliaire indispensable des travaux littéraires ; mais leur richesse même est un embarras pour les commençants, un hors-d'œuvre pour ceux qui ne demandent à l'étude du turc qu'un but pratique et immédiat. Excellents pour la lecture simultanée des trois principales langues musulmanes, ces quatre volumes in-folio ne peuvent qu'effrayer, par leur formidable appareil, les voyageurs, les négociants, tous ceux, en un mot, qui recherchent la connaissance rapide de la langue vivante et populaire. C'est pour combler cette lacune que M. Bianchi fit paraître, en 1831, un vocabulaire français-ture, quelques années plus tard, le Dictionnaire ture français (1835. deux volumes in-8°), avec le secours des matériaux rémis par M. Kiefferet revus par M. Ruffin, et, en dernier lieu, le Dictionnaire français-ture (1838, 2 vol. in-8°), qui n'est que le complément du vocabulaire de 1831.

Dans une langue qui s'est emparée des trésors de l'arabe et du persan, et où chaque écrivain peut puiser à sa guise dans l'un et l'autre idiome, la principale difficulté consistait à faire un choix judicieux, de façon à présenter le répertoire complet de la langue usuelle, et en même temps de faciliter l'intelligence des pièces officielles et des monuments littéraires. Notre confrère s'acquitta avec bonheur de cette tâche

Outre les travaux énumérés ici, M. Bianchi a laissé en manuscrit une grammaire turque, à laquelle il travaillait depuis longtemps (voyez Journal asiatique, 2° série, t. XI, p. 100) et de nombreuses notes en vue de la réimpression de ses dictionnaires.

délicate. Pour les termes employés surtout dans le style relexé, il consulta avec fruit l'œuvre de son devancier et le Lehdjet-ul-longhat, dictionnaire fort estimé en Turquie. Grâce à une lecture assidue des journaux turcs et à une active correspondance, il put ajouter à ce fonds commun une foule d'idiotismes, de mots techniques et de locutions nouvelles que les réformes de sultan Mahmoud avaient contribué à répandre dans toutes les classes.

Le Dictionnaire français-turc et le Guide de la conversation, qui en est le corollaire et l'application, quoique conçus l'un et l'autre sur le même plan et rédigés avec le même soin, offraient cependant des difficultés d'exécution dont l'auteur a fait l'aveu sincère. « Ge ne sera, dit-il (Dictionnaire françaistare, 2° édit. Préface, p. 4), que lorsque les progrès des réformes en Turquie auront mis la nation et la langue des Ottomans dans des rapports plus intimes avec la civilisation du reste de l'Europe, que la science pourra s'enrichir d'un dictionnaire des deux langues véritablement perfectionné. Jusqu'à présent, il est encore un grand nombre de termes de notre langue que les lexicographes, malgré tous leurs efforts, n'ont pu rendre en turc, et même en arabe, que par des équivalents hasardés, ou des mots d'une traduction plus ou moins exacte. »

Quelques imperfections de détail, d'ailleurs inévitables, ne pouvaient nuire au mérite de ces deux ouvrages¹, surfout parmi les Ottomans, auxquels ils étaient également destinés; aussi ont-ils fait fortune dans les écoles de Constantinople, et il est juste de reconnaître qu'ils ont notablement contribué à y répandre la pratique de notre langue et le goût de nos chess d'œuvre littéraires. Plein de foi dans l'avenir de la Turquie et persuadé que les idées modernes pouvaient seules en arrêter la décadence, M. Bianchi fut constamment sou-

La 2º édition revue et augmentée du Dictionnaire ture-français a paru en 1850, celle du dictionnaire français-ture, en 1846. Le Guide de la conversation a été réimprimé, avec quelques morceaux nouveaux, en 1852.

tenu, dans ses pénibles travaux, par ces considérations d'un ordre élevé, que nous lui avons souvent entendu exprimer avec une touchante conviction. Si jamais ces généreuses espérances se réalisent, et tel doit être le vœu de tous ceux qui ont fait de l'Orient l'objet de leurs études, ce sera l'honneur de sa mémoire de les avoir proclamées un des premiers, et d'avoir travaillé avec une application constante à leur prompt accomplissement.

Durant le cours de sa longue existence et jusqu'à l'extrême vieillesse dont il ne connut jamais les infirmités, M. Biauchi trouva, dans la tendresse dévouée d'une épouse et d'une fille chéries et dans le recueillement de ses travaux de prédilection, l'oubli ou du moins une douce compensation aux mécomptes qu'il n'est au pouvoir de personne d'éviter. Il avait suppléé, pendant deux ans, M. Jaubert à la chaire de turc de l'École spéciale des langues orientales vivantes. A la fin de l'année dernière, cette chaire étant devenue vacante par la mort de M. Dubeux, le vénérable doyen de la littérature ottomane en France fut présenté en première ligne par les professeurs de l'École et par l'Académie des inscriptions. Si son âge avancé ne lui permit pas de se charger d'un enseignement qu'il avait plus que personne contribué à fortifier, l'unanimité de suffrages spontanément offerts et la récompense littéraire que lui décerna M. le ministre de l'instruction publique lui prouvèrent que ses longs services étaient reconnus, et la supériorité de ses titres dignement appréciée.

M. Bianchi s'est éteint, le 14 avril dernier, après une courte maladie, laissant derrière lui le souvenir d'une vie noblement remplie et des titres à la gratitude du monde savant. C'était un homme d'une nature sincère et loyale, d'un commerce sûr, inflexible dans le devoir, étranger à l'intrigue, et cachant sous des dehors un peu froids une bonté et un dévoue-

ment à toute épreuve.

Puissent ses nombreux élèves, nos chers condisciples, aujourd'hui investis de fonctions importantes en Orient, s'inspirer de son exemple, comme jadis de ses leçons, et ne jamais perdre de vue qu'au-dessus des intérêts passagers de la diplomatie et de la représentation, planent ceux de la science, mise au service de la civilisation et du progrès intellectuel!

C. BARBIER DE MEYNARD.

LA FEMME DANS L'INDE ANTIQUE, études morales et littéraires, par M<sup>Be</sup> Clarisse Baden. Paris, 1864, in-8° (578 pages).

L'auteur de ce volume est une personne très-lettrée, qui, toute jeune, a conçu l'idée d'un ouvrage très-étendu sur le rôle de la femme dans la société primitive; elle se propose de l'étudier chez tous les peuples orientaux qui ont produit des littératures suffisantes pour son but, dans la Chine, en Palestine, en Égypte, en Arménie et dans l'Inde. Elle nous donne aujourd'hui sa première étude, qui traite de la position des femmes dans l'Inde, depuis l'époque des Védas jusqu'au siècle de Kalidasa. Le volume est divisé en deux parties, dont la première traite de la position de la femme dans l'Inde, dans les différentes phases de sa vie, d'abord de sa position légale et religieuse, de son rôle comme jeune fille et fiancée, enfin, de sa position comme épouse, mère et veuve. Dans la seconde partie, l'auteur fait abstraction de ces différents états de la vie de la femme, et elle considère son rôle dans les époques successives de l'histoire indienne, d'abord dans les temps légendaires, puis dans les temps héroïques, enfin dans le temps de Vikramaditya. Elle choisit pour cela dans les Pouranas, dans les poêmes épiques et dans les drames, tantôt les morceaux de doctrine, tantôt les récits les plus propres à montrer la position des femmes à ces époques successives, et le mouvement des idées et des mœurs qui y introduit des

changements graduels. Elle termine son étude par le tablean de la cour de Vikramaditya, son plan la dispensant de suivre le sujet dans les temps plus modernes et de peindre la diminution fatale du rôle de la femme dans l'Inde, surtout par l'influence des idées des musulmans. Elle n'espère un retour vers le mieux que par l'influence du christianisme, et il y a effectivement aujourd'hui un certain mouvement dans l'intérieur de la société indigène qui se manifeste par des efforts pour donner aux femmes une meilleure éducation. Ce sont surtout les Zoroastriens qui favorisent cette tendance. C'est un commencement encore faible; mais il faut esperer qu'il s'accélérera et qu'il finira par pénétrer cette immense masse inerte de la population indienne, surtout les classes riches. qui auraient tout à y gagner. On voit poindre quelques indices très-favorables à cet espoir. C'est ainsi qu'il s'est tenu, au commencement de l'année courante, à Calcutta, une séance publique d'une Société pour l'éducation des filles, dans laquelle plusieurs grands personnages hindous, des familles les plus anciennes et les plus respectées du Bengale et d'Oude, ont déclaré qu'ils étaient convaincus de la nécessité de donner une meilleure éducation aux filles et qu'ils allaient établir immédiatement chez eux des écoles dans ce but. Si ce mouvement se soutient, il inaugurera la plus grande conquête que la civilisation européenne aura encore faite en Orient, et qui sera entièrement due aux efforts des femmes des missionnaires protestants. Ces dames ont travaillé à cela depuis cinquante ans, avec un courage et un désintéressement admirables, que ni les fatigues ni l'impossibilité apparente de la réussite n'ont jamais pu lasser.

Mademoiselle Bader a choisi pour objet de ses études une matière vaste et importante, dont une femme seule peut s'occuper avec l'intelligence intime du sujet et avec l'intérêt qu'il mérite. Elle a traité son sujet avec soin et avec un esprit délicat, en se servant de tous les documents littéraires qui sont aujourd'hui accessibles sur les époques dont elle parle. Il est probable que la publication plus complète des

anciens ouvrages de droit hindou fui fournira un jour des matériaux plus amples se rapportant au côté légal de la question, et pourra donner lieu à un supplément à ce travail. — J. M.

THE SIBERIAN OFERLAND ROUTE FROM PEKING TO PETERSBURG, by A. Michie. Londres, 1864, in-8° (402 pages, avec une carte et beaucoup de gravures sur bois).

M. Michie paraît être un négociant de Shanghai, qui, pour éviter l'ennui du retour par mer, a préféré aller par terre à Péking, ensuite; avec des chameliers mongols, à Kiachta, et de là, par la poste russe, à Saint-Pétersbourg. Cette route avait déjà été faite par d'autres Européens, même par des dames, et M. Michie a exécuté son plan sans beaucoup de difficultés, mais avec des satigues considérables. Son récit ajoute quelque chose à nos connaissances de la Mongolie et de ses habitants; mais M. Michie n'était pas assez préparé pour pouvoir faire, dans le temps fort court qu'il a passé en route, beaucoup d'observations neuves ou importantes. Son livre raconte très-simplement ses aventures journalières, et se lit agréablement. Il a ajouté au récit de son voyage quelques chapitres sur l'histoire des Mongols; mais ils ne contiennent rien de nouveau, et sont pris dans des livres fort connus. 

> e de la la completa de la la la completa de la comp La completa de la co

The Contract of the Contract o

# JOURNAL ASIATIQUE.

MARS-AVRIL 1865.

## SUR LES NOMS DES CÉRÉALES

CHEZ LES ANCIENS,

ET EN PARTICULIER CHEZ LES ARABES,

PAR J. J. CLÉMENT-MULLET.

## OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.

Nous présentons ici un simple essai de synonymie, car notre intention n'est point de discuter longuement l'origine et l'étymologie des noms des céréales, ni de suivre leurs variations dans les langues sémitiques ou indo-germaniques. Notre travail a un but plus spécial, c'est de chercher les espèces aujourd'hui cultivées auxquelles on peut rapporter chaque nom arabe en le rapprochant des noms grecs et latins auxquels il peut se rattacher. Il y a dans ce travail deux genres de difficultés. La première tient à l'insuffisance des descriptions que nous ont laissées les auteurs; la seconde, à la confusion qui règne dans ces mêmes descriptions et dans l'application des noms à des genres différents. Ainsi prenons l'épeautre, spella DDD. Ce mot est, comme nous le verrons, rendu dans les versions arabes de trois manières différentes. En arabe, nous trouvons plusieurs mots qui peuvent être appliqués aussi bien à un triticum qu'à un hordeum.

Nous n'avons point la prétention de résoudre ces divers problèmes de linguistique et de botanique ancienne, mais nous voulons présenter, dans le meilleur ordre possible, les passages des auteurs arabes, grees et latins, qui ont rapport aux différents points douteux. Nous faisons ressortir les divergences et les analogies, en ajoutant les raisons qui nous semblent pouvoir justifier l'opinion que nous avons émise.

Les deux bases de notre travail pour l'arabe sont Ibn Beithar, manuscrit de la Biblioth. imp. 1023, ancien fonds, et Ibn al-Awam, texte arabe de Banqueri, 2 vol. in-fol. Madrid, 1802, et notre traduction, Paris, 1865.

Nous appelons souvent en aide Théophraste et Dioscorides et sa traduction arabe, B. I. Man. suppl. n° 1067; car ce sont les deux autorités sur lesquelles on peut surfout s'appuyer pour le grec. Quant au latin, nous avons les Rei rusticæ scriptores et Pline le naturaliste. Voilà pour les textes. Parmi les commentateurs principaux, nous avons donné la préférence à Bodæus a Stopel, médecin à Amsterdam, qui a enrichi Théophraste de notes savantes. Pour Pline, nous avons le P. Hardouin et les notes savantes de M. Fée dans la traduction publiée par Panckoucke. M. Ernest Mayer et Sprengel ont encore été utilement consultés <sup>2</sup>.

Nous avons aussi rapporté les noms sanscrits quand ils nous ont semblé pouvoir jeter quelque lumière sur la question. Nous nous sommes aidé, pour cette partie, du savant

- Theophrasti Eresii de hist. plantarum libri X, græce et latine, etc. cum notis et commentariis; item rariorum plantarum iconibus illustravit Joan, Bodæus a Stopel, medic. Amstel. acces. J. C. Scaligeri animadversiones et Rob. Constantini annot. cum indice locupl. Amstel. ap. Henric. Laurentium. In-fol. 1644.
- C. Plinii secundi Hist. nat. libri XXXVII, quos interpret. et notis illustr. Joan. Harduinus, jussu regis. 3 vol. in-fol. Parisiis, 1741.

Geschichte der Botanikstudien, von Ernst H. F. Meyer. 4 vol. in-8°. Königsberg, 1854.

Plusieurs fois aussi nous avons consulté les Observations sur les cultures de l'Égypte, par Bové, ex directeur des jardins d'Ibrahim Pacha; opuscule fort utile pour la culture et la nomenclature. [Paris, M<sup>me</sup> Huzard, 1835.]

ouvrage de M. Pictet sur Les Origines indo-européennes 1, et des conseils de M. Rodet, jeune savant très-versé dans les idiomes de l'Inde.

### GÉNÉRALITÉS.

Les anciens divisaient les plantes alimentaires, σῖτοι, en deux classes principales. La première comprenait les plantes dont les graines pouvaient fournir du pain, et la seconde, celles dont les graines n'en fournissaient point. La première classe renfermait donc les céréales, δημήτρια, καρποὶ, frages, framenta. La seconde renfermait les légumes, χεδροπᾶ, legumina. Nous allons retrouver ces divisions, avec plus ou moins de détails, dans Théophraste, dans Columelle et dans Pline.

Le mot grec σῖτοι paraît être l'équivalent de l'arabe ετε l'imperior paraît être l'équivalent de l'arabe ετε l'imperior l'imperior

Théophraste admet, pour les graines alimentaires, σερὶ σίτου, deux divisions principales: 1° Frumentacea, ut triticum, hordeum, tipha et zea et reliqua quæ tritici, hordeive specimen quodammodo gerant: τά μὲν γὰρ σιτώδη οἶον συροὶ, κριθαὶ, τίφαι, ζειαὶ, καὶ ἄλλα, ὁμοιόπυρα, ἢ ὁμοιόκριθα. 2° Legumina, ut faba, cicer, pisum: τὰ δὲ χεδροπὰ, οῖον κύαμος, ἐρέβινθος,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les Origines indo-européennes, ou les Aryas primitifs; essai de paléontologie linguistique, par Ad. Pictet. 2 vol. in-8°. Genève, J. Cherbuliez, 1859.

σισός. Adde tertium genus, milium, sesamum, et ad summum quæ in æstivis sementibus, communi careant appellatione: τρίτον δὲ σαρὰ αὐτὰ κέγχρος, ελυμος, σήσαμον, κ. τ. λ. (Hist. plant. VIII, 1.)

Nous trouvons cette division en framenta et legumina dans Pline (XVIII, IX). On la rencontre aussi d'une manière générale dans Varron et dans Columelle. Nous nous occuperons ici des framenta, laissant de côté les legumina.

Frumentum, σῖτος ou σιτώδη de Théophraste, est donc un nem générique qui ne doit point se traduire en français par froment, mais par blé, comme l'a déjà fait observer le traducteur de Pline (not. 71, ad loc. cit.). Le mot σῖτος correspond au mot sanscrit सीत्य, शीत्य sítya, cítya « grains, blé, » pris dans un sens général. On en peut dire autant du mot grain qui, chez nous, est, dans le langage usuel, pris pour le froment, quand il n'est point accompagné d'un autre mot déterminatif, ainsi on dira : du beau grain, pour : du beau blé. L'expression menus grains s'applique à l'orge, à l'avoine, etc.

Pline comprenait dans les frumenta le triticum, le far, l'hordeum, auxquels il rattache le milium, panicum, sesama, horminum, irio (XVIII, x); mais il dit plus loin (ibid. xix) que les genres de blé ne sont point partout les mêmes, et que lorsqu'il y a identité dans les mêmes espèces, les noms diffèrent: Frumenti genera non eudem ubique: nec ubi eadem sant, iisdem nominibus. Columelle admettait aussi la même classification, car il veut qu'on place le panicum et

le milium parmi les frumenta (II, 1x, xvII). Pour Varron, le blé est la plante dont le chaume produit un épi: In segetibus frumentorum, quod culmus extulit, spica. (Var. I, xLVIII, 1<sup>1</sup>.)

Nous retrouvons à peu près la même classification dans l'hébreu. Ainsi דָּבָּן, qui se prend pour frumentum ou blé, est encore le nom générique des espèces végétales qui peuvent fournir du pain. On comprend dans cette classe les cinq espèces suivantes: מַשְּבוּן, מַשְבוּלְה שִּבְּוּעל, שִּעוֹרַה, כְּסִמְת, הַמַּה, Triticum, spelta, hordeum, avena, secale². Ainsi בּיִ serait, comme on le voit dans Gesenius, l'équivalent de στος et de frumentum, et il s'appliquerait aux graines qui naissent des épis, frugibus terræ quæ ex aristis nascuntur, ou, en d'autres termes, aux plantes qui poussent en épis. Ceci rappelle la définition de Varron; car, dans le lexique cité, arista est pris comme synonyme de spica.

Ce que nous nous proposons d'étudier ici plus spécialement, ce sont les noms divers du froment, de l'épeautre, de l'orge, du seigle, de l'avoine, des miliacées et du riz.

<sup>1</sup> Nous admettons la variante indiquée dans l'édition in-4° de Casp. Fritsch, Lips. 1735, qui est celle que nous citons toujours. Vient à la suite du même passage la composition d'un épi complet منات عالم spica non mutila, comme le produisent le froment et l'orge. Les parties sont granam, تستن ; gluma, تالدفة; arista, «la barbe», عالدفة Ainsi l'épi produit par le milium et le panicum auraient été incomplets. (Var. I, xLVIII, 1.)

<sup>2</sup> Les trois premiers noms seuls sont mentionnés dans la Bible, les deux autres sont talmudiques.

#### LE FROMENT.

Le froment, triticam sativam Linn. حنطة, hinta, qui a pour synonyme بر borr, et a qamah. On trouve ces trois noms employés indistinctement dans les diverses citations faites par Ibn al-Awam, quelle qu'en soit l'origine, et lui-même en fait également usage dans son propre texte. Ces trois mots se rencontrent également pour le mot wupós dans la version arabe de Dioscorides. (II, cvii 1. Suppl. ar. B. I. 1067.)

Suivant Gesenius, side viendrait de l'arabe rabuit, à cause de la couleur rousse, ou peut-être, suivant d'autres, il dériverait de la même racine prise dans le sens de condire, quod sit framentum quasi conditam; mais nous, qui voyons dans le mot arabe l'hébreu nun, nous préférons l'opinion qui le fait dériver de nun, edidit, protulit, à cause de la grande production du froment, en quelque sorte «la plante qui pullule.» Par l'usage, le noun s'est perdu dans l'hébreu, tandis qu'il s'est conservé en arabe. Le nom, au pluriel nun, se prend plus spécialement pour les grains de froment.

M. Pictet (I, p. 263) critique cette étymologie. Il veut que le nom sémitique du froment soit d'origine iranienne. En persan, dit-il, ch'id, ch'ayd, ch'awid, chid (خيخ khid²), désigne le blé en herbe;

¹ Le nom sanscrit du froment est ग्रीशूम godhuma; l'Amarakocha donne également सुमन sumana, qui paraît désigner une variété particulière.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nous conservons la transcription de M. Pictet.

mais M. Pictet croit y voir un ancien nom du froment identique à *çvada* hypothétique. Or, de *chid* (*khid*), on arriverait facilement au ממה, *chitah* hébreu. Cette opinion, sans doute, peut être soutenue, mais nous ne la partageons pas.

Le mot arabe, comme chez nous le mot froment, se prend, dans l'usage, aussi bien pour le grain que pour la plante elle-même.

Le mot אָל, borr (plur. לאַלוּכ,), a aussi son équivalent dans l'hébreu בְּר, bar; mais, suivant les lexicographes Castel et Gesenius, il faudrait par ce mot entendre le blé nettoyé, vanné et disposé pour être conservé dans le grenier. En effet, le mot radical signifie parifier, monder¹; c'est donc comme si on disait «froment purifié, nettoyé», ממה בר , ch'itah bar. Le substantif a disparu et le qualificatif a pris sa place et l'a fait oublier, comme on en a de fréquents exemples².

Qamah, σ, paraît aussi venir de πρρ, employé chez les Hébreux dans le sens de farine. Nous avons vu qu'on trouvait ces trois noms dans la version de Dioscorides, au mot συρός; on les trouve aussi dans le Dictionnaire français-arabe de M. Caussin de Perceval. Marcel, dans son Dictionnaire arabe algérien, et Bové, dans sa Notice sur les cultures d'Égypte, se

<sup>&#</sup>x27; Voy. Gesenius, Thesaurus philologicus et criticus linguæ hebrææ et chaldaicæ Veteris Testamenti. Castel. Lexic. hept. verb. בר דם חום

Nous retrouverons plus loin le mot بر, à l'occasion du latin far.

servent seulement du mot قدح; on le trouve encore généralement employé dans les calendriers arabes.

Ces variations, dans la signification des noms et leur application, se trouvent aussi dans le grec. Ainsi, Link fait observer (Monde prim. II, 325) que les grammairiens et les savants se servaient du mot auobs pour indiquer le triticum, tandis que les géoponiques emploient toujours le mot σῖτος. Les Septante ont employé le mot wupos une fois, et oîtos cing fois, suivant la remarque de Gesenius (voy. חמה Thes.). Comment traduire μελίΦρονα συρόν dans Homère, dans ce vers de l'Iliade (VIII, v. 188) où il est dit qu'Hector nourrissait ses chevaux de la graine de ce nom? Doit-il être entendu du froment, qu'on sait être nuisible aux chevaux? Le scholiaste grec dit qu'il faut ici entendre κριθή, orge. Galien élève du doute, et il interprète par 1/0n, secale. Sprengel semble se ranger à l'opinion de Galien (Hist. rei herb. I, 21). (Voy. Bodæus a Stopel, Not. ad Theoph. Hist. plant. VIII, IX, 956.)

Nous ne voyons point qu'Ibn al-Awam ait cité les variétés du froment autrement que par leur couleur; il ne parle guère que du blé rouge, de celui qui est d'un rouge pâle; enfin, la troisième espèce serait brune (II, 22, texte et trad.). Avicenne est très explicite; il distingue trois nuances principales : le blanc, le rouge et le noir. (Avic. I, 176.)

Bové dit que, sous les noms de قتح صعيدى et de والله والله « blé du Sayd ou du sud, et blé marin ou du nord, » on cultive en Égypte plusieurs sous-

La grande Description de l'Égypte indique les es-

pèces ou variétés suivantes :

1° Triticum sativum, aristatum, vulgare, قسح,

2° Blé barbu à épis lisses, قمح صغيري;

3° Blé à épis plus longs, قتيح صغيري طويلي;

4° Blé rouge, قدح الاحمر;

- 5° Blé à épis velus, قمح مغير;
- 6° Blé à épis velus allongés, قمح سابقة;
- 7° Blé à épis très-gros;

8° Blé arabe, قدم عربي.

Ces deux variétés se rapportent au triticum turgidum.

9° Blé pyramidal, قىم نعيجة (cf. Forskhal, Flor.

Ægypt. 26);

10° Blé à épis courts, قتم شعيري, blé hordéiforme qui, suivant Forskhal, serait une variété de spelta (Flor. Ægypt. 26).

(Descript. Egypt. Recueil d'observations, t. II, infol. Mémoire sur les plantes qui croissent en Égypte,

par A. Raffenaud et Delille.)

Par blé noir doit-on entendre un blé d'une qualité inférieure, de couleur brune et foncée, ou le sarrasin, qui porte aussi le nom de blé noir, polygonum fagopyrum Linn.? Si nous prenons le Dictionnaire français-arabe de M. Caussin de Perceval, nous nous prononcerons pour l'affirmative; car il traduit sarrasin ou blé noir par l'accessor. Le sarrasin passe pour être originaire d'Asie, d'où il a été transporté en Afrique, puis introduit en Europe par les Maures ou Sarrasins; de là lui vient son nom de blé sarrasin. (Dic. H. nat. Deterv.) Cependant, une raison de douter, c'est que rien ne vient faire soupconner chez les auteurs arabes qu'il ait été cultivé chez eux. Suivant Beckman, cité par Link, le sarrasin aurait même été inconnu dans l'antiquité (Monde primitif, II, 343). Faut-il plutôt appliquer cette dénomination de blé noir au blé de Barbarie, dit triticum cinereum maximum J. B.? Le secale, qualifié par Pline de noir et triste, nigriția triste, donnant du pain de qualité inférieure, pourrait attirer sur lui cette dénomination. Le mot grec μελάμπυρος, qui est la traduction grecque de triticum nigrum, est pris généralement pour le melampyrum arvense Linn, qui n'a aucun rapport avec le blé sarrasin, polygonum fagopyrum Linn 1. Ce dernier mot, Φαγόπυρου, est mentionné par Bodæus, dans ses commentaires sur Théophraste, page 421, pour exprimer une forme de graine; mais il ne se rattache à aucune de nos céréales.

Link (t. II, 321, trad.) dit que rien ne prouve

<sup>1</sup> Le μελάμπυρος est nommé dans Théophraste (Hist. plant. VIII, c.1v Schneid. et v Bod.) au nombre des plantes nuisibles qui croissent parmi le froment. Galien dit qu'il est du froment dégénéré: Τὸ μελάμπυρον καλούμενον ἐκ μεταβολῆς μὲν καὶ αὐτὸ γίνεται τῶν ωυρῶν. (De alim. facult. I, cap. ult.) Bodœus dit qu'on le prend pour le triticam vaccinam, «blé de vache,» un des noms vulgaires du melampyrum arvense Linn. Sprengel partage cette opinion. Hist. rei herb. 1, 96, Mais Link croit que c'est plutôt l'agrostema githago Linn. la nielle des blés, مونيز الحنطة d'Ibn-al-Awam, II, 256. (Voy. Schneider, Annot. ad Hist. plant. Theoph. VIII, t. III, p. 667.)

que le חמה de la Bible, le حنطة des Arabes, soit plutôt notre froment que notre épeautre. Nous n'admettons point ce doute. Nous voyons, sans hésitation, dans ces deux mots, le triticum sativum in genere, le گندم des Persans (Lex. Samachshari), et Castel (Lexic. heptagl. persic.), qui cite encore les deux variétés suivantes, گندم دراز اخکل froment à longue barbe», گندم کون, froment de couleur foncée, qui serait sans doute le froment noir arabe. گوز Il ne faut pas confondre cette locution avec que nous verrons plus loin. Forskhal semble venir en aide à l'opinion de Link, car il emploie, pour le triticum spelta, les deux mots قم et حنطة et. Ceci nous prouverait simplement que Forskhal a tiré ses renseignements de personnes qui, sans doute, confondaient les tritica et les speltæ sous un même mot générique. Nous trouvons de même dans le Dictionnaire français-arabe de M. Caussin de Perceval, Epeautre, نوع قنح, sans désignation spéciale; mais de ces faits actuels on ne peut rien conclure pour ou contre les agronomes arabes du moyen àge.

## L'ÉPEAUTRE, SPELTA 1.

C'est particulièrement pour la fixation de la synonymie de l'épeautre et de ses congénères que se présentent les plus grandes difficultés par la contra-

¹ Suivant Saumaise, spelta vient d'un mot grec moderne σπέλτη pris pour ζέα. Græci recentiores ζέαν in suis Lexicis interpretantur σπέλτην. (Salmas. De Homonymis hyles iatricæ, 68, c.)

diction des descriptions et la multiplicité des noms par lesquels on a cru cette céréale indiquée, laquelle souvent est confondue avec l'orge, comme nous le verrons.

Nous comprenons particulièrement, sous le nom d'épeautre, trois espèces: triticum spelta, triticum dicoccum, triticum monococcum, l'épeautre ou le grand épeautre, l'épeautre à deux rangées et celui à une rangée, ou petit épeautre. Cette division est conforme à celle établie à l'école pratique du Jardin des plantes dans les carrés affectés à la botanique.

M. Fée, dans ses notes sur Pline (XVIII, x), admet implicitement cette division. En esset, il indique, note 105, l'olyra, όλυρα, des Grecs, comme étant le triticum spelta de Linné, et le zea, ζεία ου ζέα, comprendrait le triticum dicoccum et le triticum monococcum comme l'indique du reste Dioscorides (II, cx1). L'épeautre aurait été le far des Latins 1, aujourd'hui encore il porte, dans le Frioul, le nom de farra.

Un des caractères essentiels de l'épeautre, c'est que la glume reste adhérente au grain, à ce point qu'il faut employer un moyen artificiel pour les séparer, comme dans le riz. L'épeautre ne donnerait qu'un pain de qualité médiocre, si dans la panification on ne prenait des précautions particulières.

L'analogie qui se trouve d'une part entre la disposition de l'épi de l'épeautre et celle de certains

Pline donne comme synonyme de far le mot semon. (Voy. Pline. XVIII, Lv: Farris aut seminis, quod frumenti genus ita appellamus.)

froments, et surtout de l'orge, a été anciennement la cause de confusions et d'erreurs qu'il est aujourd'hui difficile de reconnaître et d'éclaircir.

Dans l'arabe, le premier nom applicable à l'épeautre qui se présente, c'est سلت, soult, qui, suivant ce que dit Ibn al-Awam dans sa préface I, 23. tex. 17, trad. est ce que les Nabathéens appellent کليا; mais t. II, p. 46, tex. et trad. il parle d'une espèce d'orge cultivée dans le climat de la Babylonie, qu'on nomme kolba, کلبا, qu'on dit être une orge sans en-ويقال انه شعير مقشر الا انه في صورة للنطة وفي: veloppe حسمه تخلفل كتخلفل الشعير وسنبله سنبل الشعير الا ان الشعير اميل الى السودا من هذه للبق ومن غيرها ان الكلبا هي للبة الشبيهة بالحنطة ويسميها بعض الناس «Il a été dit que c'était l'orge sans enveloppe (nue), ayant la forme du froment pour le grain avec un manque de consistance dans le corps, de même que dans l'orge. Son épi est pareil à celui de l'orge, sinon que celui-ci tire sur le foncé (litt. le noir) plus que ce grain. Suivant d'autres, le kolba ressemble au froment, et certaines personnes l'appellent orge grecque.» Avicenne, qui lit شلت, le réunit dans un même article avec l'orge, et l'indique aussi comme une orge nue, نوع من شعير بلا قشر, donnant un aliment moins nourrissant que le froment. (Av. I, 260.) On lit dans Ibn Beithar: السلت سماة جلينوس طبقا صنف من للحنطة اقرب الى للمرة بكثير وملزز كثيف واصغرمن للحنطة بكثير مزاجه

«Le soult est appelé par Galien thabaqá; c'est une espèce de froment qui tire sur le roux; il est dur, compacte, plus petit que le froment, auquel il ressemble par sa nature.» (Ibn Beithar, mss. 55, fol. 225 r°.)

Dans un autre passage, extrait d'Ibn Beithar, cité par Banqueri I, page 23, note, on lit: صنف من الشعير فيجرد من قشرة كلم وتسلب حتى صنف من الشعير فيجرد من قشرة كلم وتسلب حتى يكون كالبر سوا ونبت بالغرس وهو ضربان ويسمى يكون كالبر سوا ونبت بالغرس وهو ضربان ويسمى يكون كالبر سوا ونبت بالغرس وهو ضربان ويسمى Le soult est une espèce d'orge qu'on dépouille de toute sa glume (littéral. son écorce), et le grain resté à nu est pareil au froment. Cette céréale pousse en Perse. Elle est de deux espèces; on la nomme al-fahah, qui signifie orge nue. » D'après les diverses citations qui précèdent, le soult serait l'orge nue, gymnocrithon, ou l'orgeriz, zeocrithon, plutôt que l'épeautre, le spelta. La définition d'Ibn al-Awam conduirait à la première opinion, puisque le grain en serait plus blanc que celui de l'orge, ce qui est un des caractères de l'orge-riz.

Parmi les noms qui peuvent se rapporter à un spelta ou bien à un hordeam, nous trouvons dans Ibn al-Awam ahlas, qui est aussi l'iskâliah على الله الله الله الله (II, 26, fin). Dans la préface du même auteur, on lit: وهو الاسكالية وهو خندروس واظن انها. «L'iskâliah est le khondros; je pense qu'il est appelé houschaki par les Nabathéens.» Dans le chapitre xix, art. iv, qui traite de

la culture du houschaki, nous trouvons que « parmi les graines cultivées en Babylonie, il y en a une qui est nommée par les Grecs khondros, qui ressemble au kolba, dont elle diffère en ce qu'elle est plus grande, que sa couleur est celle du kolba; seulement elle porte deux grains accouplés l'un à l'autre.» يررع اقليم بابل وهو الذي يسميه اليونانيون خندروس وهو يشبه الكلبا الا انه أكبر منه ولونه لون ألكلبا الا انه يحمل حبتين مردوجتين. Ihn Beithar dit que iskiliah est le nom vulgaire d'ahlas en Espagne; c'est le zea de Dioscorides. La version arabe traduit aussi zea par ahlas. Ajoutons à ces définitions celles du τράγος par Dioscorides (II, cxv), traduite littéralement par Ibn Bei-طراغيس شكله شبيه لشكل الصنغين من للبوب: thar التي يقال لهما خندروس وهو اقل غدا منها بما فيه من «Le traghis »كثرة النجالة ولذلك عسر الانهضام الح pour la forme, ressemble à ces deux espèces de graines nommées chondros; mais il est moins nourrissant, à cause de la quantité de son qu'il contient, ce qui fait qu'il est difficile à digérer, etc. » (V. Ibn Aw. I, 23, not. Banq.) Nous avons traduit houschaki par triticum dicoccum, en nous rapprochant du texte grec, qui présente quelques variantes. Le chondros est, suivant Avicenne, حنطة رومية (I, 275).

Un nom qui vient encore parmi ceux qu'on peut rattacher au spelta, c'est le mot کنیب, écrit en marge de ὄλυρα dans la version arabe de Dioscorides. Ibn Beithar en parle comme d'une espèce de

علس , connue sous ce nom dans l'Yémen; à la suite vient la traduction de l'article de Dioscorides sur l'olyra: خنيب نوع من العلس يحمل حبة واحدة في العلس غلغة وهو معرون بالمن بهذا الاسم و(قال) دسقوريدس في الثانية اوليدا (اوليرا) هو حب من جنس زاا غير انه الثانية اوليدا (اوليرا) هو حب من جنس زاا غير انه و serait une plante aquatique qui s'élève en tige noueuse; à chaque nœud est une feuille qui l'environne tout alentour. Ce serait une arondinacée, étrangère à l'épeautre, tandis qu'ici nous trouvons dans la description du kanib un végétal qui serait le triticum monococcum pareil au kolba 1.

Le nom hébreu générique de l'épeautre est בססס, en chaldéen בססט. Les commentateurs de la Mischna donnent pour équivalent l'arabe של et le grec ἐλυρα et ζέα ου ζεία. Il a été traduit dans les versions arabes de la Bible de diverses manières; par Sâdia, dans l'Exode (1x, 32), par جلبان; dans Ézéchiel (1v, 9), par شونین, à cause du pluriel בססט ; dans Isaïe (xxviii, 25), on trouve شونان au singulier. La version de la Société biblique anglaise porte جوارش Gesenius voit dans ce mot de l'analogie avec le השיט hébreu, ce qu'il explique par des permutations de lettres. Il

Le manuscrit de la Bibliothèque impériale porte ליני, dont il détaille l'orthographe lettre par lettre; les dictionnaires lisent de même; mais Gesenius, au mot סטטח, lit בינים (Thes. phil. criticus lingua hebraæ et chaldeæ.)

cite un passage explicatif d'Abou'l-Walid que nous rapportons ici, et qui nous explique ce nouveau nom kirsanah: ه اللرسنة ويسمّيه اهل الشام الله يسمونها الجلبان الله الرسنة ويسمّيه اهل الشام الله المحالة المحالة

Ce mot בולכא, qui devient dans le Talmud כולכא (Pesach, fol. 35, 1), nous rappelle le nom nabathéen ou babylonien איל que nous avons vu précédemment comparé au houschaki, duquel le kolba ne diffère que parce qu'il n'a qu'une seule rangée de grains. Rabbi Tanchum explique בסמין, qui est le ¿٤α de Dioscorides.

A la suite de ces noms, vient, dans Ibn al-Awam (XIX, 5), celui de طرماكي. «La céréale de ce nom, suivant l'agriculture nabathéenne, ressemble au houschaki; on la récolte au mois de haziran (juin). Elle donne un pain qui sert pour l'alimentation. Sa farine contient beaucoup de son; le pain qui en vient est d'une digestion difficile; il reste longtemps dans l'estomac, et, quand il en est sorti, il traverse rapidement le tube intestinal, et il relâche le corps. « قال في فلاحة النبطية — وهو يشبه حوشاكي « مذكور قبل — وقد يخبر منه خبريؤكل — ودقيقه كثير

Mais, dans sa préface, Ibn al-Awam pense que le والطرمير واظن انه يسمى: tharmir est le thourmaki Après cette opinion formulée d'une . بالنبطية طرمكي manière à peu près positive, l'esprit se trouve rejeté dans l'incertitude au sujet de ce tharmir, qui devient un nom spécificatif pour le froment et l'orge . طرمير القمح , طرمير الشعيسر (II, p. 29, texte et trad.) Qu'est ce donc que le tharmir, dont aucun dictionnaire ne fait mention? A la lecture de la préface, nous avions cru voir dans ce mot une alteration de طراغيس; mais son application au froment et à l'orge nous a jeté dans le doute. Peut-être faut-il voir en tharmir l'indication d'une forme dans l'épi, rappelant dans le blé celle de l'épeautre à deux ou à une rangée; et pour l'orge, l'hordeum zeocrithon; opinion à laquelle nous nous rattachons.

Ainsi, pour nous résumer, nous trouvons en arabe huit mots répondant au spelta et à ses variétés auxquelles nous rattacherons le zeocrithon et le gymnocrithon, qui souvent s'y trouvent confondus. Ces. mots sont pour l'arabe سلت ou ملية, علي , كلبا , -pour l'hé ; کرسنگ , جلبان , طرماکی , حوشاکی , کنیب breu et le talmudique, nous avons סממת, ככממין et נולבא. Ces noms paraissent correspondre aux noms grecs όλυρα, ζέα ou ζεία, χόνδρος et τράγος.

Si maintenant nous voulons entrer dans les détails de spécification, c'est-à-dire chercher à reconnaître à quelle espèce doit se rattacher tel ou tel nom, nous nous heurtons contre de grandes difficultés. Le seul moyen qui nous semble le plus convenable pour nous guider à travers ce dédale, c'est de nous rattacher aux noms grecs si souvent cités dans les définitions arabes, parce que généralement on est assez d'accord sur leur interprétation.

Ολυρα est habituellement pris pour le triticum spelta, le grand épeautre; en arabe ce nom devient et altéré par Ibn Beithar dans la transcription arabe en البدا, il est rendu dans la version arabe de Dioscorides par کنیب, qui est une espèce d' علس ou de ζέα, 11, à une seule graine, monococcum. اسكالية est l'iskâliah اسكالية, qui est le χόνδρος des Grecs, خندروس; mais celui-ci a deux grains juxtaposés. کرسنگ, kirsanah serait encore synonyme du nom syrien kanib, comme جلبان l'est pour les habitants de l'Iraq. Nous avons vu plus haut qu'Ibn Beithar laisait du kanib ou olyra des Grecs une espèce

de ahlas ou zea à une graine; or Dioscorides ne dit pas cela; pour lui, olyra est du même genre que zea. Η όλυρα δὲ καὶ τοῦ αὐτοῦ γένους ἐσθὶ τῆς ζείας, ἀτροΦωτέρα δὲ κατὰ ωοσὸν ἐκείνης (ΙΙ, схіі).

Ainsi l'olyra des Grecs n'est point le zea, avec lequel pourtant il forme une même famille. Il appelle comme équivalent جلبان, کرسنة, کنیب, qu'on devrait appliquer au triticum spelta.

Le zea présente dans Dioscorides une définition bien tranchée, c'est un nom générique qui comprend les deux espèces dicoccam et monococcam. Il aurait pour équivalent en arabe اسكالية, علس, qu'Ibnal-Awam confond avec le chondros. Nous traduisons ahlas par spelta pris aussi dans un sens générique.

Le triticum dicoccum est évidemment le حوشاکی des Nabathéens, qui porte deux rangées de graines; ce scrait aussi le χόνδρος des Grecs, triticum græcum, d'Avicenne¹.

<sup>&#</sup>x27; Saumaisc se livre à de longues et minutieuses recherches sur l'origine et la signification primitive de χόνδρος, recherches dans lesquelles nous n'entreprendrons point de le suivre. Ce mot aurait été appliqué à une molécule d'un objet ou substance quelconque concassés, comme le blé, le sel. Χόνδροι ἀλῶν sunt παχεῖς ἀλες Hesychio; χόνδροι σίτων, grana tritici crassiusculis fragmentis concisa. Hen aurait été à peu près de même de τράγος. Le premier de ces deux mots aurait été ensuite appliqué à une préparation appelée par les Romains alica. Pour les modernes, chondros est devenn une espèce de triticum, et les Arabes les ont inités. Ainsi Avicenne dit que le chondros est le froment grec, παροί παροί (Salm. Hom. hyles iatr. 71, 72.) Nous ferons observer que ces mots arabes cet un et so sont dérivés des mots hébreux ητς, farina purissima (Gen. xviii, 6), de

Le ulu, que Galien nomme thabaqa, comme nous l'avons vu, est présenté par Ibn Beithar et par Avicenne comme l'orge nue. Cette opinion est admise par Castel, qui traduit ce mot par hordeum nudam, qui est aussi l'interprétation du la suivant la citation nabathéenne que nous avons lue plus haut: c'est peut-être ce qui a déterminé Ibn al-Awam à les assimiler dans sa préface. Ern. Meyer voit dans le kolba l'hordeum disticham, variét. nudam (III, 84). Cette interprétation nous paraît très admissible, car elle comprendrait en même temps le gymnocrithon.

Ainsi בולכא, עול aurait pour synonyme בולכא, עול auraient de l'affinité avec le דף מיסיס de Dioscorides, בלולט d'Ibn Beithar, משבע תפשה et של משבע ער משבע ער משבע משבע משבע un hordeum nudam ou gymnocrithon. Ce qui tend à établir que c'est une orge et qu'il y a identité des deux noms, c'est qu'à la suite de l'article kolba, l'auteur, Ibn Awam, rappelle qu'au XVIII livre il a donné ce que Junius dit de la culture de la terre pour l'orge; or c'est dans ce livre qu'on trouve le mot soult, qui serait un nom arabe, et kolba un nom nabathéen.

Quant à nous, dans notre traduction d'Ibn al-Awam, nous nous sommes arrêté à voir dans le mot «l'orge nue» hordeum nudum, et dans علس «l'épeautre» spelta. (II, p. 25 et 26.)

mpp, qui a aussi le sens de farina (loc. cit.), et qui, chez les Arabes, furent appliqués, le premier à une espèce d'hordeum, et l'autre au triticum.

Le طرساك, sur lequel Ern. Meyer ne se prononce pas, nous a précédemment paru se rattacher au tragos. M. Fée hésite à se prononcer sur la valeur du mot tragos; il pense qu'il peut être un épeautre (Pline, XVIII, xx, note 154). Pour nous, nous pensons voir dans le thormaki l'hordeum zeocrithon.

Forskhal compte cinq espèces d'épeautres ou variétés de triticum spelta pour lesquelles il emploie les noms de et de manuelles, mais plus particulièrement le premier. Ces cinq espèces ou variétés sont:

1° T. spelta, villosum; 2° variété glumis villosis et ; 3° glumis subvillosis; 1° T. spelta, glabrum; glumis glaberrimis; 5° espèce mal déterminée par le botaniste suédois (Flor. Ægypt. arab. 26). Toutes ces espèces ou variétés se trouvent dans la Description de l'Égypte (Mémoires de Raffenaud et Delille, t. II, p. 13); mais elles sont indiquées comme froment ou blé, et l'espèce inconnue de Forskhal est indiquée comme blé à épis courts.

L'épeautre porte dans Columelle (II, vi, 5) le nom d'ador comme générique. Il admet quatre variétés: 1° far clusinum; 2° verrucosum rutilum; 3° alterum candidum, et 4° trimestre. Ainsi ador et far seraient à peu près synonymes. Pline se sert du nom semen simplement (XVIII, xix). Dans le même chapitre, il semble à tort établir une distinction entre le zea et far, quoiqu'on admette toujours identité parfaite entre les deux mots 1.

<sup>1</sup> Voy. Link, Monde prim. II, 329.

207

Le mot latin far rappelle l'hébreu ¬¬¬, l'arabe γ, et le grec συρός. Il est difficile que ces mots n'aient pas une origine commune. M. Pictet professe la même opinion. Suivant lui, le mot hébreu ne peut se séparer de l'arabe; leur origine est la même. Il les veut voir dérivés de ¬¬¬¬, comedit. Gesenius y rapporte le grec βορά, pabalam, qui serait le radical primitif de vorare. Cette étymologie nous ramène à βρώσκω, manger, et βρῶμος, le brome, végétal, de même que, par la prononciation dure de la consonne, nous avons eu συρός. Le sanscrit a aussi bhr, bhar, nutrire. (Gesenius, Lexic. hebr. v°, ¬¬¬, et Pictet, Orig. Ind. Europ. 1, 269.)

#### L'ORGE.

L'orge, hordeum sativam Linn. s'appelle en arabe לומיבע, comme si l'on disait לומיבע, granum, de cause des barbes dont l'épi de l'orge est hérissé. En hébreu, elle est appelée מעורה, qui a la même signification; a spicis hirsutis dictum, dit Gesenius; au contraire de בָּקְּמָּח, spelta a spicis detonsis. En grec, on l'appelle κρίθη, et par abréviation κρῖ; en persan בּ djaw, qui rappelle le zend בּ yava et le sanscrit या yava. Cette synonymie est incontestée et incontestable 1.

L'Amarakocha donne encore : सीतश्रक sitaçáka. Pictet rapproche du latin hordeum le sanscrit ह्या hrdya, neutre hrdyam, adjectif qui signific «aimé, désiré, agréable.» (1, 271.)

Ibn al-Awam n'indique aucune espèce particulière d'orge nommément; il place à la fin de l'article qui traite de sa culture celle du kolba, qu'il a, comme nous l'avons vu, présenté comme synonyme de soult, que nous avons reconnu être l'orge nue. Le houschaki et le thourmaki dont il traite dans les art. IV et V à la suite de l'orge, doivent-ils lui être nécessairement réunis comme variétés? Nous avons vu que le houschaki était le chondros des Grecs et l'épeautre à deux rangées, T. dicoccum; le thourmaki nous a paru être l'hordeum zeocrithon, conséquemment il se rattacherait à l'orge comme variété. Nous serons observer que tout ce qu'on lit dans ces articles sur la culture de l'orge proprement dite, et sur celle des autres céréales qui viennent à la suite, est extrait de l'agriculture nabathéenne, et qu'ainsi les trois noms kolba, houschaki et thourmaki, sont des noms étrangers à l'Arabie et à l'Andalousie surtout.

Forskhal ne mentionne l'orge nulle part; mais Bové parle de l'orge ordinaire et de l'orge hexastique, sous le nom seul de man, comme étant cultivées en Égypte, où on les donne aux chevaux pour nourriture. Nous ne voyons rien dans Ibn al-Awam qui puisse rappeler l'orge hexastique ou escourgeon.

L'orge se semait chez les Arabes comme le froment, et à peu près dans les mêmes conditions. Quand on voulait la faire manger en vert, on semait ch mai. Le fourrage qu'elle fournissait s'appelait قصيد en arabe, et جوتر en persan; ce mot s'applique aussi aux fourrages verts en général, comme dans le Talmud now, herba quæ metitur et datur bestiis adhuc virens. (Peah. VI, x)1. Voy. Aw. II, 46, texte, et 45, trad.

Théophraste indique cinq espèces d'orge: 1° orge à deux rangs; 2° orge à trois rangs; 3° orge à quatre rangs; 4° orge à cinq rangs; 5° orge à six rangs ou hexastique, escourgeon. (Théophraste, Hist. plant. VIII, 1v.) Link (II, 329, trad.) pense que les copistes ont bien pu intercaler les espèces à rangs impairs, que repousse l'esprit philosophique. Columelle indique seulement deux espèces d'orge: hordeum disticham et hordeum hexastichum ou cantherinum. (Col. VIII, 1x, xiv, xvi.)

#### LE SEIGLE.

Le seigle, secale cereale Linn. sut il connu des Arabes? Rien ne l'indique précisément, et comme il n'est point originaire de l'Asie, on peut en douter. Pline, parmi les Latins, est le seul qui parle du secale, nommé asia par les Taurini (XVIII, XLI). Sprengel voit le secale cereale dans le siligo de Columelle (II, VI, IX. Spreng. Hist. rei herb. 151). Le τίφη de Théophraste (Hist. plant. VIII, 1, 11, 1V) serait, suivant le même Sprengel, le secale (1, p. 80). M. Fée professe la même opinion (note 217); mais Anguillara, cité par le P. Hardouin (note 3, sur le ch. XIX, liv. XVIII de Pline), en fait un spelta. « Ruellius, dit Bodée de Stopel, voit dans le τίφη le secale; mais il faut bien se garder, dit-il, de le consondre avec le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En sanscrit le mot त्रास्त्र tohma désigne toutes les céréales en vert, mais principalement l'orge.

τύφη par un upsilon, qui pousse au milieu des roseaux dans les lieux humides. » Cette dernière plante serait alors le typha latifolia ou angustifolia Linn.

Au milieu de ces mêmes commentaires de Bodéc de Stopel sur le liv. VIII, ch. ix, Hist. plant. p. 956, est la figure d'une espèce de blé qui porte le nom de triticum tiphinum, qui, sans être le tiphé, en approche beaucoup. Triticum tiphinum proxime ad tipham accedere magni viri scribant. Il vient des îles Fortunées ou Canaries; mais il n'est point le tipha qui est contenu dans plusieurs enveloppes et qui se détache difficilement de sa glume, tandis que c'est le contraire pour le triticam tiphinam. Suivant Link (loc. cit. 332), le tiphé pourrait bien être le triticum monococcum, qui donne un pain brun et foncé comme le tiphé. Peut-être aussi pourrait-il être le zeopyrum que Galien dit être cultivé en Bithynie, et qui tient le milicu entre le froment et le bryza. Galien cite cette dernière plante pour l'avoir trouvée cultivée en Macédoine et en Thrace; elle était très-semblable au tiphé. Mais Link ajoute qu'on ne peut pas attacher une trop grande valeur à ce passage. (Gal. De alim. facult. I, xIII; Bod. de Stopel, loc. cit. Link, loc. cit.) Galien, continuant, dit que le grain du tiphé est plus jaune que celui du froment; il est court et ramassé. Tipheæ triticis flaviores; quin et habet corpus densum et coactum. Définition qui concorde fort peu avec ce que dit Pline du secale, qui est un fort mauvais blé, sombre et noirâtre, nigritia triste, chargeant beaucoup l'estomac, même quand il est, mêlé avec

le far; fait contraire à ce qu'on observe journellement. Link ajoute peu de confiance à la description de Pline, auquel il reproche, et avec raison, de manquer de méthode. Galien dit, en terminant, qu'on peut très-bien considérer le tiphé comme un blé de petite espèce, puisqu'il en a la couleur, la densité et la chaleur. Οὐκ ἀπιθάνως δ'ἄν τις ὀνομάζοι ωυρὸν μικρὸν τὴν τίψην καὶ τῆ χροιῷ καὶ τῆ ωυκνότητι καὶ Θερμότητι τῆς δυνάμεως ἐοικεῖον αὐτοῖς. Cette conclusion nous mène à penser que le tiphé serait probablement le triticum monococcum, le petit épeautre, ce qui semble être l'opinion de Link. (Galien, Bod. de Stopel et Link, loc. cit.) Sprengel, comme nous l'avons vu, le prend pour le secale.

Il en est qui veulent que le tiphé ait été le grain très-doux qu'Hector donnait à ses chevaux; nous en avons parlé déjà plus haut.

Saumaise, parlant du secale (Hom. hyl. iatrica, p. 68 et 69), ne veut pas qu'on voie le secale dans le zea de Dioscorides, ni dans celui de Théophraste<sup>1</sup>. Le zea de Dioscorides, dit-il, est bien le spelta (comme nous l'avons reconnu précédemment). Les gloses les meilleures, comme celles de Servius, voient dans zea et olyra, le spelta, far et ador. Ainsi le pain de zea de Ménesthée, cité par Athénée (Deipnos. lib. III, p. 115), qui charge l'estomac et qui est d'une digestion difficile, ne peut provenir du zea de Dioscorides, ni de celui de Théophraste. Il ré-

 $<sup>\</sup>zeta$ έα est lettre pour lettre le sanscrit  $\overline{\alpha}$   $\alpha$   $\gamma ma$ , d'après les lois de permutation établies pour ces deux langues.

pondrait très-bien au secale, dont la farine fournit, comme on le sait, un pain d'une qualité inférieure, qui charge davantage l'estomac.

Si nous voyons dans Athénée le zea devenir le seçale, qui nous empêcherait de le voir dans le seçale, qui nous empêcherait de le voir dans le le voir dans le comme synonyme de ahlas, qui, suivant la version arabe de Dioscorides, serait l'équivalent de ζεία? Conjecture que pourraient suffisamment justifier ces confusions de noms et de descriptions si fréquentes chez les Arabes et les anciens en général, pour les plantes et les animaux. Ce nom iskaliah rappelle celui de σεκάλι que porte le seigle chez les Grecs modernes.

Le seigle, suivant les traducteurs et les commentateurs, porte dans la Mischna le nom de μον (Kelaïm, I, 1). On trouve aussi ανανα avec la même signification (Pesach. 35, 1). Il y a en arabe le mot signification (Pesach. 35, 1). Il y a en arabe le mot l'action de l'article Alγίλωψ de Dioscorides (IV, exxxix), qu'on croit être l'équivalent d'avena graca de Pline (XVIII, xlii), et qui, suivant Sprengel (Hist. rei herb. t. 1, p. 159), serait l'avena sterilis ou fataa Linn. Ainsi schiphon restera le secale cereale, surtout quand on voit que sa farine peut être employée à la confection des azymes (Kelaïm, I, 1; Gesenius, note 5). Le mot arabe κένίdemment une transcription de l'hébreu, est rendu dans Castel par spelta, et la version de Sàdia l'emploie,

à la racine الدوسوو à la racine كالم à la racine دوسر à la racine المراجة الم

213

comme nous l'avons vu, pour, προς (Ézéch. IV, 9, et Isaïe, xxvii, 25). Pour le nom talmudique μυν , le dictionnaire ne donne que le mot secale, σίφων, Castel. D'un autre côté, le dictionnaire grec de Budée porte σιφώνιον, herba que et βρῶμος dicitar avena. Nous préférons nous en tenir à l'interpréta tion secale de Castel. Le seigle, dans le Dictionnaire de M. Caussin de Perceval, est appelé , mot que nous ne voyons dans aucun autre lexique; le mot meste, dans ce dictionnaire, appliqué à l'avoine.

#### L'AVOINE.

Nous compléterons cette notice sur les céréales proprement dites par des recherchés sur l'avoine. Il n'en est pas fait mention dans Ibn al-Awam, sans doute parce que les Arabes et les Orientaux ne faisaient point usage d'avoine pour leurs chevaux; elle était remplacée par l'orge. L'avoine n'était employée à cet usage, suivant Galien, que par les habitants de l'Asie au delà de Pergame et surtout dans la Mésie.

Si les Arabes ne cultivaient point l'avoine, cependant elle ne leur était point inconnue; car dans
les dictionnaires on la trouve indiquée sous plusieurs
noms. Ainsi dans le dictionnaire arabe de M. Caussin de Perceval et dans le vocabulaire des idiomes africains de Marcel, on trouve فرطان et والمان et والمان et والمان et والمان et والمان , qu'il écrit encore والمان , qu'il écrit encore والمان , et il traduit presque littéralement l'article de Dios-

corides sur le bromos. (Ibn Beithar, fol. 145 v° et 390 r°, ms. 1023 A. F.) On trouve en persan قرطمان

My a dans Avicenne un article intitule هراوطهاي. mot qui, suivant Castel, est l'équivalent de مرطهاي , qu'il traduit par Bryonia. Or ce que dit l'arabe, que cette plante possède une force pareille à celle de l'orge; qu'elle tient le milieu entre l'orge et le froment; qu'elle est à la fois laxative et styptique; ne peut s'entendre que d'une céréale et non de la bryone.

Dans la version arabe de Dioscorides, خرطان est donné comme la traduction du mot βρῶμος.

Les Latins connaissaient deux espèces d'avoine, l'une cultivée, avena sativa Linn. bromos (Pline, XXII, LXXIX, not. Hard.), et l'autre qui ne l'était point, avena stérilis Linn. avena græca (Pline, XVIII, XLII). Virgile cite ces deux espèces d'avoine.

Urit enim lini campum seges, urit avenæ.

(Georg. I, v. 77.)

Urit id est exsiccat seges avena (culta).

(Interpr. Ruai.)

Infelix lolium et steriles dominantur avenæ.

(Eclog. V, v. 37.)

Dans ce dernier vers l'avoine stérile est confondue comme mauvaise herbe avec l'ivraie. Columelle parle de l'avoine qu'on semait en automne pour la faire manger en partie en vert, l'autre partie restant pour graine. (De re rust. II, 11, 9.)

Comme les Latins, les Grecs connaissaient aussi deux espèces d'avoine, savoir : celle qui était cultivée et l'avoine stérile. La première était le βρώμος, et l'autre l'aiy λωψ, dont nous avons déjà parlé à l'occasion du seigle. Galien ne laisse pas de doute sur la nature du bromos, puisqu'il dit qu'il est employé pour la nourriture du bétail, et que dans les cas de disette on en fait du pain, alors qu'on y est contraint: τροψή δεσθίν οὐκ ἀνθρώπων είμη ποτε ἄρα λιμώτοντες. C'est bien ainsi qu'on emploie l'avoine de nos jours.

Dioscorides a deux articles consacrés au Goouas; le premier, lib. II, cxvi, et le second, lib. IV, cxi. Quelques auteurs croient qu'ils se rapportent à la même plante; d'autres voient dans le premier article la description de la plante, et dans le second ses propriétés. Ce serait peut-être ainsi que penserait Sprengel, qui réunit les deux articles en un seul pour l'explication. Telle n'est pas l'opinion de M. Fée. qui veut que dans le livre II l'auteur grec ait eu en vue l'avoine cultivée, et dans le livre IV, l'avoine stérile. (Pline, XXII, LXXIX, not. 164.) L'article du livre II ne laisse pas le moindre doute sur l'interprétation; ces prétendues petites sauterelles bipèdes, axplôa ôlκωλα, qui pendent du sommet, et dans lesquelles sont contenues les graines, indiquent bien la disposition des graines composant l'épi ou grappe.

Nous avons vu aussi que tous les commentateurs étaient d'accord pour reconnaître l'avena sterilis dans l'ægylops. Il y a dans le IV° livre de Dioscorides l'article CXXXIX consacré à l'ægylops qui sert de type pour la forme du brome. Quoi donc peut nous empêcher de voir l'avena sterilis décrite dans cetarticle CXXXIX,

et dans l'article CXL qui suit, une plante analogue au genre bromus des botanistes modernes? Dans la version arabe de Dioscorides, nous trouvons le mot ægylops rendu par

Dans le Talmud, l'avoine est appelée שבלה שועל; suivant l'auteur de la note talmudique, par ces mots on entendait l'orge sauvage, hordeum silvestre; mais dans le langage vulgaire, on l'appliquait à l'avoine. (Kelaïm, I, 1.)

Nous avons vu aussi, en parlant du seigle, le mot talmudique κιωτη, rappelant le mot arabe ερωι, dans Avicenne, est l'intitulé d'un article qui est une traduction de l'article Αἰγίλωψ de Dioscorides, comme nous l'avons dit. Ce nom est présenté comme l'équivalent de שופון, autre nom du seigle, et qui rappelle شوفال appliqué à l'avoine cultivée, ou βρώμος. Nous aurions donc un nouvel exemple de la modification que les mots éprouvent dans leur signification en passant d'une langue dans une autre.

Bodée de Stopel signale les différences qui existent dans la manière d'écrire le mot grec bromos. Théophraste écrit βρόμος par un omicron, tandis que Dioscorides écrit βρώμος par un oméga. Il en est qui veulent que la première manière soit pour indiquer l'avena sativa, et la seconde l'avena sterilis. (Comm. ad. Hist. plant. VIII, p. 957.)

Forskhal cite seulement l'avena pennsylvanica avec le nom arabe جُرة الجمل. (Flor. Ægypt. arab. p. 23.)

Les Géoponiques ne disent pas un mot de l'avoine, ni du bromos.

### LES MILIACÉES.

Les miliacées خرة et خرة ne peuvent être séparées; il faut nécessairement les étudier ensemble, à cause de leur grande affinité, qui les a fait parfois prendre l'une pour l'autre.

בבין, dokhn, est visiblement le mot hébreu לבי, do'han. (Ézéch. IV, 9.) Il est très-probablement le nom générique primitif, bien qu'Ibn al-Awam cite des opinions qui l'indiquent comme étant le nom d'une espèce appartenant au genre dourrah, ce qui alors donnerait à ce dernier l'antériorité. دخن a été traduit par milium aussi bien que par panicum. C'est sans doute pour cette raison que dans la version arabe de Dioscorides, aux mots πέγχρος et έλυμος, on lit et cependant nous verrons que ce sont deux دخن espèces bien distinctes. Toutefois nous ferons remarquer que ce mot a été ajouté après coup à la suite de κέγχρος, et que le mot employé par le traducteur primitif est جاورش, mot qui est aussi employé dans la version arabe de Sadias pour int, et que la Vulgate traduit par milium 1.

Ce mot فخنى, en persau أرزى, nous paraît, surtout dans Ibn al-Awam, être le ἔλυμος ου μελίνη de Dioscorides (II, cxx), de Théophraste (Hist. plant. VIII,

<sup>1</sup> Pictet cite comme noms sanscrits du panicum miliaceum, श्रापु ann; panicum italicum, वियङ्ग priyangu, auquel l'Amarakocha ajoute कड्ड kangu. Ce dernier donne pour le panicum pilosum ब्रोहिमेद vrihibheda, anu. (Pictet, 1, 280, et Amarakocha, édit. Loiseleur-Deslongchamps, I, p. 205 et suiv.)

1, III, VII), le panicum de Pline (XVIII, x), panicum italicam Linn. 1. M. Ernest Meyer admet la synonymie de Forskhal, qui emploie holcus dochna (Flor. Ægypt. 174); mais il place en première ligne andropogon saccharatus. (Gesch. d. Botan. III, 71.) M. Fée (note 76, liv. XVIII, Pline) traduit par panicum miliaceum Linn. millet à panicules étalées. Nous n'admettons point cette interprétation, guidé par la figure que donne Mathiole pour accompagner son explication, p. 127, et par la description qu'on lit dans Pline (loc. cit.): Panicum a paniculis dictum cacumine languide natante; paulatim extenuato culmo pæne in surculum prædensis acervatur granis, cum longissimo pedale phoba 2. «Le panic est ainsi nommé à cause de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Μελίνη est cité comme synonyme de έλυμος, non-seulement par Dioscorides et Théophraste, mais Galien l'admet aussi; il dit que c'est une dénomination ancienne, έλυμος δέ σοι Φευκτέος ἀεὶ, καλοῦσι δὲ αὐτον ένιοι μελίνην τῶν παλαιῶν. A panico quod a nonnullis priscis ctiam meline nominatur prorsus abstineas. (Alim. facult. I, 7.) Xénophon a cité cinq fois le μελίνη dans l'Anabase. Théophraste VIII, III) lit μελίνον au masculin. Sprengel (Hist. rei herb. I, 79) traduit le mot par panicum miliaceum, et plus loin, p. 208, il semble critiquer Dioscorides et Galien de le présenter comme synonyme de έλυμος, quod cum μελίνη panico miliaceo componit. (Conf. Bodavas a Stopel, Comm. ad Hist. plant. VIII, III, p. 929; Theophr. opera edit. Schneider, Index, ν° μελίνη.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le texte que nous citons est celui de l'édition de Panckoucke; mais celui du P. Hardouin porte obba. Bodæus a Stopel, dans sa citation de Pline, p. 929, lit de même. Le P. Hardouin cite un manuscrit qui lit obfa; mais il préférerait phoba, qui concorde avec φόθη, employé par Théophraste. Τὰ μὲν έχει σ/ἀχον ὡς σιτώδη, τὰ δὲ χεδροπὰ λοδὸν, τὰ δὲ κεγχρώδη φόθην. Alia spicam gerunt, ut frumentacea; alia siliquam, nt legamina; alia jubam ut miliacea. Χεγχρώδης est pris ici génériquement, et φόθην ou jubam, pour un panicule.

ses panicules; sa cime se penche mollement; sa tige diminue insensiblement de grosseur. Les graines, ramassées et pressées, forment un épi long d'un pied. » Cette description, comme on le voit, est précise; elle rappelle bien les figures de Mathiole et du commentaire de Théophraste, qui sont semblables.

خرق, pour خرو, فرى, granorum species, milii genus, scilicet melica vulgo dora. Telle est l'explication qu'on lit dans Castel et que répète Freytag. Ibn al-Awam lui donne pour synonyme جاورس, qui s'écrit en persan جاورس. On lit dans le Dictionnaire de Samacchari گاورس نوع از ارزن = جاورس را المناه , djawaresch, ghawaresch, espèce de (miliacée) arzan. L'agriculture nabathéenne le rapproche du جاورس معن , avec lequel Kazwini le confond, جاورس وهو الدخن , dans lequel il le sépare du dokhn, sur lequel il lui donne la supériorité pour les qualités 1.

Le dourrah a généralement été pris pour le κέγχρος des Grecs. (Diosc. III, cxix; Théoph. VIII, π, etc.) Gependant les versions arabes des Géoponiques qu'on trouve dans les manuscrits de la Bibliothèque impériale, traduisant le chapitre xxviii, livre II,

qu'il y ait agrégation des épillets, ou qu'ils soient étalés, comosa, puisque les miliacées n'ont pas toujours les panicules distus. (Theoph.

Hist. plant. VIII, 111.)

1 Banqueri, dans le texte imprimé d'Ibn al-Awam, écrit جاورش, djawresch, et گاورش, ghawresch, avec schin; mais partout ailleurs, dans Kaswini, dans Avicenne et dans Castel, nous le trouvons avec un sin; aussi nous écrirons constamment جاورس et عاورس avec un sin.

emploient le mot κέγχρος, rendu en latin par milium. (Voy. mss. 915 anc. f. p. 175 et 914 suppl. fol. 6 v°) l. Cela n'infirme pas l'opinion reçue, mais prouve que souvent les deux noms ont été pris l'un pour l'autre. La version arabe de Dioscorides traduit κέγχρος par جاورس. Α côté on lit, d'une autre écriture, دخنی. Strabon, parlant de cette partie de l'Italie qui produit beaucoup de millet, la qualifie de κεγχροφόρος (liv. V, p. 151). Les notha ou apocryphes de Dioscorides, cités plus haut, disent Ρωμαΐοι κέγχρος μιλιούμ. (Noth. 127.)

Nous n'hésitons point, quant à nous, à voir dans le dourrah, 3,5, le xéyxpos des Grecs, le miliam de Pline, le panicum miliaceum de Linn. millet à panicules étalées. La description de Pline ne laisse aucun doute à cet égard, elle est précise: Milii comæ granum complexæ, fimbriato capillo curvantur. (Pline, XVIII, x.) Telle est l'opinion de Bodæus a Stopel dans ses commentaires sur Théophraste (VIII, III, p. 928 et 929), et de Mathiole sur Dioscorides (II, LXXXIX et xc). Les figures qui accompagnent les textes des deux auteurs portent des ramifications, et ne laissent aucun doute.

M. Fée voit dans le ἔλυμος des Grecs le panicum de Pline et le panicum miliaceum de Linnée, millet à panicules étalées. (Pline, XVIII, not. 76.) M. Ernest Meyer voit dans le dourrah l'andrapogon sorghum, connu en Mésopotamie sous le nom de holcus sorgho, tandis

<sup>1</sup> Ces versions arabes ne sont pas complètes, elles sont seulement partielles.

que le djawares, جاورس, scrait le panicam miliaceum. (Gesch. der Botan. III, p. 65.) Dans le Dictionnaire de M. Caussin de Perceval, le millet porte les noms de حب الشرائق, درا بيضا, دخن. Il ne parle point du panic. On voit qu'il confond le dokhn avec le dourrah, et qu'il n'en connaît que le blanc. Il faut remarquer que cette dénomination est celle aujourd'hui usitée. Ce mot al-scharaniq semblerait presque une altération de gharnougi, nom spécifique employé par Ibn al-Awam, et que nous allons voir.

Ibn al-Awam (XX, art. vi) dit qu'il y a doute si le dokhn ne doit point être nominé djawares, il n'hésite point à identifier le dourrah avec le djawares, qui serait son nom en persan. ويتشكل الفارسية الحاوس ذرة وهذه الحبة تتسمى. Il cite deux espèces de dourrah, le blanc et le noir; mais le premier serait de meilleure qualité. Quant au dokhn ou panic, il en indique plusieurs espèces, qui sont, pour la couleur : le blanc, nommé غرنوق, gharnouqi, le rouge et le noir. Pline aussi indique plusieurs espèces de panic, qui sont, pour la couleur : le blanc, le noir, le rouge et le pourpre. Columelle se contente d'indiquer le panicam et le miliam, sans parler d'aucune espèce particulière.

Pline parle d'une très grande espèce de millet, importée de son temps de l'Inde en Italie, depuis peu. Les expressions employées par le naturaliste latin ne permettent pas de douter qu'il veuille parler du sorgho: Milium, dit Pline, intra hos decem annos ex

India in Italiam invectum est, nigrum colore, amplum grano, arandineum culmo. Adolescit ad pedes altitudine septem, prægrandibus culmis: lobas 1 vocant: omnium frugum fertilissimum. Ex uno grano sextarii terni gignuntur. (Pline, XVIII, x.)

Généralement on croit, et avec raison, qu'il est ici question du sorgho, holcus sorgho Linn. Cette miliacée est la seule qui, pour un grain, puisse rendre trois septiers romains, sextarii (1 litre 62), et qui s'élève à la hauteur de sept pieds romains (2 mètres 07, 10), d'un aspect sombre, et dont la graine est grosse, et qui, comme le milium de Pline, est originaire de l'Inde. Cette opinion n'est pas nouvelle; on la trouve professée par Bodæus a Stopel (loc. cit.) et par le Père Hardouin, qui cite Scaliger. (Exercit. 292, p. 869.)

Le sorgho porte, chez les Arabes, le nom de dourrah, غرة, et dans l'Yémen, celui de طعام, taham, suivant Niebuhr (Descript. Arabie, I, p. 216). Forskhal, sous le nom de holcus durra, cite quatre variétés différentes, dont deux glumis fuscis, à glumes noirâtres (Flor. Ægypt. 174). Marcel, dans son Dictionnaire arabe-algérien, emploic جاورس pour désigner le millet; au mot dourra il renvoie au blé de Turquie.

Bové (Cult. d'Égypte, p. 36) cite trois espèces de sorgho: 1° sorgho commun, sorghum vulgare Linn.

¹ A l'occasion du mot lobas qu'on lit ici, le P. Hardouin rappelle ce qu'il a dit précédemment sur le mot obbas, qu'il aimerait mieux phobas, parce que λοδόs est attribué par Théophraste aux légumes, et φόθη aux miliacées. (Vid. sup. p. 218, not. 2.)

غرة نيلى ; 2° sorgho bicolor ; ذرة صيغى ; 3° sorghum cernuam, ذرة واقع. Bové nous apprend aussi qu'en Égypte c'est le dourrah blanc qui est le plus estimé; Ibn al-Awam en dit autant (loc. cit.).

Les espèces cultivées en Syrie sont souvent attaquées de carie. C'est sans doute la maladie dont parle Forskhal, et qui était connue sous le nom de okâb, عكاب, litt. fumus, ce qui peut s'expliquer, parce que la pulpe noircit et tombe en poussière.

Le dourrah, très-cultivé dans l'Orient, fournit à l'alimentation des populations, et cette culture doit remonter assez haut, puisque nous avons vu que le grain en était mentionné dans Ézéchiel (IV, 9). L'agriculture nabathéenne paraît avoir donné aux deux miliacées qui nous occupent beaucoup d'attention, si nous en jugeons par la description minutieuse de leur culture et des procédés pour en obtenir du pain, que nous lisons dans Ibn al-Awam. Ce pain est d'une qualité assez inférieure par la faible quantité de gluten que contient la graine. Cependant il est des parties de l'Arabie où on le préfère à celui du froment, dit Bové. Niebuhr nous apprend aussi que, dans le voisinage de Tripoli de Syrie, proche le Liban, où le froment abonde, les gens du peuple le vendaient et se nourrissaient de doarrah. (Descript. Arab. I, 217.)

Cette grande fertilité du dourrah, si supérieure à celle du froment, porte Niebuhr à dire que la récolte si abondante que faisait Isaac, qui recueillait cent mesures, מַאָּה שִׁעֵּרֶים, c'est-à-dire au centuple

(Gen. xxvi, 12), ne peut s'expliquer que par la culture du dourrah. (Descr. Arab. I, 217.)

Hérodote nous apprend que dans la Babylonie le millet et le sésame atteignaient la hauteur des arbres : ἐκ δὲ κέγχρου καὶ σπσάμου ὅσου τι δένδρου μέγεθος γίνεται (Lib. I, p. 89, éd. H. Step.), hauteur qui rappelle celle attribuée par Pline au millet indien. Il y a donc lieu de croire que ce que dit ici l'historien grec doit s'entendre du sorgho.

Abdallatif, dans la Description de l'Égypte, ne dit rien des miliacées.

#### LE RIZ.

Il est peu de noms de plantes moins contestés que celui-ci. Le riz paraît originaire de l'Inde, et Strabon le cite nommément dans la description de cette partie de l'Asie (XV, 476, 39). «Il y croît, dit-il, dans les marais, il s'élève à la hauteur de quatre coudées; on est obligé de le nettoyer comme le zea, c'est-à-dire l'épeautre. Cette indication ne laisse aucun doute dans l'esprit. La description donnée par l'héophraste

¹ L'Amarakocha cite encore açu, patala, dhanya, çalaga. Ces mots désignent plutot des espèces particulières: açu signific « hatif»; patala, « pale », etc. dhanya est au contraire une expression générale dont le sens est « qui constitue la richesse. »

ne manque pas non plus de précision. Il dit que le riz ne donne pas un épi proprement dit, mais une tête disposée en panicules, comme le millet et le panic. Αποχεῖται δὲ οὐκ εἰς σΊάχην, ἀλλ' οῖον Φόβην ὥςπερ ὁ κέγχρος, καὶ ὁ ἔλυμος. (Hist. plant. IV, v, et Comm. Bod. a Stop. p. 362.) La description de la plante du riz donnée par Pline manque d'exactitude dans la forme qu'il donne de la racine, ainsi que le fait observer M. Fée. (Pline, XVIII, XIII, not. 116 et 117.)

Le riz était cultivé par les Nabathéens, comme le prouvent les détails extraits de l'agriculture nabathéenne rapportés par Ibn al-Awam (ch. xx, art. 1). Suivant Link, le riz aurait été un objet de commerce pour les Arabes, qui l'exportaient pour la Grèce, et qui par la y introduisirent son nom arabe , aroz, d'où est venu le mot grec δρυζα et le latin oryza, et enfin notre mot riz, par le retranchement de l'o initial. Peut-être aussi le mot sanscrit vrihi est-il le véritable radical par le changement de h en s, comme il s'en trouve plusieurs exemples, notamment sind pour hind (hindus). (Conf. Link, II, p. 239.)

Le riz doit-il être considéré comme une céréale? L'opinion des anciens, à cet égard, était partagée. Abou'l-Khaïr, cité par Ibn al-Awam (loc. cit.), dit en termes bien précis, que le riz est une espèce de froment, أرز صرب من الخنطة; mais Galien, qui pensait sans doute qu'on ne pouvait faire du pain avec

D'après les lois phoniques anjourd'hui connues, ὁρυζα correspond bien lettre pour lettre à ਕੀਓ, car h sanscrit == z zend et grec.

le riz, le range dans les légumes. Οσπρια καλούσιν έκεῖνα τῶν δημητρίων σπερμάτων ἐξ ὧν ἄρτος οὐ γίνεται, κυάμους, ωισσοὺς, ἐρεβίνθους, Φακοὺς, Θέρμους, ὅρυζον, ὀρόβους. Legumina appellant ea cerealia semina ex quibus panis non fit, ut puta, fabas, pisa, cicera, lentes, lupinos, oryzam, ervum. (Galien, De aliment. facult. lib. I, ch. xvi et xvii.) Bodæus a Stopel s'élève contre cette opinion, en rappelant que le riz a la plus grande analogie avec le blé. (Comment. ad Hist. plant. IV, v, p. 362.) Le Talmud également exclut le riz des céréales, comme nous l'avons vu.

Tels sont les documents que nous avons pu recueillir sur les noms des céréales. Nous les avons groupés, selon les espèces auxquelles ils se rattachent, dans un ordre aussi méthodique que possible. Nous avons présenté les opinions de divers savants sur leur détermination; nous avons aussi présenté notre pensée, non point que nous ayons la conviction d'avoir résolu les problèmes difficiles que soulève la constatation des espèces en histoire naturelle chez les anciens, mais bien pour apporter notre contingent de matériaux afin d'aider à la construction de l'édifice, et par le désir d'être utile aux traducteurs.

Nota. — Pour la transcription de s' nous avons écrit dourrah, alin de nous conformer à la prononciation arabe moderne.

#### LE LIVRE

# DES ROUTES ET DES PROVINCES,

PAR IBN KHORDADBEH.

PUBLIÉ, TRADUIT ET ANNOTÉ

PAR C. BARBIER DE MEYNARD.

#### TRADUCTION.

O mon Dieu, bénis Mohammed et sa famille! Au nom du Dieu clément et miséricordieux. Seigneur, facilite les bonnes entreprises 1.

Louons Dieu, en le remerciant de ses biensaits. J'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu, en confessant son unité. Je proclame que Dieu est grand, en m'humiliant devant sa puissance. Qu'il bénisse Mohammed son prophète et la meilleure de ses créatures! Bénédictions et salut sur la postérité du Prophète!

Le présent ouvrage, qui traite de la description de la terre et des êtres qui y sont établis, de la *kiblah* (orientation) de chaque contrée, des royaumes et des routes qui s'étendent jusqu'aux extrémités du globe, a pour auteur Abou'l-Kacem Obeïd Allah, fils d'Abd Allah, fils de Khordadbeh.

Abou'l-Kacem dit : La terre est ronde comme

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Allusion au passage du Koran, chap. xx, v. 27.

une sphère, et placée au milieu de l'espace céleste, comme le jaune dans l'intérieur de l'œuf. L'air l'enveloppe et l'attire, sur tous les points de sa surface, vers l'espace céleste. Tous les corps sont stables sur la surface du globe, parce que l'air attire les principes légers dont ces corps se composent, tandis que la terre attire vers son centre leurs parties pesantes, de la même manière que l'aimant agit sur le fer.

La terre est partagée en deux moitiés par l'équateur, qui s'étend d'orient en occident. C'est l'étendue de la terre en long 2, et la ligne la plus considérable du globe terrestre, de même que la ligne zodiacale est la plus considérable de la sphère céleste. La terre s'étend en large du pôle austral, au-dessus duquel tourne la constellation des Pléiades, au pôle boréal, au-dessus duquel tourne la constellation de l'Ourse.

La périphérie du globe à l'équateur est de 360 degrés. Le degré vaut vingt-cinq parasanges 3; la pa-

Le mot nèsim, employé par l'auteur, se traduirait plus exactement par aimosphère terrestre. Les physiciens arabes donnaient à la couche d'air qui enveloppe la terre une épaisseur de seize mille coudées. Kazvîny entre dans de longues explications à cet égard, dans le deuxième discours de sa Cosmographie (texte publié par M. Wüstenfeld, p. 4").

Au lieu de مور contrées, districts, « leçon qui ne donne pas de sens satisfaisant, je lis طول « longueur » avec Edricy et Maçoudy.

qui ont reproduit littéralement ce passage.

L'auteur adopte, on le voit, l'ancienne évaluation de Ptolémée, qui compte 20 stades à la parasange. On sait que, sous le règne de Mamoun, deux commissions furent chargées, à quelques années de distance, de mesurer un degré d'un grand cercle de la terre. Les premières observations, faites entre Apamée et Palmyre, donnèrent

LE LIVRE DES ROUTES ET DES PROVINCES.

uns à côté des autres, dans le sens de leur épaisseur. Par conséquent, la circonférence de la terre est de 9,000 parasanges <sup>1</sup>. Entre l'équateur et chacun des deux pôles, on compte 90 degrés. Telle est aussi l'étendue de la terre, dans le sens de sa largeur (latitude); mais elle n'est habitée que jusqu'au 24° degré, à partir de l'équateur <sup>2</sup>.

Le globe étant presque entièrement entouré des eaux profondes de la grande mer, le quart septentrional est celui que nous habitons, tandis que le quart méridional est désert, à cause de l'excessive

pour résultat 57 milles; les secondes, dans la plaine de Sindjar, 56 milles \( \frac{1}{2} \); «chaque mille contenant quatre mille coudées noires, de celles adoptées par Almamon.» (Voyez l'analyse de la table d'Ibn Younis, dans le tome VII des Notices et extraits, et les prolégomènes de la Géographie d'Abou'l-Féda.) Maçoudy et Yakout ont reproduit l'évaluation des anciens, probablement d'après le Livre des routes. Voici enfin un troisième système cité par le cosmographe Schems ed-dîn Dimichky (ms. de la Bibl. imp. f° 3). Le degré terrestre égale 19 farsakhs ou parasanges, moins \( \frac{1}{6} \). Le farsakh = 3 milles; le farsakh indien = 8 milles; le relai de poste = 4 farsakhs. D'après le voyageur Mokaddessy, la parasange vaut 3 milles; un relai de poste 12 milles en Syrie et en Irak, 6 milles seulement dans le Khoraçan. Une journée de marche est en moyenne de 6 farsakhs \( \frac{1}{2} \). (Voy. Post- und Reiserouten, préf. p. xxvi.)

C'est par erreur qu'Edricy, en copiant ce passage, a écrit 1 2,000 parasanges; cette méprise a été d'ailleurs relevée par le tra-

ducteur (t. I, p. 2, en note).

<sup>2</sup> Je pense qu'il faut lire 64° degré, avec Edricy (*ibid.*), au lieu de 24°, afin de se rapprocher de la 63° parallèle de Ptolémée. Le chiffre 64 se trouve aussi dans Ibn Khaldoun (Trad. française des Prolégomènes, p. 92).

chaleur qui y règne. L'autre moitié de la terre, placée au-dessous de nous, ne renferme pas d'habitants.

Les deux quarts de la terre, celui du nord et celui du sud, se divisent l'un et l'autre en sept climats 1.... Ptolémée dit dans sa Géographie que, de son temps, le nombre des villes de la terre était de sept mille deux cents.

DE L'ORIENTATION DANS LES DIFFÉRENTES CONTRÉES 2.

Les habitants de l'Arménie, de l'Azcrbaïdjàn, de Bagdad, de Koufah, de Médaïn, de Basrah, de Houl-

¹ Cette théorie paraît se rapporter au système géographique des Romains, mis en lumière par M. Reinaud: (Mém. sur les relations de

l'Emp. romain avec l'Asie, p. 61 et carte n° 2.)

Toutes les généralités de géographie physique qu'on lit ici ont été copiées et développées par Mokaddessy (f° 42). La division qu'il adopte a pour origine une vieille tradition attribuée à Abd Allah, fils d'Amr. On peut la résumer ainsi : «La terre a une étendue de 500 années de marche; 400 dans les pays déserts et 100 dans les pays habités. Les contrées soumises au Koran occupent sur cette surface un territoire d'une année de marche environ. La race humaine s'étend sur 24,000 parasanges, dont 12,000 à la race noire, 8,000 aux Grees, aux Francs, etc. 3,000 aux Persans et 1,000 aux Arabes. »

<sup>2</sup> Ce paragraphe est un des plus mutilés du livre; les erreurs et les lacunes dont il fourmille me paraissent cependant devoir être attribuées plutôt aux copistes ou au premier abréviateur qu'à l'auteur lui-même. Depuis lougtemps déjà, la nécessité de déterminer exactement la position du temple de la Mecque avait donné naissance à des traités spéciaux qu'Ibn Khordadbeh n'avait pu manquer de consulter. Un de ces traités, composé sous le règne de Mamoun, par un Persan originaire de Neïriz, dans le Fars, était répandu dans le public. Mustaufy en a fait usage, en le complétant, au début de la description de la Perse qui termine son Nouzhet. Kazvîny (Athar el-Bilad, p. 76) a donné un plan grossier de la kaabah, entouré de médaillons dont les légendes indiquent la position des principales

vân, de Dinaver, de Nèhavend, de Hamadân, d'Ispahân, de Rey, du Tabaristân, de tout le Khoraçân, du pays des Khozar et des deux parties de l'Inde (c'est-àdire en decà et au delà de l'Indus) s'orientent, pour prier, vers le mur où se trouve la porte de la kaabah. Le pôle nord est donc à gauche, relativement au centre de l'Orient. Le Tibet, les contrées habitées par les Turcs, la Chine, Mansourah et tous les pays situés à six degrés au delà du centre de l'Orient se tournent vers la pierre noire 1. Les habitants du Yémen se tournent, dans leurs prières, vers l'angle yémény; ils ont alors en face d'eux les habitants de l'Arménie. Les peuples du Maroc, de l'Afrique (septentrionale), de la Syrie, d'Algeziras et du centre du Magreb, se tournent vers l'angle chamy (syrien); par conséquent ils font face aux habitants de Mansourah.

#### DESCRIPTION DES PROVINCES.

Commençons par le Sawad (portion cultivée de la Mésopotamie). Les rois de Perse l'avaient surnommé le Cœur de l'Irak « dil iranschehr 2. » Le

contrées du monde musulman autour de «la maison sainte.» (Cf. Reinaud, Introd. à la géogr. d'Abou'lféda, carte, p. cxcviii.)

<sup>1</sup> La pierre noire est encastrée dans le mur qui fait face à l'orient. (Voyages d'Ali-Bey, II, 346.) Il faut, je pense, donner au mot جزء qui se lit ici, la valeur de 75 milles, ainsi que le dit Birouny d'après le calcul attribué à Ptolémée. (Kazvîny, Cosmographie, p. 146.) On obtient ainsi 450 milles ou 150 parasanges, à raison de 3 milles pour une parasange.

<sup>2</sup> Yakout a transporté une partie de ces détails dans son grand dictionnaire géographique. On sait que le mot Irak est la transcription arabe de Irah, vocable parsi tiré du sanscrit arya et ayria

Sawad se compose de douze districts «koureh, » chaque koureh formant un asitân; il renferme soixante cantons «taçoudj. » D'autres traduisent asitân par «arrondissement » et taçoudj par nahyeh « canton; » d'autres donnent à asitân le sens de « lieu, résidence. » Enfin (selon une opinion dissérente), le Sawad se divise en quarante-huit cantons.

I. Asitân de Schad-Firouz, chef-lieu Houlvân; cinq cantons: 1° Firouz-Kobad; 2° Djebboul; 3° Takwa; 4° Irbil; 5° Khanikîn.

#### RIVE ORIENTALE DU TIGRE. - TAMARRA.

II. Asitân de Shad-Hormuz, sept cantons: 1° Buzurg-Sabour; 2° Nehr-bouk; 3° Kelwada et Nehrbîn; 4° Khazer; 5° la Vieille-Ville; 6° le Haut-Radân; 7° le Bas-Radân.

III. Asitân de Schad-Kobad, huit cantons: 1°Roustoukbad; 2°Mehroud; 3° Silsil; 4° les Deux-Djaloula; 5° les Deux-Zab; 6° Bendendjein; 7° Beraz er-Roud;
8° Deskereh et les deux bourgades (roustakain).

IV. Schada-han-Khosrou<sup>2</sup>, cinq cantons: 1° le

«homme vertueux;» c'est un nom commun à toute la race des Arians. Le persan moderne a conservé la forme Irán qui désigne la Perse. M. Reinaud pense que le nom Irak fut appliqué d'abord au royaume de la Mésène et de la Kharacène, et qu'il s'étendit plus tard à la Babylonie. (Mém. sur le royaume de la Mésène et de la Characène, p. 60.)

« tractus, regio. موزة Au lieu de حازة, je lis حوزة

<sup>2</sup> Je pense qu'il faut lire, avec Yakout, Schadè-djani-Khosrou « la joie de l'âme de Cosroès. » Cependant, d'après ce qui est dit dans le Méracid, ce district paraît avoir été plus communément connu sous le nom de Khosrou-Sabour, et par abréviation Khasrabour.

LE LIVRE DES ROUTES ET DES PROVINCES. 233 Haut-Nehrewân; 2° le Bas-Nehrewân; 3° le Moyen-Nehrewân; 4° Baderaïa; 5° Bakousaya.

TERRITOIRES ARROSÉS PAR LE TIGRE ET L'EUPHRATE RÉUNIS.

V. Asitân de Sabour (nommé aussi) district de Kesker, quatre cantons: 1°Zendaverd; 2°Berboun<sup>1</sup>; 3° el-Ustad; 4° el-Djevazireh.

VI. Asitân de Schad-Bahman, quatre cantons: 1° Bahman-Ardechir; 2° Meïsan; 3° Dest-Meïsân; 4° Eberkobad<sup>2</sup>.

TERRITOIRES ARROSÉS PAR L'EUPHRATE ET LE PETIT-TIGRE (DODJEÏL) 3.

VII. Asitân el-Ali, quatre cantons: 1° Mîr-Sabour; 2° Mesken; 3° Kotrobbol; 4° Badouria.

¹ Ce nom ne se fit dans aucun traité géographique; peut-être l'auteur avait-il écrit ¿peut-être terre molle et légère. Pans le Méragid, une localité du Sawad est ainsi nommée.

2 Le nom Ardechir est écrit Lean dans les anciennes copies persanes, de là la leçon Azdechir, si fréquente dans Maçoudy, Hamzah d'Ispahân, etc. Bahman signifie en parsi « sage et heureux. » Ce fut vers l'an 225 de Jésus-Christ qu'Ardechir, après avoir détrôné les Arsacides, fit la conquête de la Mésène et lui donna son nom. (Voyez le passage de Hamzah sur cette expédition, Recherches sur la Mésène, etc. par M. Reinaud, p. 46 et suiv.) La description de Dest-Meïsan « la plaine de Mésène» se trouve dans Saint-Martin (Hist. et géogr. de la Mésène, etc. p. 59.) Le nom du quatrième canton cité ici est écrit Ebezkobad dans Yakout et le Méraçid. Ainsi que l'auteur du Mo'djem le remarque, plusieurs historiens musulmans ont confondu ce canton avec celui d'Erradjân, dans la Susiane. (Cf. mon Dict. de la Perse, p. 10.)

La copie A lit حجلة «le Tigre;» l'inexactitude de cette leçon est démontrée par ce qui précède. Au rapport de Yakout, dans le Moschtarik, on nomme Dodjeil un canal qui prend naissance au-dessous

VIII. Asitân ou district d'Ardechir-Babeguân, einq cantons: 1° canal de Schîr; 2° Roumakân; 3° Kouta; 4° canal Derkit; 5° canal Djoubarah 1.

IX. District de Diwamastân, ou des Zab, trois cantons: 1° Zab supérieur; 2° Zab moyen; 3° Zab inférieur².

X. District du Haut-Behkobad, six cantons:

1° Babel; 2° Khoutarnyah; 3° Haute-Felloudjah;

4° Basse-Felloudjah<sup>3</sup>; 5° les Deux-Canaux; 6° Aïn

et-Tamr «la Source du palmier.»

de Sorramenrà, et se dirige sur Bagdad, à travers un territoire vaste et fertile. (Cf. Description du pachalik de Bagdad, par Rousseau; Chrestom. arabe, 1, 73.) L'asitân el-Ali fut nommé plus tard Nehr-Ira, lorsque l'oncle du khalife Mansour y fit creuser un canal. (Abon'l-Féda, trad. française, p. 67.) C'est le nom de Mesken qui avait fait croire à d'Anville, égaré par le témoignage mal compris de Pline le Naturaliste, qu'il y avait deux Mésènes, dont l'une était placée plus au nord. Le canton de Kotrobbol (cette prononciation est donnée par le Kamous et le Moschtarik) était cité à côté de ceux de Salyhia et de Tizen-Abâd, pour ses fameux coteaux : ces trois noms se rencontrent souvent dans les poésies bachiques d'Abon-Nowas. (Voyez Odes 27, 36 et passim, édition Ahlwardt.)

Parmi les canaux dérivés du Petit-Tigre, Yakout mentionne le canal de Schirîn, qui répond au canal nommé ici Schir. Le canal Derkit, qui ne se trouve nulle part ailleurs sous cette forme, est peutêtre pour Deir «le couvent» dont il est question dans le Modjem cl-Bouldan. Au lieu de Djoubarah, qui est la vraie leçon, le texte porte cl-Howaizah. Sur le canal Konta, cf. Abou'l-Féda, ibid. p. 67.

<sup>2</sup> Le haut Zab est surnommé Medjinoun « le fou » à cause de la violence de ses caux; il commence entre Moçoul et Arbelles, et se jette dans le Tigre, près de Essinn. Le Zab moyen finit dans le canton de Nômanyah. Le petit Zab passe entre Arbelles et Dakouka, avant de se réunir au Tigre (Yakout, Abou'l-Féda). Enfin il est question, dans le Moschtarik, d'un quatrième canal nommé encore Zab, qui sort de l'Euphrate et se jette dans le Tigre, près de Wacit.

3 Les deux lexicographes Djewhery et Fironzábády disent qu'on

XI. Behkobad moyen, quatre cantons: 1° el-Djenneh et el-Bedat; 2° Soura; 3° Barbiçya; 4° Barousema; 5° Nehr el-Mélik « canal du roi <sup>1</sup>. »

XII. Bas-Behkobad, cinq cantons: 1° Forat-Badakla<sup>2</sup>; 2° Silahoun; 3° Nister; 4° Roumistân; 5° Hormuzdjird. Mais, d'après une classification différente, ces deux derniers cantons sont formés de la réunion de fermes prises çà et là sur divers cantons.

L'impôt foncier des districts arrosés par le Tigre (et l'Euphrate) s'élève à huit millions cinq cent mille dirhems<sup>3</sup>.

nomme felloudjah une terre labourée, arrosée et prête à recevoir les semailles.

<sup>1</sup> Le canal de Soura est le dernier bras qui met en communication l'Euphrate et le Tigre, près de Korna; quant à l'emplacement de la ville de Soura, il a donné lieu à de sérieuses difficultés. (Voyez Abou'l-Féda, trad. p. 67.) Le Canal royal, en araméen Nahr-Malka, est décrit par Saint-Martin (Mémoire cité, p. 68).

<sup>2</sup> Le nom de Forat est déjà cité par Pline (Hist. nat. VI, xxxII). Saint-Martin (même ouvrage, p. 29 et suiv.) place ce canton un peu au nord-ouest du canal cl-Haffar, entre Basrah et l'ancienne ville de Charax. Sur les différentes lectures du mot badakla, on peut consulter les notes et additions au Méraçid par Juynholl (I, p. 171).

<sup>3</sup> Soit 5,525,000 francs, à raison de of,65 par dirhem. Ce chiffre ne s'accorde pas exactement avec les sommes portées dans les tableaux qui vont suivre; je ne sais si l'on doit en accuser l'auteur ou les copistes. Mais il est hors de doute que ce petit paragraphe est mai placé dans les deux copies, puisqu'il se trouve entre les deux derniers districts réunis sous le nom collectif de Behkobad. Sa place naturelle est ici, à la suite des douze districts qui, selon l'auteur, forment le Sawad, et avant l'évaluation des ressources agricoles et financières de cette province.

#### OBSERVATION PRÉLIMINAIRE.

J'ai disposé ce qui suit en tableau, pour éviter des redites fatigantes, et aussi pour que le lecteur puisse saisir dans leur ensemble les chiffres disséminés dans le texte. Un mot d'explication me semble nécessaire sur la valeur de la mesure de capacité et des monnaies dont se sert Ibn Khordadbeh. Firouzâbâdy assure que le korre d'Irak vaut six charges ou soixante kafiz, soit quarante ardeb. Le kafiz contenant douze saa et chaque saa pesant à peu près deux litres et demi, le korre peut être évalué à 18 hectolitres environ. C'est aussi par approximation qu'il convient de déterminer la valeur du dinar et du dirhem', c'est-à-dire de la monnaie d'or et d'argent. On sait combien le taux en a varié dans les premiers siècles de l'hégire : sinsi le dinar, de 14 francs, son cours primitif, est descendu au-dessous de 7 francs; pareille fluctuation a été subie par le dirhem. Afin de ne pas exagérer des chiffres déjà considérables, j'ai donné ici au dinar la valeur moyenne de 10 francs, ce qui met le dirhem entre 65 et 70 centimes, en comptant 15 dirhems au dinar, ainsi que le fait Kodama dans son Livre de l'impôt. (Cf. Journ. asiat. 5° série, XX, p. 179.) Nous aurons ainsi :

Korre..... 18 hectolitres.

Dinar..... 10 francs.

Dirhem. . . . 65 à 70 centimes.

# DU SAWAD.

# TABLEAU STATIS

|   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                               | The state of the s |                                                                                                                 |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   | POSITION RIVERAINE.                                                                           | CANTONS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NOMBRE<br>des<br>nouneabes (1). | NOMBRE<br>DES GRANGES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KORRES<br>de blé.                                                                                               |  |
|   | Région occidentale du Sawad, arrosée par le Tigre et l'Euphrate.  Confluent des deux fleuves. | El-Anbar.  Kotrobbol.  Mesken.  Badouria.  Canal de Schîr.  Roumakân.  Koutha.  Canal Djoubarah.  Les (trois) Zab.  Babel et Khatarnyah.  Haute-Felloudjah.  Les deux Canaux.  An et-Tamr.  Djenneh et Bedat.  Soura et Barbiçya.  Barousama et Nahr el-  Mélik.  Sinnîn (6) et les Wakf.  Forat-Badakla.  Silahoun (8).  Roumistân et Hormuzdjird.  Nister.  Ighar (10).  Kesker, canal de Sillah, Rikkat et Reyân. | 10                              | 250<br>220<br>105<br>420<br>240<br>220<br>220<br>125<br>227<br>244<br>378<br>240<br>72<br>81<br>14<br>71<br>265<br>664<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,300 1,000 3,000 3,500 1,700 3,300 2,000 1,700 1,700 1,700 1,150 1,000 300 1,200 700 1,500 500 1,000 500 1,250 |  |
| ı |                                                                                               | A reporter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 183                             | 4,524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37,600                                                                                                          |  |

# TIQUE DU SAWAD.

| 1,400                                                                               | 150,000<br>300,000(2)<br>300,000                                             | (1) Il y a une faute dans le texte; il faut lire bourgades<br>*resatik », au lieu de taçondj.<br>(2) Le texte porte trois conts sculement; l'erreur est évidente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,000<br>1,700<br>3,050<br>2,000<br>2,000<br>6,000<br>7,200<br>(4).<br>500<br>3,050 | 350,000<br>150,000<br>150,000<br>150,000<br>250,000<br>350,000               | (3) Les copies présentent ici une lacune, suivie des mots cinq mille. Dans Kodama, où tous les chiffres de cet article so rapportent aux nôtres, on lit 150,000 dirhems; mais si cette leçon était acceptée, le total de l'impôt dépassersit le chiffre de 8 millions et demi, représentant la contribution en numéraire du Sawad. Pour obtenir cette somme, l'impôt de Badouria doit être estimé 43,160 dirhems seulement.  (4) Le produit de l'impôt en espèces étant le même dans Kodama, on peut combler oinsi les chiffres omis: 3,000 korres de blé et 5,000 korres d'orge.                             |
| 400<br>400<br>1,600<br>2,400 (5).                                                   | 280,000<br>75.000<br>51,000<br>150,000<br>100,000                            | (5) Korres de viz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5,500<br>2,500 (7).<br>1,500<br>500<br>2,000(9)<br>                                 | 250,000<br>900,000<br>140,000<br>10,000<br>300,000<br>200,840<br>70,000 (11) | (6) « Sous ce nom, ajonte l'auteur, sont réunies plusieurs fermes enlevées à différents cantons. Les produits en nature et en espèces y sont prélevés à titre de dîme auménière. »  (7) Orge et riz.  (8) « Dans ce cunton sont compris Khawarnak et Tizen-Àbâd.»  (9) Korres d'orge et de riz.  (10) On nomme ainsi des terres de franc alleu, prises sur plusieurs cantons et dont l'impêt entre dans le trésor particulier du khalife. (Voy. mon Dictionnaire de la Perse, à co mot.)  (11) Le teste de Kodama porte 270,000 dirhems, ce qui est évidemment une crreur. Si l'on adoptait ce nombre, on au- |

|                     |                             |                             |                        |                   | - |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|---|
| POSITION niveraine. | CANTONS.                    | NOMBRE<br>des<br>boundabes. | NOMBRE<br>DES GRANGES. | KORRES<br>DE BLÉ. |   |
| ·                   | Report                      | 183                         | 4,524                  | 37,600            |   |
|                     | Buzurg-Sabour               | 9                           | 260                    | 2,500             |   |
|                     | Radân                       | 19                          | 302                    | 4,800             |   |
| 1                   | Canal de Bouk               |                             |                        | 200               |   |
|                     | Kelwada, canal de<br>Bîn    | . 0                         | 34                     | 1,600             |   |
| Région orientale    | Djazer et la vieille ville. |                             | 116                    | 1,000             |   |
| du Sawad.           | Les deux Djaloula           | 5                           | . 66 (?)               | 1,000             | ł |
|                     | Deçin                       | 4                           | 230                    | 700               | l |
|                     | Deskerch                    | 7                           | 44                     | 1,000             | l |
|                     | Beraz er-Roud               | 6                           | - 26                   | 3,000             | l |
| 1                   | Bendendjein                 | 5                           | . 54                   | 600               | l |
|                     | Haut-Nahrewan               |                             |                        | 2,700             | ١ |
| Les trois           | Moyen-Nahrewân              |                             |                        | 1,000             |   |
| Nahrewân.           | Bas-Nabrewân                |                             |                        | 1,000             |   |
|                     | Badouria, Baksaya           | 7                           |                        | 4,700             | l |
|                     | Тотап (1)                   | 255                         | 5,656                  | 63,400            |   |

<sup>(1)</sup> On a vu précédemment que l'auteur évaluait l'impôt du Sawad à 8,500,000 dirhems, tandis qu'ici nous trouvons seulement 8,456,840. Cette différence de 43,160 dirhems sur 8 millions et demi peut s'expliquer par des fautes de copistes, fautes inévitables dans une aussi longue nomeuclature. Il est d'ailleurs aisé de la combler, si l'on admet notre conjecture sur les chiffres omis à l'article Canalde Schir. Le total de Kodama présente, comme on devait s'y attendre, des chiffres très-différents, à savoir : 8,095,800 dirhems, 117,200 korres de blé, 99,721 korres d'orge. Mais, comme M. de Slane l'a judicieusement remarqué, il y a un tel désaccord entre les groupes partiels et le total résultant de ces mêmes groupes additionnés, qu'il est impossible de prendre ces nombres pour termes de comparaison. Kodama ajoute à sa liste une indication fort précieuse et qui mérite d'être signalée ici : il nous apprend qu'un korre de blé et un korre d'orge pris ensemble valent 60 dinars monnayés. Appliquant cette même valeur au produit des céréales, tel qu'il nous est fourni par Ibn Khordadbeh, je trouve, en tenant compte des lacunes du texte, environ 50 millions de francs pour le produit annuel des récoltes, ou un peu plus, si l'on adopte la récapitulation de Kodama. Mais il est essen-

| KORRES<br>B'ORGE.                                                                                              | PRODUIT<br>DE L'IMPÔT<br>en dirhems.                                                                                             | OBSERVATIONS DU TRADUCTEUR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71,150<br>2,200<br>1,000<br>1,500<br>1,700<br>1,000<br>1,000<br>2,000<br>500<br>1,800<br>500<br>1,200<br>5,000 | 5,996,840<br>300,000<br>120,000<br>330,000<br>250,000<br>100,000<br>40,000<br>70,000<br>120,000<br>100,000<br>350,000<br>150,000 | raît, pour l'impôt du Sawad, un chisse supérieur au total qui résulte de l'examen de ce tableau. D'ailleurs Kodama ajoute, en note, que le même canton payait précédemment 90,000 dir. il serait dissicile d'expliquer une plus-value aussi considérable, et en si peu d'années, le produit des récoltes étant resté le même.  (1) La conversion des chisses des trois dernières colonnes donne les résultats suivants : blé, 1,141,200 hectolitres; |
| 103,550                                                                                                        | 8,456,840(1)                                                                                                                     | orge, 1,863,900 hectolitres; numéraire, 5,496,946 francs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

tiel de se rappeler que, dans le tableau de cet auteur, comme dans le mien, il est question uniquement du produit brut de la terre pour une année. Or il résulte de l'aveu des écrivains les plus sérieux, Mawerdy, l'auteur du Malteka, etc. que le Sawad fut déclaré par Omar terre kharadjych et soumise au kharadj moukaçémé, c'est-à-dire à l'impôt proportionnel. La quotité ordinaire de cet impôt étant le dixième, on voit que le droit du trésor sur le rendement de cette province s'élevait à 5 millions de francs. Ajoutons à cette somme 6 millions de francs, produit de l'impôt en numéraire, plus 8 à 10 millions pour les dîmes aumônières des deux grands centres «misr» Basrah et Koufah, et nous obtenons un chiffre de 20 millions pour la province du Sawad seulement. Il résulte encore du renseignement fourni par Kodama que, vers le milieu du 111° siècle de l'hégire, l'hectolitre de blé ou d'orge valait de 16 à 17 francs. Ces curieux renseignements, qu'on chercherait vainement dans les chroniques musulmanes, reposent, on le voit, sur des témoignages authentiques; ils feront, je l'espère', excuser la sécheresse et le désordre du document dont j'ai entrepris la publication.

Le district de Schad-Firouz, qui n'est autre que le pays de Houlvân, est imposé à 1,800,000 dirhems, y compris les sommes payées par les populations catholiques et kurdes.

## HISTORIQUE DE L'IMPÔT DU SAWAD.

Sous le roi Kobad, fils de Firouz, l'impôt était de 150 millions de miskals 1. Omar, fils de Khattab (que Dieu lui fasse miséricorde!), ayant ordonné de procéder au cadastre du Sawad, qui a, en long, 25 parasanges, depuis el-Haditha jusqu'à Abbadân, et en large, 85 parasanges, du coteau de Houlvân jusqu'à el-Odaïb, le résultat de cette opération fut 36,000 arpents (djérîb). Alors le khalife établit les taxes suivantes: un arpent de blé = 4 dirhems; un arpent d'orge = 2 dirhems; un arpent de palmiers = 8 dirhems; un arpent de vignes ou d'arbres fruitiers = 6 dirhems 2. La capitation fut établie

<sup>2</sup> En d'autres termes :

Tout ce qui est dit ici de l'impôt établi par Omar est traduit, discuté et enrichi de documents nouveaux, par Hamd Allah, l'auteur du Nouzhet el-Kouloub. Je regrette de ne pouvoir ajouter à ma traduction le travail du géographe persan; mais j'espère publier tôt ou tard son intéressant livre sur la topographie de la Perse, dénaturé et mis en lambeaux par Langlès, dans les notes du Voyage de Chardin.

On verra plus loin que la valeur attribuée à cette quantité par l'auteur lui-même est de 33 dirhems, plus une fraction.

sur 500,000 têtes, en tenant compte des dissérentes classes de tributaires. En résumé, Omar fixa l'impôt du Sawad à 120 millions de dirhems. (Il y a ici une erreur du copiste; il saut lire seulement 20 millions de dirhems, soit 13 millions de francs.)

El-Haddjadj, fils de Youçouf, par son gouvernement tyrannique et son despotisme fantasque <sup>1</sup>, ne put tirer de cette province plus de 18 millions de dirhems; encore dut-il consentir un dégrèvement de deux millions, de sorte que l'impôt ne produisit pas plus de 16 millions de dirhems (10,400,000 francs). Il défendit aux cultivateurs de tuer les bœufs, croyant que cette mesure suffirait pour développer l'agriculture. C'est ce qui a fait dire à un poëte:

Quand nous déplorons devant lui la ruine de l'Irak, l'insensé, il nous interdit la chair de nos bœufs!

La monarchie des Perses avait établi<sup>2</sup> un impôt de trente millions de dirhems sur le Djebal, l'Azerbaïdjân, Rey, Hamadân, les deux Mah, le Tabaristân, Nèhavend, Koumès, Maçabadân, Mihrdjânkadak et Houlvân.

¹ Ce prince fut envoyé en Irak, à l'âge de trente-trois ans, et gouverna cette province pendant vingt ans. (Dict. arabe de Nawawy, éd. Wüstenfeld, p. 144.)

L'auteur emploie le mot gui indique un payement en différents termes. Dans l'ancienne comptabilité ottomane, la solde de l'armée se payait par qysteïn, c'est-à-dire par semestres. (Voyez Hist. économique de la Turquie, par M. Belin, Journ. asiat. 1864, III, 482.)

RÔLE DE L'IMPÔT PAYÉ À ABOU'L-ABBAS ABD ALLAH, FILS DE TAUER, FILS DE HUÇEÎN, PAR LE KHORAÇÂN ET LES AUTRES PROVINCES SOUMISES À SON AUTORITÉ, L'AN 211 ET 212 1.

|                                                  | Dirhems.   |
|--------------------------------------------------|------------|
| Rey                                              | 10,000,000 |
| Koumès (Comisène)                                | 2,170,000  |
| Djordjån *                                       | 10,170,000 |
| Le Kerman. Cette province, dont les villes prin- |            |
| cipales sont: Baft, Dihistân, Moukân et Ker-     | ,-         |
| mân, a 180 parasanges en long et en large.       |            |
| Sous les Sassanides, l'impôt était de 60 mil-    | 4          |
| lions 3, aujourd'hui il est sculement de         | 5,000,000  |

- ¹ Il y a ici une erreur très-grave, mais dont les copistes sont seuls responsables, car il est impossible que l'auteur ignorât la date d'événements presque contemporains et aussi importants. Il faut, au lieu de 211 et 212, lire 221 et 222. Nous savons, par le témoignage de Hamzah d'Ispahân (p. 179), qu'Abd Allah, fils de Taher, reçut du khalife Mamoun le gouvernement du Khoraçân en 215 (septembre 830), qu'il administra cette province pendant quatorze ans, et mournt en 230, sous le règne de Wathik. Cette assertion est confirmée de point en point par Yacouby, dans son Historique du gouvernement du Khoraçân (éd. Juynboll, p. 41). Enfin Kodama nous apprend qu'une répartition de l'impôt fut faite par Abd Allah, fils de Taher, l'an 221 (836 de J. C.), et c'est là très-certainement le document dont Ibn Khordadbeh avait une copie sous les yeux. (Cf. Journ. asiat. août 1862, p. 169.)
- <sup>2</sup> Voici l'impôt payé par ces trois provinces un siècle plus tard; je tire les chiffres qui suivent du manuscrit de Mokaddessy appartenant au docteur Sprenger, fol. 260. «Rey, 10 millions; Koumès, 1,196,000; Djordjån, 10,196,800.» L'auteur ajoute: «Dinaver paye 3 millions; Koumm, 2 millions; Saïmarah, 3,100,000 dir.; Kachân, 1 million; Démavend, 10 millions.» (Ibid.)
- Mokaddessy dit que le Kermân payait encore 60 millions au moment où il écrivait; mais je crois qu'il y a une erreur de copie en cet endroit. Dans Kodama, on lit 6 millions.

|                                                | Dirhems.  |
|------------------------------------------------|-----------|
| Le Seïstân (prélèvement fait du dégrèvement de |           |
| Firavân ¹ et du Rokkhedj), y compris le Zé-    |           |
| mîn-Daver et le Zaboulistân, qui forment la    |           |
| frontière du Tokharistân                       | 6,776,000 |
| Les deux Tabès                                 | 113,000   |
| Le Kouhistân                                   | 787,080   |
| Neïsabour; cette ville a une citadelle 2       | 4,108,700 |
| Tous                                           | 740,860   |
| Abiverd                                        | 700,000   |
| Serakhs                                        | 307,440   |
| Merve-Chahidjân; cette ville a une citadelle   | 1,147,000 |
| Talikân                                        | 21,400    |
| Gordjistân                                     | 100,000   |
| Celle province paye, en outre, une taxe        |           |
| en nature de 2,000 moutons.                    |           |
| Badeghîs                                       | 124,000   |
| Herat, Oustouvah et Essidendj                  | 1,159,000 |
| Pouchèng                                       | 559,350   |
| Province du Tokharistân                        | 106,000   |
| Gourgân                                        | 154,000   |
| Khoulm                                         | 12,300    |
| Khottolân 3 et ses montagnes                   | 193,300   |
| Fatrougas                                      | 4,000     |
| Termela 4                                      | 2,000     |
| Eddour et Sindjan                              | 12,600    |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce mot est douteux. Le 'groupe de la copie A pourrait se lire Deraverd בלפנג. Le Méraçid place une ville de ce nom dans le Khoraçân.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kohendiz, mot qui est constamment défiguré dans les copies. L'auteur entend par là le centre politique d'une province, le siège du gouvernement. Le Kohendiz est, pour les villes de l'Orient, ce que la Kasbah était pour l'Afrique septentrionale et l'Espagne.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Un mot entièrement illisible.

<sup>4</sup> Ce nom et celui qui le précède sont incertains : ils me paraissent répondre à فاوغن et تاستان dans Edricy, I, 480.

|                                              | Dirhems.  |
|----------------------------------------------|-----------|
| Endicharân                                   | 10,000    |
| Bamiân                                       | 15,000    |
| Chermekan, Houmers (?) et Ishidjab           | 606,500   |
| Termed                                       | 47,100    |
| Soghdån                                      | 3,500     |
| Sa'yân                                       | 4,000     |
| Khàn                                         | 10,000    |
| Midedjân                                     | 2,000     |
| Ahazoun(?)                                   | 10,000    |
| Tabab                                        | 20,000    |
| Baham                                        | 20,000    |
| Saghaniàn                                    | 48,000    |
| Bassara                                      | 7,300     |
| Zagharsen                                    | 1,000     |
| Adan et Raman                                | 12,000    |
| Plus treize chevaux (sic).                   |           |
| Kaboul                                       | 2,000,500 |
| Plus 2,000 moutons estimés 6,000 dir.        |           |
| Kaboul est sur la frontière militaire du     |           |
| Tokharistân. Les autres villes sont : Wa-    |           |
| dân, Khâch, Khochhak, Khibrîn. Cette         |           |
| province, qui est limitrophe à l'Inde, pro-  |           |
| duit le cocotier, le safran et le myrobolan. |           |
| Bost                                         | 90,000    |
| Kech                                         | 111,500   |
| Nîm (Nîmrouz)                                | 5,000     |
| Badekin (?)                                  | 6,200     |
| Richtân et Djavân                            | 9,000     |
| Zaubân                                       | 2,220     |
| Akat                                         | 48,000    |
| Khârezm et Khath 1                           | 487,000   |
| Amol                                         | 203.400   |

<sup>1</sup> En dirhems dits khârezmy.

#### PAYS AU DELÀ DE L'OXUS.

| Paulhana asua alla anno de lalla                                                       | Dirhems.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Boukhara; cette ville a une citadelle                                                  | 1,189,200 |
| Le Soghd avec tous les districts qui forment le<br>gouvernement de Nouh, fils d'Aced 2 | 206100    |
| Cette somme est ainsi répartie :                                                       | 326,400   |
| Ferghanah                                                                              | 280,000   |
| En dirhems mohammedy.                                                                  | 200,000   |
| Les villes turques                                                                     | 46,400    |
| En dirhems khårezmy et moçaiby 3. De                                                   |           |
| plus, 1,187 pièces de grosse toile et                                                  |           |
| 1,300 pièces de cuivre ouvragé (mot à mot,                                             |           |
| en chaudières) ou en plaques.                                                          |           |
| Le chissre total de l'impôt (dans la Transoxiane)                                      |           |
| est                                                                                    | 2,072,000 |
| En dirhems mohammedy.                                                                  |           |
| Le Soglid, c'est-à-dire Samarcande, la mine de                                         |           |
| sel, Kech, Negef, Nîm et les autres districts.                                         | 1,089,000 |
| En dirhems mohammedy.                                                                  |           |

<sup>1</sup> Une copie porte taterych, l'autre hatarych حطرهم. La citation de Mokaddessy, qui est donnée plus loin, prouve qu'il faut lire ghi-

trifyeh, du nom de l'auteur de cette monnaic.

Mirkhond, Histoire des Sananides, traduite par M. Defrémery, p. 113, dit que Nouh gouvernait seulement Samarcande, et que le reste des provinces au delà de l'Oxus avait été partagé entre ses frères, par Ghassan, ministre du khalife el-Mamoun. Ce qui se lit ici prouve au contraire que Nouh réunissait le pays entier sous son autorité. Hamzah Ispahâny, dont les Annales furent rédigées vers 350, vient à l'appui de cette opinion. Voici ses propres paroles : « Cum Almamun e Chorassana in Iracam proficisceretur, Nuch, filius Asadi, eum illuc comitatus est, ac per plures annos tam assiduum ei se præbuit, ut Transoxanam auspiciis Thaheridarum ab co regendam acciperet. » (Trad. de Gottwaldt, p. 185.)

A ajoute nysfeïn « deux moitiés », ce qui pourrait se traduire par « payable en deux termes. » (Voy. la note 2, ci-dessus, p. 243.)

|                           | Dirhems. |
|---------------------------|----------|
| Plus                      | 2,000    |
| En dirhems moçaiby.       |          |
| Chach et la mine d'argent | 607,100  |
| Khodjendeh                | 100,000  |
| En dirhems mocaiby 1.     |          |

L'impôt du Khoraçân, en y comprenant tous les districts et cantons gouvernés par Abou'l-Abbas, Abd Allah, sils de Taher, s'élève à la somme de 44,486,000 dirhems, à laquelle il convient d'ajouter (comme taxe en nature) 13 chevaux<sup>2</sup>, 2,000 moutons, 1,012 prisonniers de guerre et 1,300 pièces de cuivre ouvragé et en plaques 3.

- Les sommes données ici, ajoutées à l'impôt de la province de Boukhara, formeraient un total de 3,087,300 dirhems. Il est hors de doute que plus d'une erreur s'est glissée dans les copies. Toutefois, il se peut que l'anteur n'ait pas compris dans sa récapitulation les taxes en nature, telles que étoffes, métaux, etc. En adoptant pour celles-ci, d'après les données mêmes du texte, le chiffre 1,015,300 dir. et en ajoutant ce total à la somme de 2,072,000 qui, selon Ibn Khordadbeh, forme le montant de l'impôt dans la Transoxiane, on obtient, en dernier lieu, 3,087,300 dirhems.
- 2 Il s'agit probablement de chevaux de luxe à l'usage des souverains. Le texte de Mokaddessy donne vingt chevaux,
- Sodama, qui ne travaillait pas, il est vrai, sur des documents de même date, évalue les contributions du Khoraçân à 38 millions de dirhems; mais quelques pages plus loin, dans sa récapitulation, il dit 37 millions seulement. Cette contradiction et l'omission de la somme payée par chaque ville ou district en particulier ne permettent pas de tenir grand compte de son témoignage. D'autre part, un écrivain contemporain, Yacouby, qui, sans avoir accès aux sources officielles, possédait cependant des renseignements positifs sur l'histoire administrative du Khoraçân, termine ainsi son aperçu chronologique des gouverneurs de cette province : «L'impôt du Khoraçân entier s'élève à 40 millions de dirhems, non compris le quint prélevé sur

SURNOMS DES ROIS DU KHORAÇÂN ET DE L'ORIENT.

## Le roi de Neïsabour est surnommé Kenar; — le

les places frontières au profit des Tahérides. Indépendamment de cette somme, dont ils ont la jouissance pleine et entière, ils reçoivent encore treize millions et de riches cadeaux, de la part du khalife. » (Texte arabe, p. 47.) Un témoignage aussi respectable doit, ce me semble, trancher la question entre les chiffres incertains de Kodama et les données qui résultent de notre texte. Tant que des documents plus précis ne viendront pas dissiper nos derniers doutes, nous pouvons accepter, comme une approximation satisfaisante, les sommes suivantes:

| Sawad                   | 20 millions de francs. |
|-------------------------|------------------------|
| Khoraçân et Transoxiane | 30                     |
| Fars                    | 20                     |
| Susiane                 | 20                     |
| ,                       | 90 millions.           |

soit de 90 à 100 millions pour les quatre provinces principales de l'empire des khalifes. Je crois devoir ajouter ici le relevé donné par Mokaddessy, à la suite de la description du Khoraçân et des provinces situées au delà de l'Oxus. Il ne faut pas oublier que ce voyageur publia son ouvrage eu 375 de l'hégire (985 de notre ère ). « Impôts: Ferghanah, 280,000 dirhems mohammedy. - Chach, 180,000 dir. moçaīby. — Khodjendeh (sur la ferme des dîmes) 100,000 dir. mogathy. - Soghd, Kech, Negel, Achrousneh, 1,039,031 (sic) dir. mohammedy. - Isfidjab, 4,000 et une fraction, plus un cadeau pour le sultan. — Boukhara, 1,166,897 dir. nommés ghitrifych. Les trois sortes de monnaies dont il est question ici doivent leur nom à trois frères, Mohammed, Moçaib et Ghitrif, qui les firent frapper; elles sont noires, mais plus estimées que les pièces blanches. - Saghaniân, 48,529.—Dakhân, 40,000.—Le Khârezm, 420,120 dir. dits khârczmy; le dirhem de ce nom vaut 4 danck et demi. » Puis faisant allusion au Livre des routes que, nous le savons par sa préface, il avait quelquefois consulté, il ajoute : « l'ai lu ailleurs que l'assiette de l'impôt, dans le Khoraçan, est 44,800,943 dirhems, plus 20 chevaux, 2,000 moutons, 1,200 esclaves, 1,300 pièces de cuivre en roi de Merve, Mahaveīh ; — le roi de Serakhs, Zadaveīh; — le roi d'Endekhoud, Bahman (ou Bahmaneh, d'après la copie A); — le roi de Niça, Ibnan (?); — le roi d'Amol, Anseb-amol chah; — le roi de Merve er-roud, Kilân; — le roi d'Isfizar, Merabideh; — le roi du Kaboul, Kaboul-chah; — le roi de Termed, Termed-chah; — le roi de Bamiân, Said-Bamiân; — le roi du Soghd, Akhchak; — le

chaudières ou en plaques.» On voit que le texte d'Ibn Khordadbeh qu'il avait sous les yeux ne différait pas sensiblement du notre, au moins dans ce fragment. Le même voyageur donne, sur les droits de douane, des détails fort curieux et qu'on peut résumer ainsi : « Ces droits sont légers, sauf pourtant la taxe prélevée sur les esclaves au passage de l'Oxus. Nul esclave mâle ne peut traverser le fleuve sans être muni d'une autorisation du sultan; il paye en outre 70 à 100 dirhems; il en est de même des femmes réduites en esclavage; mais l'autorisation du gouvernement n'est pas exigible pour les esclaves de race turque. Une esclave paye de 20 à 30 dirhems; un chameau 2 dirhems; un passager, pour son bagage, i dirhem. Les voyageurs sont fouillés rigoureusement, parce que les lingots d'argent qu'on porte à Boukhara sont l'objet d'un commerce important. Enfin, chaque voyageur est soumis à un droit de 1 dirhem ou d'un demi-dirhem, par relai.» (Fol. 221.)

¹ Ce paragraphe, qui n'est pas ici à sa place, puisqu'il se rattache naturellement à la section qui a pour titre, « Des rois de la terre, » plus loin, p. 256, a été si maltraité par le temps que presque tous les noms qu'il renferme sont douteux. L'auteur du Modjmel a consacré un chapitre au même sujet; mais l'unique copie de la Bibliothèque impériale, dont j'ai pu faire usage, et qui a servi à M. Mohl pour les extraits publiés dans ce recueil (III° et IV° série, 1841-1843), est elle-même très-fautive et remplie de leçons différentes. Je signale en note celles qui semblent se rapporter aux mêmes personnages. Dans le Dictionnaire persan intitulé Borhan-é-hati, si précieux pour l'histoire et l'archéologie de la Perse anté-islamique, il est dit que le gouverneur du Seïstan, sous Yezdidjird, dernier prince de la dynastie sassanide, se nommait Mahaweih.

Rois des petites tribus turques : Tarkhân. — Nîzek. — Hourtéguîn. — Ramroun. — Ghourek. — Chohrab 7.

Les deux copies portent tantôt عام , tantôt عام ...

<sup>3</sup> Est-ce la prononciation emphatique et conforme aux habitudes

persanes du vocable tartare tarkhân?

<sup>4</sup> Même leçon dans le *Modjmel* et dans Yacouby. L'auteur du *Modjmel* ajoute que ce surnom, qui date de l'âge héroïque de Roustem, est encore usité dans le pays. Maçoudy (*Prairies d'or*, IV, 213, sous presse), parlant d'un combat singulier entre un Arabe et le chef du Sedjestân, à la bataille de Kadiçyeh, nomme ce dernier *Schahriar*.

5 «L'homme à la huppe, » sobriquet tiré de l'idiome d'Himyar,

d'après le Kamous.

6 Peut-être faut-il lire: Touran-chah. L'alphabet arabe rend possibles des confusions de ce geore.

7 La déplorable incertitude qui règne dans ces dernières lignes provient certainement de l'auteur, qui a pu prendre des nons propres

<sup>1 «</sup>Le roi du petit Soghd est nommé Bekteguin; le roi du grand Soghd, Ikchid; le roi de Bamian, Schin.» (Modjmel, fol. 271 et suiv.)

# DISTRICTS DE L'AHVAZ (SUSIANE).

Souk el-Ahvaz. — Sous. — Touster. — Djoundeï-Sabour. — Ram-Hormuz. — Eïdedj. — Asker-Mokrem. — Nehr-Tira. — Sorrak. — Menadir la grande et Menadir la petite. — (Dépendances.) Le canton de Sirv, ou Davrak, et Sinbil. — Le canton de Baçiân. — D'autres prétendent que Touster dépend de Djoundeï-Sabour, et que Eïdedj, au lieu de former un district particulier, est enclavé dans celui de Ram-Hormuz. (D'après une autre opinion), cette province se divise en sept districts: 1° Djoundeï-Sabour; 2° Souk el-Ahvaz; 3° (les deux) Menadir¹; 4° Nehr-Tira; 5° Ram-Hormuz; 6° Sorrak; 7° Sous².

L'impôt foncier de l'Ahvaz est de 30 millions, celui du Fars également de 30 millions<sup>3</sup>. Sous l'an-

pour des titres, et les a défigurés, à mesure qu'il les copiait ou les entendait prononcer.

1 Kodama écrit à tort Medhar. Journ. asiat. loc. laud. p. 168.

2 Au rapport de Mokaddessy, cette division en sept districts est la senle en vigueur dans le pays. L'unique variante que présente le texte de cet auteur est Davrak, au lieu de Sorrak; c'est-à-dire le nom du chef-lieu substitué à celui du district. (Cf. Dictionnaire géographique

de la Perse, p. 241.)

<sup>3</sup> Les détails que donne Mokaddessy sur la répartition de l'impôt dans le Fars trouvent naturellement leur place ici: «Le chisfre des redevances varie dans cette province. Ainsi, à Chiraz, un arpent de blé ou d'orge paye 190 dirhems; un arpent de fruits ou de plantes potagères, 237 dirhems; un arpent de cotonniers, 237 dirhems et 4 danek; un arpent de vigne, 1,425 dirhems. (L'auteur parle ici du grand arpent qui vaut 70 coudées royales; cette coudée est de 9 perches.) A Kovar, les mêmes produits payent un tiers de moins qu'à Chiraz, en vertu d'une loi dont Haroun er-Réchid est l'auteur.

LE LIVRE DES ROUTES ET DES PROVINCES. 253 cienne monarchie des Perses, l'Ahvaz était taxé à 50 millions et les districts du Fars à 40 millions de

miskals. Imrân, fils de Mouça le Barmécide, fut nommé gouverneur du Sind, à la condition de payer une redevance de 1 million, tous frais pré-

levés.

Kesra-Perviz (Chosroès II), dans la dix-huitième année de son règne, tira de l'impôt foncier de son royaume 24 millions de miskals, ce qui fait, au poids actuel du dirhem, 795 millions de dirhems. Plus tard, le revenu (total) de son royaume s'éleva au chiffre de 600 millions de miskals.

A Isthakhr, les prairies sont un peu moins taxées qu'à Chiraz, et les terres labourées payent un tiers de moins qu'au chef-lieu. Je passerai sous silence les autres taxes et contributions d'octroi, qui sont

très-nombreuses et très-lourdes. » (Fol. 293.)

1 Kodama établit ainsi l'impôt sous Chosroès, II (608 de J. C.): 720,000 miskals d'or monnayé et 600 millions de dirhems d'argent. Le savant traducteur qui nous a fait connaître ce précieux fragment (Journ. asiat. loc. laud. p. 181) termine son travail par cette conclusion : 1º qu'en 619 de Jésus-Christ, le montant des impôts payés par l'empire perse dépassait 300 millions de francs; 2° qu'en 820 de Jésus-Christ, sous le règne d'El-Mamoun, le revenu du khalifat de l'Orient dépassait un milliard. Le calcul rigoureux tiré du texte d'Ibn Khordadbeh , et dont on a déjà vu les résultats partiels dans les notes qui précèdent, prouve au contraire que le revenu avait considérablement baissé sous la domination musulmane. En revanche, le revenu de la monarchie sassanide doit être supérieur à celui qui résulte de l'évaluation de M. de Slane. Ibn Khordadbeh affirme que le miskal des Sassanides valait, non un dinar musulman, c'est-à-dire de 10 à 12 francs, mais bien 33 dirhems et une fraction, soit environ 21 francs 50 cent. Établissant le calcul sur cette base, on voit que Chosroès avait plus que doublé la richesse publique, puisque l'impôt s'éleva de 500 millions à près de 1300 millions de notre monnaie. Kodama ajoute une sorte d'allusion timide qui laisse deviner un af-

## DISTRICTS DU DJEBEL 1.

Maçabadân. — Mihrdjânkadak. — Dinaver. — Nehavend. — Hamadân. — Koumm. Impôt foncier de Dinaver, 3,800,000 dir. On prétend que Koumm appartenait d'abord à la province d'Ispahân, et qu'il en fut séparé, à l'époque de Haroun. Le district de Keredj eut le même sort.

Sous la monarchie des Perses, le Djîl (Guilân), l'Azerbaïdjân, Rey, Hamadân, les deux Mah<sup>2</sup>, le

faiblissement dans le revenu. «Je crois, dit-il, que ces pays sont encore ce qu'ils étaient; le sol est fertile; mais pour les bien administrer, il faut un homme qui ait toujours la crainte de Dieu, etc.» Que l'auteur du Livre des routes puisse être cru sur parole dans son évaluation du miskal perse, il est permis de l'admettre, si l'on veut bien se rappeler qu'il était petit-fils d'un mage originaire du Khoraçân, et que la nature de ses fonctions, dans l'Irak-Adjèmy, l'obligeait à connaître, au moins à titre de renseignement et comme terme de comparaison, les lois et usages de l'ancienne administration. Au surplus, son assertion, bien qu'il nous en laisse ignorer la source, est corroborée par le témoignage unanime des chroniques persanes et des poëmes, échos des souvenirs populaires dont Khosrou est le héros. Les uns et les autres célèbrent à l'envi les splendeurs de son règne, ses immenses richesses et l'étendue de son empire. Toutefois, il importe de remarquer que la dix-septième année, ou, suivant notre texte, la dix-huitième de ce règne, coîncide avec l'année 607 ou 608 de l'ère vulgaire, et non point avec l'an 619, comme le dit la traduction de Kodama. L'auteur du Modjem el-Mulouk, Mustaufy, Mirkhond, etc. tous s'accordent à dater l'avénement de Chosroès II de l'an 590 de notre ère, lorsque l'usurpateur Vahram fit graver le nom du jeune prince sur la monnaie d'or et d'argent.

Ou Irak persan; on écrit plus ordinairement Djebal, pluriel de djebel, « montagne. » Le terme Kouhistán, qui en est l'équivalent en persan, est réservé à une province du Khoraçan.

2 On désigne ainsi les deux districts dont Dinaver et Nèhavend

LE LIVRE DES ROUTES ET DES PROVINCES. 255 Tabaristân, Nèhavend, Koumès, Mihrdjânkadak et Houlvân étaient taxés à 3 millions de dirhems.

### DISTRICTS D'ISPAHÀN.

Gette province, qui a 80 parasanges en long et en large, renferme dix-sept bourgades (roustak) comprenant trois cent soixante-cinq villages, sans compter les domaines immobilisés 1, qui sont vastes, bien cultivés et peuplés. L'impôt de cette province s'élève à 7 millions de dir. Celui de Rey à 10 millions. D'après une autre version, la province d'Ispahân serait divisée en vingt cantons, non compris celui de Koumm, lequel dépendrait de Dinaver 2.

#### DU ROYAUME DE LA TERRE.

Aféridoun partagea la terre entre ses trois fils : Selm (ou Selem) régna dans l'occident; les rois du

sont les chefs-lieux. Yakout propose différentes étymologies pour le mot mah. (Voy. Dict. géogr. de la Perse, pages 514 et 574.)

ا Ce mot est incertain: A lit الحديث; B عديث ; et Yacouby (p. 50) عديث , «de création récente.» Je n'hésite pas à lire عديث, convaincu qu'il est question ici de domaines constitués en fondations pieuses. On sait que, dans le langage de la jurisprudence, houbous ou ahbas est l'équivalent du terme wakf, vulgairement vaqouf, usité en Turquie.

<sup>2</sup> C'est ainsi que je crois devoir corriger le texte, qui ne présente aucun sens satisfaisant. Istakhry et Ibn-Haukal placent Koumm dans la région méridionale du Deilem ou de l'Azerbaïdjan. Mokaddessy comprend dans le Djebal toutes les villes situées entre la chaîne du Démavend et les plaines d'Ispahân; mais il ajoute que les deux districts de Keredj et Koumm, à cause de leur importance, étaient administrés séparément et pouvaient être considérés comme distincts de l'Irak-Adjèmy (fol. 253).

Roum et de la Soghdiane descendent de lui. Thoudj, nommé aussi *Thous*, régna en Orient; les rois des Turcs et de la Chine forment sa postérité <sup>1</sup>. Un de leurs poëtes a dit:

Nous avons, dans notre siècle, partagé notre royaume, comme la viande est partagée sur l'étal.

Nous avons donné la Syrie et les pays du Roum, jusqu'aux lieux où le soleil se couche, au vaillant Selem;

A Thoudj, le gouvernement des Turcs, dans les contrées réunies sous le sceptre d'un cousin.

Pour Irân, nous avons conquis le royaume de Perse, et nous l'avons comblé de nos bienfaits.

#### TITRES DES ROIS DU MONDE.

Le roi d'Irak, ordinairement connu sous le nom de Kesra, était nommé *Chahinchah*. Le roi des Byzantins, que le peuple nomme *Kaïçar*, s'appelle *Ba*sili<sup>2</sup>. Les rois des Turcs, du Tibet et des Khazars,

Il est incontestable que le texte est incomplet, puisque Iredj, autrement dit Irân, n'est pas nommé. Le poête qui a mis en vers ce thème ethnologique, si goûté des anciens historiens musulmans, appartenait, s'il faut en croire Maçoudy, à l'une des familles persanes qui, de bonne heure, se convertirent à l'islamisme. Maçoudy (Prairies d'or, II, p. 116) et Yakout (Diet. géogr. de la Perse, p. 64) rapportent la même tradition et citent les vers qu'on litici. Mais l'un et l'autre écrivent à la fin du troisième vers pui, au lieu de la leçon rapportée par Ibn Khordadbeh, et qui me semble plus ancienne. (Cf. Ibn Khaldoun, Ier vol. de son Histoire universelle, traduite en ture par Soubhi-Bey, p. 179; Hamzah Ispahany, p. 33.)

2 Comme il s'agit ici de titres plutôt que de noms propres, il est naturel de croire que l'auteur transcrit ainsi βασιλεύς; cependant, à en juger par les renseignements assez détaillés qu'il donne sur l'empire byzantin, quelques pages plus loin, il est probable qu'il connaissait de nom Basile le Macédonien, qui occupa le trône de 866 à 886.

LE LIVRE DES ROUTES ET DES PROVINCES. 257
portent tous le titre de Khakân. Le roi de la Chine
est nommé Baghbour (ou, selon l'autre copie, Faghfour). Tous ces rois descendent en ligne directe
d'Aféridoun, à l'exception du roi des Khozlodjes,
Khankouweïh!

Le plus grand roi de l'Inde est le Balhara ou roi des rois <sup>2</sup>. Les autres souverains de ce pays sont ceux de Djabah, de Tafen, de Djouzr, de Ghanah, de Rahma et de Kamroun. Le roi du Zabedj (il faut sans doute lire des Zendjes) se nomme Alfikhat; le roi des Nubiens, Kamil; le roi des Abyssins, Nedjachy; le roi des îles de la mer orientale, Maharadja; le roi des Slaves, Kobad.

### ROIS SURNOMMÉS CHAHINCHAH.

# Buzurg-Kousân-chah; Guilân-chah; Ardhachirân-

الحريرية Je suis porté à croire qu'il faut lire après Khozlodjes جريرية. «les Kirghyzes,» comme l'écrit Schems ed-din de Damas (fol. 8 v°). Quelle que soit d'ailleurs la lecture qu'on adopte, il est indubitable qu'il s'agit d'une tribu de race turque, soumise à une branche collatérale de la famille de Féridoun, d'après le système ethnographique exposé dans les vers cités précédemment. (Cf. Edricy, I, p. 173.)

<sup>2</sup> Sur le Balhara, souverain de Manguir, voir Prairies d'or, I. 176; et sur les autres rois de l'Inde, ibid. p. 372 à 390. Edriçy a reproduit le même passage, en y ajoutant quelques données nouvelles sur les rois de Ghanah. (Voy. traduction de Jaubert, I, p. 16.) Ce géographe parle aussi du Kamil, «nom qui passe, dit-il, par voie d'héritage, à tous les princes de la dynastie» (Ibid. p. 33.) Une grande confusion règne chez les auteurs musulmans qui ont essayé de transcrire et d'expliquer les noms des souverains de l'Asie et de l'Afrique. Pour en donner un exemple, le roi de Kachemir, nommé rai ou rajah par Maçoudy, est nommé tchaibal dans le Modjmel: l'auteur de cet ouvrage place le Maharadja au-dessus du Balhara, et ainsi du reste. (Ms. de la Biblioth. impér. fol. 274.)

chah ', roi de Moçoul; Masoun-chah, roi de Meïsân (Misène et Characène); Buzurg-Irân-chah; Azerbaīdjân-chah; Seguistân-chah; Harou-chah (roi de Hérat); Kirmân-chah; (le mot suivant est illisible) Samdad-chah, roi du Yémen; Barman-chah; Karschah; Farhân-chah; Amarkân-chah (?); Saïbân-chah; Maskardân-chah, dans le Khoraçân; — Allan-chah, Baraskân-chah, Mekrân-chah, dans le Sind; — Mourdân-chah, chez les Turcs; — Hindovân-chah, dans l'Inde; — Kaboulân-chah, dans le Kaboul; — Schirân-chah, Daân-chah, Manaad-chah, dans le Sind; — Daverân-chah, dans le Zémin-daver; — Lahsân-chah; — Kachmirân-chah².

# ITINÉRAIRES.

Aboul-Kaçem (Obeïd Allah, fils d'Abd-Allah), fils de Khordadbeh, dit:

Commençons par l'Orient, qui forme le quart de l'étendue de l'empire, et parlons, en premier lieu, du Khoraçân. Ce pays obéissait autrefois (sous les

י Ce nom, donné par la copie A, la seule où ce paragraphe soit lisible, ne serait-îl pas un souvenir altéré, mais encore reconnaissable, du ארץ אשלר (Isaïe, vII, 18.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les deux mois qui terminent, cet article si étrangement altéré sont entièrement méconnaissables. Il est d'ailleurs facile de voir qu'il ne pouvait pas s'arrêter aussi brusquement dans la rédaction originale, et que le paragraphe sur les rois du Khoraçân (ci-dessus, p. 249) devait en être la suite naturelle. Quoi qu'il en soit, la première section du livre, celle qui traite de l'impôt et de la division politique des royaumes, s'arrête ici, et l'auteur va commencer la

LE LIVRE DES ROUTES ET DES PROVINCES.

Perses) à un sipahbêd nommé Kadouskân 1. Celui-ci avait sous ses ordres quatre merzebân, et chaque merzebân gouvernait une des quatre parties du Khoraçân; ils venaient dans l'ordre suivant : 1° le merzebân de Merve-Chahidjân et ses dépendances; 2° le merzebân de Balkh et du Tokharistân; 3° le merzebân de Hérat, Pouchèng, Badeghîs et Séguistân; 4° le merzebân des pays situés au delà de l'Oxus.

ROUTE DE BAGDAD AUX LIMITES LES PLUS RECULÉES DU KHORÂÇAN<sup>2</sup> (ROUTES DU N.-E.).

Nahrevân, 4 fars. — Barma (Mok. Deïr-Barima), 4 fars. — Deskereh, 8 fars. — Djaloula, 7 fars. — Khanikîn (Kod. Ed. 9 fars.), 7 fars. — Kasr-Chirîn « le château de Chirîn, » 6 fars.

(Ici l'auteur décrit une route annexe en ces termes : de Kasr-Chirîn à Direkdân, 2 fars. — Chehrzour, 18 fars. puis, reprenant son itinéraire direct, il continue ainsi :)

Houlvân, 5 fars. — Maroustân (il faut lire Made-

description des itinéraires, qu'il poursuivra, à travers quelques digressions, jusqu'aux dernières pages de son livre, ou du moins jusqu'au chap. 1v «Description des montagnes, des sleuves, etc.»

Le mot sipalibed, « maître de la cavalerie, » se trouve dans Procope, De bello persico, I, ix. Voyez aussi Lajard, Recherches sur le culte de Mithra, p. 81. Selon Yakout, le gouverneur d'Ispahûn, à l'époque où cette ville fut prise par les Musulmans, se nommait Kadouskûn. (Dict. géogr. de la Perse, au mot Ispahûn.)

<sup>2</sup> Afin de ne pas multiplier inutilement les notes et les renvois, je place entre parenthèses les variantes de noms et de distances, fourroustân, avec presque tous les géographes), 4 fars. — Merdj el-Khala'h « la prairie de la citadelle, » 6 fars. — Kasr-Yézid « le château de Yézid, » 4 fars. — Zobeydyeh, 6 fars. — Kochkam (?), 3 fars. — Le château d'Amr, 4 fars. — Karmasîn (aujourd'hui Kirmânchah), 3 fars. 1,

.....Lacune .....

On continue à suivre la route du Khoraçân, en appuyant à gauche, et l'on se dirige vers Dukkân, 7 fars.

(Celui qui va dans la direction de Nèhavend et d'Ispahân tourne à droite, en partant de Dukkân, et arrive à Maderân, puis à Nèhavend, qui est un des districts du Djebal, puis à Khodar, 7 sars.)

De Dukkân à Kasr el-Luçous « le château des voleurs, » 7 fars. — Haddad, 6 fars. — Karyet el-Açel « bourg au miel, » 3 fars. — Hamadân ², 5 fars.

nies par les itinéraires arabes. Les ouvrages que j'ai consultés sont désignés par les abréviations suivantes :

Ed. = Edricy, trad. de Jaubert.

Yac. = Yacouby, éd. Juynboll.

Yak. = Yakout, Modjem el-Bouldân.

Mok. = Mokaddessy, ms. du docteur Sprenger.

lst. == Istakhry, éd. Moeller.

Fars. veut dire fursalih ou parasange (6 kilomètres).

M. == mille, tiers de la paresange.

4 fars. suivant Mokaddessy. Kodama dit que la distance entre Bagdad et Kirmânchah est de 71 fars. D'après Ibn-Khordadbeh, elle scrait de 70 fars (420 kilomètres).

2 C'est par inadvertance que le docteur Sprenger dit que ce nom est omis par l'auteur, il se trouve dans les deux copies et fort lisiblement écrit. Kodama compte 31 fars, de Kirmanchah à Hamadân; — Darnava (Kod. Darira), 5 fars. — Bouzanadjird, 5 fars. — Erzch, 4 fars. — Herzeh, 4 fars. — El-Asavireh, «les chevaliers,» 4 fars. — Youçeh et Roudeh, 3 fars. — Davoud-Abâd, 4 fars. — Sousenîn, 3 fars. — Savah, 5 fars. — Miskveïh, 9 fars. — Kostana, 8 fars. — Rey, 7 fars 1.

De Rey à Kazvîn, en tournant à gauche, 27 fars.

— De Kazvîn à Abhar, 12 fars. — D'Abhar à Zindjân, 15 fars.

Haddadeh, 7 fars. — Hades, 7 fars. — Meimel, 12 fars. — Hemkend, 7 fars. — Açed-Abâd, 7 fars. — Bahman-Abâd, 6 fars. — Khosroudjird 4, 6 fars. — Nisker-dereh, 5 fars. — Neisapour, 5 fars.

mais le total de son itinéraire ne donne que 30 fars. le nôtre compte 28 fars.

Les distances additionnées donnent 61 fars. entre Hamadan et Rey, ce qui s'accorde avec l'itinéraire parmilles d'Edriçy. Dans Mokaddessy, on lit 9 journées, soit 56 fars. — En résumé, nous trouvons, entre Bagdad et Rey, 159 fars. (954 kilomètres.)

La distance est omise et le nom lui-même est douteux; j'ai suivi

les leçons identiques d'Edriçy et de Kodama.

Faute des copistes; le calcul ne donne que 62 fars. chiffre confirmé par Edriçy, qui compte 189 milles = 63 fars.

4 Kodama et Edricy placent une étape intermédiaire de 6 fars.

La distance totale entre Bagdad et Neïsapour est de 305 fars 1. Les villes principales de cette province sont : Zam (Djam), Bakherz, Djouein et Beïhak.

De Neisapour à Elghabis ou Ghaïbas, 4 fars. —
— El-Djouzak (ou el-Djouza; Mok. lit: Karyet elHomrâ « le village rouge »), 4 fars. — Thous, 5 fars.
— Birakân (je crois qu'il faut lire Noukân), 5 fars.
— Mardoudân (Mok. Mazdourân), 6 fars. — Erkineh, 8 fars. — Serakhs, 6 fars. — Kasr et-Tudjar «château des marchands, » 3 fars. — Astar-djemal (Mok. et Yac. Astar-Mo'ad), 5 fars. — Bilistaneh, 6 fars. — Dendanekân, 6 fars. — Niredjird, 5 fars.
— Merve-Schahidjân; cette ville a une citadelle, 5 fars. — Distance totale (de Bagdad à Merve), 371 fars <sup>2</sup>. De Bagdad à Serakhs, 345 fars.

De Merve partent différentes routes qui se diri-

entre Bahman et Khosroudjird, et une autre étape de 4 fars après Khosroudjird. Le texte est donc altéré dans mes deux copies. L'évaluation totale, donnée quelques lignes plus loin, prouve bien que deux ou même trois stations doivent être ajoutées à celles qui sont nommées dans le texte.

<sup>1</sup> Je ne trouve que 301 fars, même en tenant compte des deux étapes omises sur la route de Koumès à Neïchapour; il se peut qu'une autre station ait été oubliée par l'auteur lui-même. Du reste, cette différence est minime, et nous pouvons fixer, sans être trop loin de la vérité, la distance entre Bagdad et fa capitale du Khoraçan à environ 1800 kilomètres.

<sup>2</sup> Au lieu de Bagdad, les copies portent « El-Haddadeh, » leçon erronée; en outre le calcul donne seulement 368 fars. Cette contradiction s'explique par une légère différence dans la distance de deux étapes. Si l'on compte, avec Edriçy et Kodama, 5 fars. entre Neïchapour et Ghaïbas, 6 fars. entre Ghaïbas et Djouzak, on obtient, grâce à cette correction, le chiffre de 371 fars. donné par l'auteur.

LE LIVRE DES ROUTES ET DES PROVINCES. 263 gent vers Chach, le pays des Turcs, la province de Balkh et le Tokharistân.

### ROUTE DE MERVE À CHACH ET AU PAYS DES TURCS.

Kechmahen, 5 fars. — Deïoub (Kod. Divân), 7 fars. — Mandou (Kod. Mansat), 6 fars. — Absa, 8 fars. — Bir-Omar « le puits d'Omar » (Kod. Nehr-Othmân « le fleuve d'Othmân ») 4 fars. — Amol, 6 fars. — Distance de Merve à Amol, 36 fars.

De Merve aux rives du fleuve de Balkh (Oxus), 1 fars. On traverse le fleuve et on arrive ensuite à Karîn (Kod. Ed. Ferebr), 1 fars. — La forteresse de Djâfar, dans le désert, 6 fars. — Bykend, 6 fars. — Ribat « caravansérail de Boukhara, » 2 fars. — Masals (Kod. Yasara), 1 fars. \(\frac{1}{2}\). — Chora', place forte, 4 fars. — Kourousghoun (Kod. Koul), 6 fars. — Distance entre Amol et Boukhara, 19 fars \(\frac{1}{2}\).

Les villes de la province de Boukhara sont : Kerminyeh, Tavavis, Virdaneh, Bykend, la ville des marchands, et Karîn (Ferebr), qui n'est pas éloignée de Boukhara. Entre Boukhara et Samarcande, il y a 37 fars. Au sud de cette province se trouve la chaîne de montagnes qui s'étend jusqu'en Chine.

L'itinéraire n'est pas complet, et le chiffre 19 fars, doit être placé avant Chora'. C'est ce que prouve le texte de Kodama, qui met Boukhara à 5 fars, de Masals ou Yasara. En rétablissant cette distance, oubliée dans notre texte, nous trouvons, entre Amol et Boukhara, 20 fars. ½. Edricy compte, lui aussi, 60 milles entre les deux villes, ce qui revient au même.

### ITINÉRAIRE DE BOUKHARA À SAMARGANDE.

Kerminyeh, 4 fars. — Debousyeh, 5 fars. — Irtikhen, 5 fars. — Rozmân, 5 fars. — Château d'Alkamah, 5 fars. — Samarcande, ville fortifiée, 2 fars. — Les principales localités qui dépendent de Samarcande sont: Debousyeh, Kechanyeh, Irtikhen (ou Kech), Nesef (ou Nakhcheb), Khodjendeh. — Distance entre Boukhara et Samarcande, 37 fars 1.

De Samarcande à Barket, 4 fars. — Djisr-bâghy (Kod. Djisrify), dans le désert, 4 fars. 2.....

De Chach à la Mine d'argent, 7 fars. — Erilmouzeh (?), 5 fars. — Distance entre Samarcande et Chach, 42 fars.

. . . . . . Zamîn, ville connue.......

Deux routes mènent à Chach, au (fleuve des) Turcs, et à Ferganah. De Chach et de Zamîn à Khouloum (Kod. Ed. Koulous), par le désert, 7 fars. — De là au fleuve des Turcs, sur le territoire de Chach, 9 fars. — De là au passage du fleuve, 4 fars. — Boumket, 3 fars. — Chach, 2 fars. —

¹ Comme on l'a vu dans la note précédente, le texte a été mutilé en cet endroit, et le nom de Boukhara n'est même pas mentionné après Masals. Il faut donc prendre pour point de départ l'étape nommée Chora', ce qui ne donnerait encore que 36 fars. Mais je pense, avec le docteur Sprenger, que, pour arriver au chiffre présenté par Ibn Khordadbeh, il faut compter, comme le fait Edriçy, 6 fars. au lieu de 5 entre Irtikhen et Rozmân. (Cf. Die Post- und Reiseroutea, p. 17.)

<sup>2</sup> Ici commence une nouvelle lacune assez considérable; la suite de l'itinéraire de Samarcande à Chach est perdue.

265

La porte de fer, 2 milles. — Khalef, 2 fars. — Gharkeuï (ou Gharkeul), 6 fars. — De là à Isfidjab, par le désert, 4 fars.

Distance entre Chach et Isfidjab, 13 fars.

D'Issidjab à Sawat, 4 fars. — Madoukhet (Kod. Baroudjket), 5 fars. — nom illisible (Kod. Tamiadj), 4 fars. — Nardjah, 4 fars. — Merly, au bord du sleuve (Kod. au lieu de Merly, menzil «station»), 6 fars. — Nardjah est une montagne autour de laquelle jaillissent, dit-on, mille sources qui se dirigent vers l'orient, (et forment) un fleuve nommé Oiourkoub 1, c'est-à-dire le fleuve rétrograde. — On passe le fleuve et l'on va ensuite à Khounket, 5 fars. — Atrân (peut-être Taraz), 3 fars 2.

D'Issidjab au pays des Keïmak (Ed. Ive climat, p. 217, Keïmaky), 80 fars. Il saut emporter des vivres pour toute la durée de ce voyage.

D'Atrân au Bas-Birsghân, 3 fars. — Kasr-Bas, repaire où les Turcs-Khozlodjes s'abritent pendant l'hiver, 2 fars 3. — Keul (lac) de Sout, 4 fars. —

<sup>&</sup>lt;sup>t</sup> Je présume que ce nom vient du verbe إيورمق aoutourmaq, « qui, en turc oriental, signifie «aller à reculons;» dans le même dialecte, outouroun a aussi le sens de «tourbillon, chute d'eau.»

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le texte ajonte: «entre Atrân et Khounket, 7 fars.» Je pense que ce mot fait double emploi avec l'étape placée avant Atrân ou Taraz, car il n'est cité dans aucun autre itinéraire. D'ailleurs le total donné par l'auteur est en désaccord avec les distances partielles. Il résulte des chiffres présentés par Kodama, dont le texte a subi ici moins de mutilations, qu'il y a environ 30 fars. entre Isfidjab et Taraz.

<sup>3</sup> La distance manque dans les copies, je l'ai rétablie d'après Kodama.

## BOUTE DE ZAMÎN À FERGHANAH.

Sabat, 2 fars. — Echrousneh, 9 fars. — (De Samarcande à Echrousneh, 26 fars.) Une autre route mène de Sabat à Alouk (ou Gholouk), 6 fars. — Khodjendeh, 4 fars. — Tarmakân, 7 fars. — Medînet-Bab, 3 fars. — Ferghanah, 4 fars.

Distance totale entre Samarcande et Ferghanah, 53 fars <sup>5</sup>. Ferghanah a été fondée par Enouchirvân, qui la peupla d'hommes pris dans chaque tribu; c'est pourquoi il lui donna le nom de Ez-her-khâneh, ce qui veut dire « de chaque maison. » — Khodjendeh appartient à cette province.

De Ferghanah a Koba, ville, 10 fars. - Aus,

<sup>!</sup> Autre lacune. Le nom de cette station manque dans Kodama. Dans Edriçy on lit: Djebel-Choub, 12 milles (soit 4 fars.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le texte porte plus haut Birsakhaïa, et ici, Bouchdjân; j'ai suivi la lecture du docteur Sprenger, loc. cit. p. 23.

<sup>5</sup> Kodama compte sculement 35 fars. mais il ne veut probablement parler que de la distance entre Zamin et Ferghanah; il resterait par conséquent 18 fars. pour la distance entre Samarcande et Zamin. Cette indication permet de combler la lacune signalée ci-dessus.

Atas, une journée. - Birsghân, 6 journées à tra-

vers un pays où ne se trouve pas un seul village.

Atas, dont il est question ici, est une ville bâtie sur le haut plateau qui sépare le Tibet de Ferghanah. Le Tibet est au centre de l'Orient. Du Haut-Birsghân à la capitale du Khakân des Tagazgaz 2, il y a trois mois de marche, à travers un pays couvert de vastes bourgades et de forteresses. Les habitants, Turcs d'origine, sont ou mages adorateurs du feu, ou Zendik (manichéens, athées). Leur roi réside dans une grande ville fermée par douze portes de fer. La population professe les croyances des Zendik. A gauche (au nord) est le pays des Keïmak; en face, la Chine, à une distance de 300 fars. Le roi des Tagazgaz possède une tente d'or placée au faîte de son palais; elle peut abriter neuf cents personnes, et se voit à 5 fars, de distance 3. Le roi des Keïmak campe au milieu des pâturages, sous des tentes en

Akabah ou Nokail, dans le Yémen, est un roc escarpé qui coupe une route; c'est exactement ce que les Persans, dans leur pays si accidenté, nomment kotel.

Maçoudy place dans la ville de Kouchân la résidence habituelle de l'Irkhan, roi des Tagazgaz. «Ce chef, le plus puissant des souverains de race turque, est surnommé, dit le même auteur, le roi des bêtes féroces et des chevaux. » (Prairies d'or, I, p. 358. Cf. M. Reinand, Relat. des voyages, Introd. p. CLUI.)

<sup>3 «</sup>La tente du khân s'ouvre du côté de l'orient, par respect pour le côté du ciel où se lève le soleil. » (Documents chinois sur les Toukioue, trad. par M. St. Julien, Journal asiatique, mars avril 1864, p. 335.)

peaux de bêtes. Le pays qu'il occupe est séparé d'Atrân (Taraz?) par un steppe d'une étendue de 81 journées de marche. La contrée habitée par les Tagazgaz est le plus vaste de tous les pays turcs; elle est entourée par la Chine, le Tibet, les Khozlodjes, les Keïmak, les Ghozzes, les Djagha (Tchaghataï?), les Petchénègues, les Terkech, les Euzkech, les Khoufach¹. Sur le bord du fleuve vit la tribu des Khorloukh (?). La ville de Karat² est une place forte occupée à la fois par une garnison musulmane et par une garnison de Turcs-Khozlodjes. — On compte en tout seize (grandes) villes turques.

### ROUTE DE MERVE-CHAHIDJÂN AU TOKHARISTÂN.

Kab (Kar, selon Kod, qui ne compte que 6 fars. par le désert), 7 fars. — Mehdy-Abâd, 6 fars. — Medjd-Abâd (Kod. Yahya-Abâd), 7 fars. — Karyetein «les deux bourgs» (Kod. El-Feres), 5 fars. — Açed-Abâd, sur le fleuve (l'Oxus), 6 fars. — Kasrel-Ahnef<sup>3</sup>, sur le fleuve, 4 fars. — Merve-er-Roud

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Je ne puis lire les deux groupes qui suivent; ce sont sans doute des noms de villes que l'auteur aura confondus avec les noms des principales tribus. (Cf. Sprenger, loc. cit. p. 26.) Edriçy a cité textuellement ce passage, I, 498; mais ses leçons ne peuvent inspirer aucune confiance.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les copies portent Magyat-Karat ou Farat, peut-être faut il lire Medynet-Farab.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Au rapport de Yakout, dans le Mo'djem, ce château, appelé Sinvân avant la conquête musulmane, doit son nom à El-Ahnef, fils de Kaïs, qui s'empara du Tokharistân, l'an 32 de l'hégire. (Sur ce personnage, voy. C. de Perceval, Essai sur l'hist. des Arabes, III, 275; lbn-Kotaïbah, éd. Wüstenfeld, p. 219.)

Kod. Merve la Haute), 5 fars. — Birichk, sur le fleuve, 5 fars. — Asrab, 6 fars. (Kod. 7 fars.) — Guendjabâd, 6 fars. — Talikân, 6 fars. — Kichtidjab (Kod. Kisdjân), 5 fars. — Arghiân, 4 fars. — Kasr-Hout, 5 fars. — Karyân (Faryab?), 5 fars. — El-Kaa' «la plaine, » dépendance du Gouzgân, 9 fars. — Serkân (Kod. Oustourkân), dépendance du Gouzgân, 9 fars. — Sedreh¹, dépendance de Balkh, 6 fars. — Vuchkouk, 5 fars. — El-Ouz (El-Ghour?), 4 fars. — Balkh, 3 fars. La distance totale entre Merve et Balkh est de 126 fars. 2

De Balkh à Sarkhour, 5 fars. — De là aux bords du fleuve Djeïhoun (Oxus), 7 fars. A droite est le pays de Khottol et le fleuve du Lion; à gauche, le Khârezm. Merve a un autre nom, qui est Nil. Cette ville est formée de deux quartiers, sur les deux rives du fleuve de Balkh. (Ses dépendances sont :) Amol, Rezm, les montagnes de Talikân, Karyat (Faryab?),

¹ Kodama, qui donne quelques détails sur les principales stations de cette route, nous apprend que Sedreh était d'abord un simple relai de poste, dans le désert. L'an 203 de l'hégire, à la suite d'un tremblement de terre qui se fit sentir aux environs de Merve et dans le Tokharistàn, une source abondante jaillit auprès de Sedreh et forma une rivière qui roula ses eaux bourbeuses jusqu'à Merve et Amol, répandant la fertilité sur son passage. Depuis ce temps, Sedreh est un bourg important, entouré de vergers et de champs cultivés.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Je ne tronve que 118 fars. mais il est certain que deux stations dont le nom est cité par Kodama ont disparu de nos copies. En tenant compte de cette omission, et après un examen attentif des deux documents, je trouve que cette distance est de 127 fars. (Cf. Sprenger, loc. cit. p. 41.) Mokaddessy compte 17 journées de marche, à raison de 6 fars. 1/2 par journée.

le Nedjd «haut plateau, » le Djouzghân, jusqu'aux derniers bourgs de la Bactriane. Le fleuve de Balkh conserve ce nom jusqu'à ce qu'il arrive à Termed; il baigne les murailles de cette ville, bâties en pierres de taille.

### ROUTE DE SAGHANIÂN.

De Termed à Sarim-Khân, 6 fars. — Khân-Zendjy (Ist. Darzindy), 6 fars. — Bertakht, 7 fars. — Saghaniân, 5 fars. — Barabda, 3 fars. — Hemdarân, 7 fars. Entre ces deux dernières stations, s'étend une vallée qui peut avoir 2 ou 3 fars. de long. — Barsekoun, 8 fars. — Savamân, 5 fars. — Vachdjird, 4 fars. — Rast, 4 journées de marche. Rast, qui forme la frontière du Khoraçân de ce côté, est une vallée étroite entre deux montagnes; c'est par là que pénétraient autrefois les Turcs, quand ils envahissaient le pays. Fadhl, fils de Yahya, fils de Khaled, fils de Barmek, y fit construire une porte 1.

BOUTE DE BALKH AU TOKHARISTÂN SUPÉRIEUR.

Valary, 5 fars. — Le chef-lieu du Khoullam ou Khoulm, 5 fars. — Nahar, ville, 6 fars (Kod. 7 fars). — Erkabouk, 5 fars. — Karisgham (Kod. Karidh-

¹ Voilà pourquoi cette station est nommée Derbend «barrière» dans le Livre des Climats. Ibn-Khallikân, citant un passage de l'Histoire des vizirs, par Djouchiary, assure que Fadhl le Barmécide fut investi du gouvernement de tout le pays qui s'étend entre le Chirvân et les frontières du Turkestân, l'an 176 de l'hégire. Yakout a transcrit textuellement ce passage d'Ibn Khordadbeh, dans son dictionnaire, au mot

Amir), 7 fars. — Près de là sont les bourgs qui appartiennent à Bostam, fils de Soura, fils de Mosavir<sup>1</sup>.

RELAIS DE POSTE SUR LA ROUTE DE L'ORIENT.

De Sorra-men-râ à Deskereh, 12 relais. — De Bagdad à Deskereh, 10 relais. — Moçair-Abâd (ou Naçir-Abâd), 9 relais. — Karmiçîn, 6 relais. — Djoundân (Khoundad), 10 relais. — Hamadân, 3 relais. — Miskveih, 21 relais. — Rey, 11 relais. — Koumès, 13 relais. — Neïsapour, 19 relais.

La longueur totale de cette route est ici de 28 fars. et dans Kod. de 30 fars.

<sup>2</sup> Il est bon de s'arrêter un moment sur ces chiffres, afin d'en tirer des indications précises. Kodama, qui part de Bagdad, compte 73 relais jusqu'à Rey; Ibn Khordadbeh part de Sorra-men-rà, et en compte 72. Le nombre total des postes entre la capitale de l'Irak et celle du Khoraçân, entre Bagdad et Neïchapour, s'élève à 104. Or, comme une poste, nous le savons par le témoignage du voyageur Mokaddessy, était de 6 milles dans le Khoraçan, il s'ensuit que, entre l'une et l'autre capitale, le service régulier du berid avait à parcourir 624 milles, soit 208 parasanges ou farsakhs (1248 kilomètres). Cependant nous avons vu précédemment que cette distance était de 301 fars.; et il serait malaisé de trouver la raison d'une telle inégalité si l'on oubliait que ce dernier chiffre s'applique seulement à la route suivie par les caravanes. Quelque considérable que paraisse d'abord un écart de 93 fars. ou plus de 55 myriamètres, cette considération suffit à l'expliquer. Quiconque a voyagé en Asie Mineure ou en Perse sait avec quelle lenteur désespérante marchent les caravancs ; que de détours et de contre-marches elles sont condamnées à faire pour trouver, soit un gué, soit un village d'approvisionnement, soit un pâturage pour les bétes épuisées. Le tchapar « courrier » brûle l'espace; n'ayant d'autre bagage que son sac de dépêches, sa pipe et le tapis qui lui sert de lit, il vole de relais en relais, franchissant torrents et montagnes, prenant, pour abréger sa route, des sentiers escarpés où nul autre n'oserait s'engager, et terminant ainsi en vingt quatre heures le trajet que le paisible muletier accomplit à peine en

RELAIS DE POSTE DANS L'AUVAZ ET LE FARS.

De Houlvan à Chehrzour, 9 relais. — De Houlvan à Syrevân, 7 relais. - De Syrevân à Samairah, 4 relais. — De Hamadân à Koumm, 47 relais. — D'El-Warkâ à Koumm, 3 relais. — De Koumm à Ispahân, 16 relais. — De Faderân à Nèhavend, 3 relais. — De Bagdad à Vaçit, 25 relais. — De Vaçit à la frontière d'El-Ahvaz, 20 relais. - De là à Noubendedjan, 19 relais. — A Chiraz, 12 relais. — A Istakhr, 5 relais.

Contributions de Chehrzour, Sameghân et Dizabâd, 2,750,000 dirhems.

Impotfoncier du Maçabadân et de Mihrdjânkadak, 3.500,000 dirhems.

Impôt foncier de Koumm, 2 millions de dirhems.

ROUTES ENTRE SOUK-EL-AHVAZ ET LE FARS.

De Souk-cl-Ahvaz à Azem, 6 fars. - Goubdin, (Abdîn?), 5 fars. - Zott, 6 fars. - Makhaçah et Dhyà «la ferme, » où se trouve un grand pont sur le Quadi-el-Milh «rivière du sel 1. » - Diblizâu.

huit jours. Les paragraphes spéciaux consacrés par notre auteur aux stations de la poste (sikkeh) prouvent incontestablement qu'il y avait à côté de la route ordinaire, fréquentée par le public, une route plus spécialement affectée aux besoins du service postal, et plus directe que la première. La différence entre les deux itinéraires s'explique ainsi d'elle-même.

La distance est omise; mais dans Kodama on lit 4 fars. Cet écrivain estime à 44 fars. la distance entre Souk-el-Alivaz, le principal marché de la Susiane, et Erradjan. Mokaddessy compte 7 journées,

environ 45 fars. = 225 kilom.

6 fars. — Erradjân, 5 fars. Sur la rivière d'Erradjân, s'élève un magnifique pont d'origine sassanide; il est en pierres de taille et long de plus de 300 coudées. — Destedjird, 5 fars. — Sedy, c'est là qu'on gravit la côte de l'Éléphant « Akabat-el-Fil, » 6 fars. — Khardjân, 6 fars. — Zerdjouneh, 4 fars. — Noubendedjân, 5 fars. — Kourkhân, 5 fars. — Dans les environs est le vallon de Bâwân, célèbre par ses noyers, ses oliviers et autres arbres à fruit, qui poussent au milieu des rochers. — Harareh, 7 fars.

Chiraz forme un district qui dépend d'Ardechir-Kboureh. Les autres villes de ce district sont: Djour, Meiboud, Djau, Simghân, Bendedjân, Kerikhân, Khovar, Roustak, Kîz, Guérouz, Abdereh, Sebdal, Tawadj, Kourân, Sidîn, Silaf, Gouvân, Zendjân et Koulm-Firouz.

La distance de Souk-el-Ahvaz à Davrak par eau est de 18 fars.; par terre, de 24 fars.

#### DISTRICT DE SABOUR.

Il est ainsi nommé à cause de son chef-lieu. Les cantons qui en dépendent sont : Noubendedjân, Khast (ou Khacht), Kimaredj, Kazeroun, Djurch , Goundivân, Destbarîn, Hindoukân, Derdjerid, Soulaf, Khoubedân, El-Meïdan, Mahân, Rasikhân, Chahidjân, Merzefadîn, Savroun, Dizlendjân, Sileh-Misr (?), Enverân, le Bas-Khoumagân, le Haut-Khoumagân, Tabaz-Mardân, Kîst.

¹ C'est la petite ville nommée Gurouh par Hamd-Allah-Mustaufy, dans son Nouzhet.

### DISTRICT D'ISTAKHR.

Istakhr est à la fois le nom du chef-lieu et du district. Dépendances : El-Beïda, Bahrân, Açân, Iredj, Manis, Djîr, Kybr-Halkounah, Borghân, Miavân, Kaçalisân, El-Oudar.

De Chiraz à Faça (nommée aussi El-Beida) et à Darabjird, 30 fars. — De Faça à Darabjird, 18 fars. Les cantons qui forment le district de Darabjird (aujourd'hui pays des Chebankareh) sont : Darabjird, Guerm, Djebrem, Sahaf, El-Akrad, El-Abdiân, Djouim, Merdj (Mergue), Tarem, Tabestân.

### DISTRICT D'ERRADJÂN.

Bas, Chehr<sup>1</sup>, Mildjan, Buzurg.

Distance de Chiraz à Djour, 20 fars. — De Djour à El-Beïda, 8 fars. — De Noubendjân à Chiraz, 23 fars. — De Chiraz à Sabour (Chapour), 20 fars. — De Chiraz à Istakhr, 8 fars.

#### CAMPEMENTS DES KURDES.

# Le mot remm<sup>2</sup> (au pluriel rumoum) signifie le

Au lieu de Chehr, Mustaufy, qui a cité cet article dans le même ouvrage, écrit Satr. Le nom suivant est illisible dans le texte; c'est peut-être le Darian de Mokaddessy. (Cf. Sprenger, loc. cit. p. 69.)

L'orthographe de ce nom n'est pas fixée. Dans les traités d'Istakhry et d'Edricy, on trouve constamment la forme 75. La prononciation adoptée ici est celle de Yakout et de Mokaddessy. Ce dernier (f° 290) compte 33 tribus ou clans chez les Kurdes; mais il est impossible de les rapprocher des noms cités par notre auteur; en outre, LE LIVRE DES ROUTES ET DES PROVINCES. 275 campement des (tribus) Kurdes. On en compte quatre : 1°le remm d'El-Huçein, fils de Djilaveih (Ed. Khalaveih), surnommé Miandjân; il est à 14 fars. de Chiraz; 2° le remm de Kaçem, fils de Chahriar, nommé Gouriân (Yak. et Ed. Barindjân), il est à 30 fars de Chiraz; 3°le remm d'Ardamraï-Havamah (c'est peut-être le احركانية de Mokaddessy), à 26 fars de Chiraz; 4° le remm d'El-Huçein, fils de Salih, nommé Rizan (copie B. Mouzan; Yak. Zizân), à 7 fars de Chiraz.

La province du Fars a 150 fars. en long et en large; elle renferme six districts 1: 1° Istakhr; 2° Sabour; 3° Ardechir-Khoureh; 4° Darabjird; 5° Faça; 6° Erradjân.

ROUTE D'ISTAKHR À SIRDJÂN (OU CHIRDJÂN, CAPITALE DU KERMÂN).

Khidhr, 7 fars. — Le Lac², 5 fars. — Ersindjân, 7 fars. — El-Astaf, 4 fars. — Chahek-la-Grande, 6 fars. — Village du Sel « *Qaryet-el-Milh*, » 9 fars. —

trois de ces tribus sont omises dans la copie du D' Sprenger. (Voycz aussi Prairies d'or, III, p. 253, et un mémoire d'E. Quatremère dans les Notices et extraits, t. XIII, p. 300 et suiv.) J'ai déjà fait remarquer ailleurs (Dict. yéogr. de la Perse, p. 264) quelle confusion régnait dans les auteurs musulmans qui ont parlé des tribus kurdes. L'étude plus complète des dialectes et des traditions populaires pourra seule dissiper ces ténèbres.

1 Il faut lire six au lieu de cinq que portent les copies, puisque ce nombre se trouve confirmé par la nomenclature qui suit; il est donné

aussi par Mokaddessy. (Cf. Sprenger, loc. cit. p. 69.)

<sup>2</sup> Ce lac est nommé Henguiam par Edriçy, qui en donne la description (I, p. h 11).

Mourianeh, 8 fars. — Arvân, 3 fars. — Marsân, dernière dépendance du Fars (distance omise). Ce qui fait depuis Chiraz jusqu'à cette station 61 fars. — De Marsân à Roud, 3 fars. — Kelmân, 2 fars. — Sirdjân, capitale du Kermân et résidence du sultan, 11 fars. Il y a donc 16 fars. 1 depuis la frontière du Fars jusqu'à cette ville.

# ROUTE (DU KERMÂN) AU SEDJESTÂN.

De Djiraft à Bemm, 20 fars. — Bermasir, 7 fars. — El-Amel, sur la lisière du désert, 4 fars. de là jusqu'au Sedjestân, 70 fars. dans le désert<sup>3</sup>.

Villes du Sedjestân : Zalek, Gourgveih, Heicoum,

- <sup>1</sup> Ce paragraphe est plein de lacunes et d'erreurs. En admettant comme exactes les deux distances additionnées par l'auteur, on a 77 fars. pour la distance entre Chiraz et la capitale du Kermân. C'est presque le résultat obtenu par Kodama: 76 fars. Edricy, qui suit une route différente par le désert, dit 228 milles (76 fars.). Dans Yakout, on lit 64 fars. seulement; mais le texte est certainement mutilé dans cet article du Mo'djem.
- <sup>2</sup> Le délabrement du texte est encore évident ici, puisque les villes les plus importantes, telles que Berdasir, Bemm, etc. ne sont pas mentionnées. Il est permis de supposer aussi que l'auteur, travaillant sur un document incomplet et inexact, aura pris pour des noms de ville les clans des Koufs et des Baloutches, ainsi que les gorges de Karen (écrites aussi Barzen) où vivaient ces nomades. (Cf. Istakhry, p. 72; Dict. de la Perse, p. 452.)

3 Ce qui fait, pour la longueur totale de cette route, 101 fars. Kodama compte sculement 80 fars, mais il faut remarquer qu'il suit

une route différente à travers le Kouhistàn.

Zarendj, Bost, Masverd, Karyetein « les deux bourgs; » en cet endroit se trouvent les écuries de Roustem; Rokhedj, Daver. Le fleuve du Sedjestân est nommé Hendmend. Dans les anciens âges, le roi Keïkaous donna la couronne du Sedjestân à Roustem le Héros.

D'El-Amel à Taberân, qui dépend du Kermân, 41 fars. — De Taberân à Basour, chef-lieu du Djeroun (Ed. Djervân), 14 fars. — De là au village de Yahya, fils d'Amr, 10 fars. — Hadân, 10 fars. — Maaden «la mine,» 10 fars. — Mousar, 9 fars. — Direk-Mamounah, 9 fars. — Guîr, 10 fars. De là au pays habité par les Balous (Beloutches), 20 fars. — La Montagne de Sel, 6 fars. — Mahal, 9 fars. — Kalamân, 6 fars. — Seraï-Khalef, 4 fars. — Firouz, 3 fars. — El-Hafsar, sur la route de Kandabîl, en suivant le steppe, 20 fars. — Seraï-Dara, 10 fars. — El-Hoçaïbah, 10 fars. — Kasdân, 10 fars. — Djour, 40 fars. — Bourg de Suleïman-ben-Somayi, 18 fars. (Ed. village de Salem). Ce village est le port du Khoraçân où l'on s'embarque pour aller dans l'Inde et la vallée de l'Indus (le Sind).

De la frontière du Kermân à Mansourah, 80 fars.; on passe par le pays des Zathes (ou Djathes), qui ont la garde de cette route. — De Zarendj, capitale du Sedjestân, à Moultân, deux mois de voyage. Moultân fut nommé «le ferdj de la maison d'or, » parce que Mohammed, fils de Kaçem, licutenant d'El-Haddjadj<sup>1</sup>, y trouva 40 bahar d'or dans une maison, qui

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sur la prise de Moultân et l'expédition de Mohammed dans la

fut depuis nommée « maison d'or. » Ferdj (fente) a ici le sens de « frontière. » Le bahar vaut 333 menn, et le menn 2 ritles.

#### PAYS DU SIND.

El-Kaïrounyeh, le Mekrân 1, El-Mend (il s'agit du pays des Meyd), Kandahar, Kasrân, Noukân, Kandabîl, Kinnezboun, Armabîl, Kanbaly, Sehbân, Sadousân, Deïbal, Raçek, Daur, Vendân, Moultân, Sendân, Mandal, Salmân, Seïrasp, Keredj, Roumlah, Kouly, Kanoudj, Barouh.

#### PAYS DES PEHLEVIS.

Hamadân, Dinaver, Nehavend, Mihrdjânkadak, Maçabadân, Kazvîn. Cette ville, qui est à 27 fars. de Rey, forme la frontière du Deïlem; elle comprend la ville de Mouça et la ville de Mubarek <sup>2</sup>. Zendjân, selon les uns, est à 15 fars., selon les autres à 12 fars. d'Ahbar; Essinn, Taïlasân (pays des Talisches) et le Deïlem. L'impôt foncier de Kazvîn et de Zendjân

vallée de l'Indus, on peut consulter l'extrait du Livre des Conquêtes, de Beladory, publié par M. Reinaud dans le Journ. asiat. 4° série, t. V, p. 121 et suiv. La maison ou frontière d'or est citée par Maçoudy, t. I, p. 207 et p. 377.

Les copies lisent Kerman. La confusion entre ces deux noms, qui ne different, en arabe, que par la position d'une lettre, est fréquente dans les manuscrits. (Voyez, par exemple, le passage d'Ibn Haukai, cité par Abou'l-Féda, texte, p. 346.)

<sup>2</sup> L'origine de ces deux quartiers est expliquée par Mustaufy, dans la description de Kazvîn qui termine son *Histoire choisie*. (Voyez un extrait de cette chronique, *Journ. asiat.* 5° série, t. X, p. 261.) LE LIVRE DES ROUTES ET DES PROVINCES. 279 n'est pas établi sur une base fixe; mais il est évalué approximativement.

### ROUTE DE L'AHVAZ À ISPAHÂN.

De Eidedj à Djoudardân, 3 fars. — Arestadjird, 4 fars. — Sefid Decht «la plaine blanche, » 6 fars. — Toumen (ou Touner), 5 fars. — Tenoudjird, 6 fars. — Ribat, 7 fars. — Khanedân, 7 fars. — Ispahân, 7 fars. 1

### ROUTE DU FARS À ISPAHÂN.

Kamfirouz, 5 fars. — Kouret (ou Koured), 5 fars. — Kâb, 4 fars. — Semarmez (Somaïrem?), 5 fars. — Chebah, 5 fars. — Mourdah, 7 fars. — Kenzel-Merdjân « trésor de corail, » 7 fars. — Kbân-el-Abrar « l'Hôtel des hommes généreux. » — Ispa-hân².

## BOUTE D'ISPAHÂN À REY.

De Yahoudyeh (faubourg d'Ispahân) à Berkhâr, 3 fars. — Ribat-Der « la station de la porte, » 7 fars. — Enbazer, 5 fars. — Asfar, 6 fars. — Damar, 4 fars. — Abâd, 5 fars. — Berouz, 5 fars. — Koumm, 6 fars. — Khavas, 5 fars. — Mokattaa

Distance totale, 45 fars. == 270 kilom.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les distances des deux dernières stations ne sont pas indiquées. Dans Istakhry, où l'avant-dernière étape est nommée Khânlendjân, la distance est 14 fars. et la route complète, 72 fars. Dans Kodama, 70 fars. mais il est à remarquer que l'un et l'autre prennent Chiraz pour point de départ.

«la ferme, » 5 fars. — Karem, 9 fars. — Eddeir «le couvent, » 7 fars. — Dâr, 7 fars. — Rey, 7 fars. 1

ROUTE DE BAGDAD À BASRAII.

Médain, Deir-el-Okoul, Djardjaraya, Djebboul, Fem-es-Silh, Vaçit, Farouth, Deir-el-Ommal, El-Hawanit. On traverse ensuite les marais (bataih), jusqu'au canal d'Abou'l-Açed. Là on s'embarque sur le Didjlet-el-Awra, puis sur le canal de Ma'kal, jusqu'au château de Basrah<sup>2</sup>.

RELAIS DE POSTE ENTRE SORRA-MEN-RÂ ET VAÇIT.

Okbera, 9 relais. — Bagdad, 6 relais. — Medain, 3 relais. — Deïr el-Okoul, 4 relais. — Djardjaraya, 8 relais. — Djebboul, 5 relais. — Vaçit, 8 relais.

¹ Total du parcours, 81 fars. La carte n° VII du D' Sprenger, dressée d'après l'Atval, donne 79 fars.

<sup>2</sup> L'auteur ne donne pas les distances entre chaque station, parce qu'une partie du voyage se fait sur les canaux qui coupent toute cette contrée. Mais, au rapport des meilleurs géographes musulmans, Bagdad étant à 100 fars. de Basrah, Vaçit, qui doit son nom à sa position intermédiaire entre les deux villes, est à 50 fars. de l'une et de l'autre. C'est ce qu'affirme Yacouby (p. 107 et 108), qui mentionne avec soin chacune des stations nommées ici. Kodama suit exactement le même itinéraire, malheureusement presque tous les noms y sont méconnaissables. Il est à remarquer qu'Edriçy ne compte que 120 m. ou 40 fars. de Bagdad à Vaçit. La station nommée Deïrcl-Ammal doit probablement son nom aux manufactures de tissus dont parle Yacouby (loc. cit. p. 109). Enfin le Méraçid, au mot caplique l'origine des deux canaux d'Abou'l-Açed et de Ma'kal.

<sup>3</sup> En évaluant le relai à 6 milles ou 2 fars, la distance entre Bagdad et Vaçit est 56 fars, entre Okbera et Vaçit, 86 fars. Il est vrai que Mokaddessy donne 12 milles au relai, dans le désert et ROUTE DE BASRAH À L'OMÂN, LE LONG DE LA CÔTE.

Abbadan, Hadaryah, Arfadja, Zabounah, El-Maaz, El-Assa, El-Migras, Holeidjah, Haçan, El-Kora; Moçeïlaha (Ed. Maslakha), Hamadh, Hadjar, Mokabar (Kod. Mokayr), El-Katan, la Sabkhah « terrain salsugineux, » Omân ou Sohar 1.

ROUTE (DE BASRAH) VERS L'ORIENT, PAR MER.

De Basrah à Abbadân, 12 fars. — Les Estacades<sup>2</sup>. 2 fars. c'est là qu'on s'embarque. La côte située à droite appartient aux Arabes, celle de gauche aux Persans; elles sont séparées par un bras de mer qui a 70 fars. de largeur. Dans ces parages se trouvent les deux montagnes (récifs) nommées Koçaïr et Owaïr3. La profondeur de la mer, en cet endroit, est de 70

l'Irak ; mais cela n'est pas applicable aux stations d'un pays sillonné de canaux, où les détours sont à l'infini. Le même auteur dit que 6 milles font un fars. en Syrie, et je pense que cette base est plus acceptable ici. (Cf. Sprenger, Vorrede, p. 6.) Ce qui le prouve aussi, c'est que Mokaddessy compte 10 fars. entre Bagdad et Okbera; il faudrait lire 20 fars, si le relai était calculé sur le pied de 12 milles , c'est-à-dire exagérer de moitié la distance bien connue entre ces deux points.

Après Omân, la copie A ajoute un mot illisible. Istakhry (p. 15) dit que cette route, divisée en 18 stations, est dangereuse à cause des nomades qui y exercent leurs déprédations. Dans Edricy, le nom des stations est totalement différent jusqu'à El-Kora (t. I, p. 371). On sait que Sohar fut le nom primitif de la ville qu'on appela depuis Omân.

Prairies d'or, loc. cit. p. 240; Ibn-Batoutah, II, 247.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La description des khachebat, ou barrage de Basrah, se trouve dans Maçoudy, I, p. 230.

à 80 brasses. Des estacades de Basrah à la capitale du Bahrein, sur la côte des Arabes, il y a 70 fars. Les habitants du Bahrein sont des pirates; ils n'ont pas de champs cultivés, mais possèdent des ruches d'abeilles et des chameaux. De la au Dourdour1, 150 fars. - de là à Omân, 50 fars. - De Chihr à Aden, 100 fars. Aden est un des principaux points de relâche dans cette mer. On n'y trouve ni blé, ni troupeaux; mais l'ambre, l'aloès, le musc y abondent. Aden est l'entrepôt des marchandises du Sind, de l'Inde, de la Chine, du Zendi, de l'Abyssinie, de Basrah, de Djeddah et de Kolzoum (Suez). La grande mer orientale produit de l'ambre excellent. Elle recèle dans ses flots un poisson long de cent à deux cents coudées; les marins le redoutent, et, pour l'éloigner, ils choquent des morceaux de bois l'un contre l'autre 2. On trouve dans les mêmes parages un poisson volant, long d'une coudée, à face de chouette; un poisson, long de vingt coudées et qui renferme dans son ventre jusqu'à quatre poissons du même genre (squales, requins); une tortue ronde de vingt coudées, qui pond mille œufs à la fois; sa carapace fournit une écaille excellente : cet animal est vivipare. (On y trouve aussi) un poisson vivipare qui ressemble au chameau; enfin, un oiseau qui

Le tourbillon, aux environs du cap Moçendom. (Prairies d'or, l. c. Kazvîny, Athar-el-Bilad, p. 117, et Relation des Voyages, LXXIX.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est le cachalot décrit par Maçoudy, sous le nom d'oval, I, 234. (Voyez aussi Relation des Voyages, 11, v1, 75.)

LE LIVRE DES ROUTES ET DES PROVINCES. 283 pond et couve ses œufs à la surface des vagues, sans jamais se poser sur le rivage.

ROUTE DU FARS (GOLFE PERSIQUE) VERS L'ORIENT.

D'Obollah à Kharek, 50 fars. Cette île, qui a un farsakh en long et en large, produit du blé, des palmiers et des vignes. - De Kharek à Lafet, 80 fars. Lafet a 2 fars. en long et en large; elle produit du blé et des palmiers. - De là à Aval (ou Abroun), île longue et large d'un fars. et qui produit du blé et des palmiers, 7 fars. - De là à Khîn 1, île déserte qui n'a pas plus d'un demi-farsakh d'étendue, 7 fars. - Kîs (Kîch), île qui a 4 fars. On y trouve du blé, des palmiers et des troupeaux; il y a dans ces parages une pêcherie de perles très-estimées, 7 fars. - Ile des Benou-Kavân, 3 fars. d'étendue et de largeur; elle est habitée par des hérétiques de la secte des Ibadites, 18 fars. - Ormuz, 7 fars. - Narmechîreh (Ed. Barmechîn), qui est la ligne de démarcation entre la Perse et le Sind, 7 journées de navigation. - Daïbal, 8 journées. Cette ville est à 2 fars. des bouches du Mehrân (Indus). Le pays du Sind produit le koust (costus speciosus, famille des balisiers), le rotang et le bambou. — Du fleuve Mehrân à. . . . . 2 où commence le territoire indien, 4 journées. On y récolte le rotang dans les montagnes et le blé dans

Nom illisible. Edriçy dit Yeksir ou Yeksin.

<sup>1</sup> Khîn n'est cité nulle part; mais on lit dans Edriçy (1, 424): « Hormuz est bâti sur les bords d'un canal dérivé du golfe Persique, et qui est nommé El-Hiz: « C'est sans doute le même nom estropié par les copistes.

les vallées; les habitants, divisés en tribus, vivent de brigandages. Deux farsakhs plus loin, habite une autre peuplade qui se livre au vol, ce sont les Meyd 1. - De là à Koul (ou Koula), 2 fars. - De Koul à Sendân, où l'on récolte le bois de teck « sadj » et le rotang, 18 fars. — De Sendân à Mely (Malabar), pays du poivre et du rotang, 5 journées. Au dire des marins, chaque grappe du poivrier est surmontée d'une feuille qui l'abrite de la pluie ; lorsque la pluie cesse, le feuillage s'écarte; s'il recommence à pleuvoir, il recouvre de nouveau le fruit 2. - De Melv à Balîn, 2 journées 3. — De là au grand golfe, 2 journées. A Balin, la route se partage. En suivant la côte, on arrive à Baneh (ou Bas), qui produit du riz qu'on porte à Serendîb, 2 journées. — Sandy et Askan, pays qui produit du riz, 2 journées. — Koura, où se jettent plusieurs fleuves, 3 fars. - Kilakân (Ed. Kilkayân), Louar et Kendjeh, 2 journées 4. Ce pays produit du froment et du riz; on y expédie de l'aloès par voie d'eau douce (le Godavery, selon le docteur Sprenger), de contrées situées à une distance de 15 journées, comme Kamoul et d'autres lieux.

Maçoudy, I, 378.

<sup>2</sup> Kazviny (Athar el-Bilad, p. 84, au mot Melibar) donne de nombreux détails sur ce phénomène, qui est décrit ici en termes bress et obscurs.

Balin peut être identifié avec le port nommé up par M. Reinaud, d'après Birouny. (Journ. asiat. loc. cit. p. 128, et Mémoire sur l'Inde, p. 104.)

Il y a après ces mots une petite lacune; dans Edricy, toutce qui suit se rapporte à la description de Semender.

— De Semender à Ourtasîr (Ed. Kachmîr), grand royaume où abondent l'éléphant, le cheval, le buffle et toutes sortes de productions, 12 fars. Le roi de ce pays est très-puissant 1. — D'Ourtasîr à Λīneh, où l'on trouve aussi des éléphants, 4 journées. — De Houbalin (?) à Serendîb, 2 journées.

Serendîb (Ceylan) a 80 fars. en long et en large. On y voit la montagne sur laquelle Adam fut précipité (après avoir été chassé du paradis terrestre). Le sommet se perd dans les nues, et il est aperçu des navigateurs à une distance d'environ vingt journées (sic). Les Brahmanes, qui sont les dévots de l'Inde, montrent sur cette montagne l'empreinte de l'un des pieds d'Adam; l'autre empreinte se trouve dans l'Inde, à une distance de deux ou trois journées de la première. On recueille dans cette montagne l'aloès, le poivre, plusieurs espèces d'aromates et de parfums. On trouve dans les environs différentes variétés de rubis et d'autres pierres précieuses; enfin, dans la vallée, une mine de diamants et des chèvres à musc. Les habitants de l'Inde disent que le pied d'Adam n'a laissé qu'une seule empreinte dans le roc, et qu'une flamme jaillit sans cesse, comme un éclair, du sommet de la montagne<sup>2</sup>. Screndîb produit le cocotier, et l'émeri, qui sert à essayer les métaux; on

القدر 1 ملكها عظيم القدر. Il faut ajouter au texte ces mots donnés par les deux copies, et qui ont été omis par mégarde au moment de la composition.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tout ce qui est dit ici du Pic d'Adam et du volcan a été copié textuellement par Edriçy (t. I, p. 71). Mokaddessy rapporte la même

trouve dans ses rivières le cristal de roche, et le long de ses côtes sont établies des pêcheries de perles.

Au delà de Serendîb, est l'île de Ramy, où vit le rhinocéros. Elle produit le bokam (bois de Brésil) dont les racines sont efficaces contre les poisons mortels. Ce remède s'emploie surtout avec succès pour les morsures de vipères. On y trouve aussi des buffles sans queue (lacune de quelques mots).

... Les habitants de ces îles vont nus, et s'abritent au milieu des fourrés. Leur langage est une sorte de sifflement inintelligible. Ils évitent la société des autres hommes. Leur taille est de 4 chibr (36 pouces); les parties génitales, dans les deux sexes, sont de petite dimension; ils ont les cheveux rouges et crépus. Ils grimpent aux arbres avec les mains.......¹. Il existe sur le rivage de cette mer une race de blancs qui peuvent atteindre à la nage les bâtiments, même lorsqu'il vente grand frais. Ils échangent, contre du fer, de l'ambre qu'ils apportent entre leurs dents ². — Une autre île est habitée par

tradition, et avec plus de précision. «Serendîb, dit ce voyageur, a 80 fars. en long et en large; on y voit la montagne où tomba Adam. Elle est nommée Rohn et peut être aperçue à plusieurs journées de là. On y remarque une empreinte de pied, large d'environ 70 coudées; l'autre empreinte, située à vingt-quatre heures de marche de la première, est entourée de flammes pendant la nuit.»

sans le secours des pieds, et on ne peut les atteindre, à cause de la rapidité de leur course. » C'est ainsi que cette lacune est complétée par Edricy (I, p. 75).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Edriçy a suivi une leçon différente et moins bonne: « Ils échangent, avec les navigateurs, des perles contre de l'ambre qu'ils por-

LE LIVRE DES ROUTES ET DES PROVINCES. 287 des noirs, qui mangent leurs prisonniers tout vivants, après les avoir suspendus et en avoir partagé les membres <sup>1</sup>.

d'argent. Soumise à l'action du feu 2.....

Dans les montagnes du Zendj (Zabedj?) il y a d'énormes serpents qui dévorent les hommes et les buffles; on en trouve même qui dévorent les éléphants. Ce pays produit le camphrier qui a, à peu de chose près, la taille de l'homme 3. On pratique, au sommet de l'arbre, une incision par laquelle s'échappe l'eau (la résine) de camphre. On la recueille; puis on fait une autre incision au dessous, vers le milieu de l'arbre, et le camphre en découle goutte à goutte. Après cela, l'arbre se dessèche et

tent chezeux. » La lecture qui résulte de nos deux copies est la même dans Kazvîny. (Adjaib, p. 108.)

<sup>1</sup> Le texte a souffert dans ce passage; mais il peut être rétabli ainsi qu'il suit avec le secours d'Edricy:

- <sup>2</sup> Ces ligues se rapportent dans Edricy à *Djalous*, qui est l'île nommée *Balous* par notre auteur. «La terre ainsi mélée se dissout et se transforme en argent.» (*Loc. cit.* p. 79.)
- <sup>3</sup> Peut-être lisait-on, dans la rédaction originale, à la suite de ces lignes la description du baobab ou de quelque arbre gigantesque, puisque la copie B a conservé une leçon très-différente, qui se trouve aussi dans Kazvîny et Edriçy: «Il peut étendre l'ombre de son feuillage sur cent personnes.» On sait que le camphrier a d'ordinaire le port et la hauteur du tilleul.

meurt. Cette île renferme une foule de merveilles qu'on ne saurait ni énumérer, ni décrire.

La route de Chine fait un coude à Balîn (Ed. Balbak et Balbank), et laisse à gauche l'île de Serendib. De Serendib, on se rend, en dix ou quinze journées de navigation, à l'île de Likbalous<sup>2</sup>. Les habitants de cette île vont nus; ils vivent de bananes, de poisson cru et de cocos; leur principale richesse est le fer. Ils fréquentent les marchands étrangers.

De Likbalous à l'île de Kalah, six journées de navigation. Cette île appartient au Djabah de l'Inde. Eile renferme des mines d'étain alka'ly et des plantations de bambou 3. — A gauche et à deux journées de Kalah est l'île de Balous, habitée par des anthropophages. Productions: campbre excellent, bananes, cocotiers, canne à sucre. Deux fars, plus loin est l'île du Djabah de Chelahet, nommé Maharadja. Cette île est très-vaste; le roi qui la possède est vêtu d'une robe et d'un chaperon (Kalansoua) d'or; il adore le Bouddah. Productions : cocotiers, bananes, canne à sucre, bois de sandal, jacinthe, giroflier. Près de là se trouve une petite montagne qui vomit des flammes, sur un circuit de cent coudées et à la hauteur d'une lance; le jour il en sort de la fumée, et le feu ne se montre que durant la nuit. Après

Ledricy a reproduit et développé cette description; mais il la rapporte à l'île Kilalı ou Kalah (t. I, p. p. 79-80).

Nommée aussi Lengbalous, Lengalous, etc. (Voyez les variantes de ce nom dans le Journal des savants, 1846, p. 687.)

<sup>3</sup> Relation des Voyages , I , 1x11; Prairies d'or, 1, 341.

Entre Djaba et Chelahet, on compte environ...1.

Les rois et les peuples de l'Inde s'abstiennent de boire du vin2; mais ils considèrent l'adultère comme une action licite, à l'exception du roi de Komar, qui s'interdit et l'adultère et l'usage du vin. Au contraire, le roi de Serendîb fait venir les vins de l'Irak pour sa consommation. Tous ces rois font grand cas de l'éléphant, et ils s'en disputent l'acquisition à prix d'or. Le maximum de la taille chez cet animal est neuf coudées; cependant, on trouve dans les ghobb3 des éléphants qui ont jusqu'à dix et onze coudées de haut. Le plus puissant souverain de l'Inde est le Balhara, dont le nom signifie «roi des rois.» Sur le chaton de sa bague, est gravée cette devise : « Ce qu'on entreprend avec passion finit toujours par réussir. » Après lui viennent le roi de Tafen; le roi de Djabah (Java); le roi de Djozr (Guzerat?), chez lequel ont cours les dirhems dits tatherides4; le roi d'Anah et le Rahma. Les États de ce dernier sont distants de tous les autres d'une année de marche 5. Le Rahma possède cinquante mille éléphants, des

<sup>2</sup> Passage copié par Maçoudy (1, 168).

Lacune. Edricy dit deux parasanges environ (Lc. p. 80). Au lieu « pays des aromates. » بلاد العطر pays des aromates. »

<sup>3</sup> Pluriel : aghbab. Les géographes arabes nomment ainsi des vallées spacieuses et étendues qui s'avancent dans la mer. Maçoudy les place dans le voisinage de Ceylan.

Voyez, sur cette monnaie, M. Reinaud, Mém. sur l'Inde, p. 235, et Gildemeister, p. 28.

Macoudy place l'empire du Rahma près du Guzerat (1, 383).

étoffes de coton et de l'aloès. Après lui vient le roi de Kamroun, dont le royaume touche à la Chine, et abonde en rhinocéros. Cet animal porte sur le front une corne, longue d'une coudée, et épaisse de deux palmes; on y remarque une sorte de figure dans le sens de sa longueur. Quand on la fend, on trouve dans l'intérieur, et se détachant en blanc sur un fond noir, l'image de l'homme, du cheval, du poisson, du paon, ou de quelque autre oiseau. Les Chinois les achètent et en fabriquent des ceintures dont le prix varie depuis deux cents dinars jusqu'à trois et quatre mille dinars 1.

Tous les rois dont il vient d'être parlé ont les oreilles percées <sup>2</sup>. Le roi du Zabedj est nommé Maharadja; il possède dans ses États une île nommée Dhou-Tail, qui retentit du son des tambours et des timbales <sup>3</sup>. Au rapport des navigateurs, on trouve

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Maçoudy a cité avec quelques détails nouveaux cette description, dont le fond paraît avoir été emprunté au Livre des Animaux de Djahez. Après avoir parlé de la gestation fabuleuse de la femelle du rhinocéros, l'auteur des Prairies d'or termine par ces mots: « L'ignore où Djahez a puisé ce conte, et s'il est le résultat de ses lectures, ou de ses informations.» (T. I, p. 388.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est-à-dire portent des boucles d'oreille. (Cf. Relat. des voyages, I, 151.)

par Kazvîny, mais les manuscrits de cet ouvrage donnent encore d'autres leçons. (Voy. édition Wüstenfeld, p. 112.) Chems ed-din de Damas (1°82) prétend que l'île de Tanil طانيل est habitée par une peuplade qui ressemble aux Tures, et que les bruits signalés par les voyageurs sortent d'une montagne élevée. Les marins musulmans, au dire de Maçoudy, qui décrit cette île sans la nommer, croient qu'elle sert de séjour au Deddjal ou Antechrist. — La description du cheval marin se lit

dans ces parages un cheval qui ressemble à l'espèce chevaline répandue parminous, mais dont la crinière est si longue qu'elle traîne par terre. — Le Maharadja perçoit chaque jour une contribution de 200.. d'or; il fait fondre cette somme en un seul lingot et la jette dans l'eau en disant: voilà mon trésor¹. Il y a dans cette mer une île où vivent des singes qui ont la taille de l'âne².

## ITINÉRAIRE DE LA CHINE.

En partant de Mabit (Ed. Maït et Mafit), on trouve à gauche l'île de Koyoumah (Ed. Tonoumah, et plus loin, Choumah. Relat. des voyages, Botoumah), qui produit l'aloès indien et le camphre. De là on va, en cinq journées, à Komar, pays qui produit l'aloès indien nommé komary, et du riz. De Komar à Senf<sup>3</sup>, trois journées, en suivant la côte.

dans le même passage de Kazvîny, d'après l'ouvrage de Mohammed, fils de Zakarya er-Razy. (V. aussi Relat. des voyages, introd. p. xcv.)

Le même fait est raconté avec plus de détails par Maçoudy (1, 176). Cet écrivain ajoute que le poids de la brique ou lingot d'or

ne peut être évalué par lui avec exactitude.

<sup>2</sup> Le texte est mutilé en cet endroit : la rédaction originale devait ajouter d'autres renseignements dont on retrouve la trace dans Edriçy. Tout ce qu'on vient de lire sur la description de l'archipel indien et la route suivie par les navires arabes, a été soumis à un examen sérieux par le docteur Sprenger. Ce savant démontre, par d'ingénieux rapprochements, que le fragment d'Ibn Khordadbeh, malgré ses erreurs et ses lacunes, a conservé un caractère d'exactitude remarquable. (Die Poste, etc. p. 82 et suiv.) On peut comparer ce récit à celui du marchand Suleiman (Relat. des voyages, I, 16-21). Voyez aussi la discussion de cet itinéraire, par M. Alf. Maury dans le Bulletin de la Société de géographie de Paris, avril 1846.

\* Tchenf, la Ciampa de Marco Polo. La traduction d'Edricy porte-

L'aloès de Senf, nommé à cause de cela senfy, l'emporte sur celui de Komar, car il va au fond de l'eau; ce qui prouve sa qualité supérieure. On trouve dans cette île des bœufs et des buffles.

.... Parmi les villes les plus connues de l'Inde, sont : Saīl, Medry (Mendary), Barouh, Kandahar, Kachmîr...<sup>1</sup>.

De Senf à el-Wakîn (Ed. Loukîn), qui est le premier point de relâche en Chine, 100 fars. par la route de terre et de mer. On trouve à el-Wakîn d'excellent fer de Chine, de la porcelaine et du riz². On peut aller d'el-Wakîn, qui est un grand port, à Khanfou, en quatre journées par mer, et en vingt journées par terre. Khanfou (Hang-tcheou-fou) produit toute espèce de fruits et de légumes, le blé, l'orge, le riz et la canne à sucre. De Khanfou, on arrive en huit journées à Djanfou (Khan-djen-fou), ville qui offre les mêmes productions que Khanfou. De là à Kantou, où l'on trouve aussi les mêmes pro-

à tort 8 milles, au lieu de 3 journées. (Cf. Relat. des voyages, p. cvi.) Loin de faire l'éloge de l'aloès komary, l'auteur de l'Athar el-Bilad, p. 64, assure qu'il est d'une qualité inférieure et qu'il diffère peu du bois ordinaire. (Cf. Prairies d'or, I, 169.)

Fragment incohérent et qui n'est pas à sa véritable place.

B, au lieu de porcelaine, porte « terre vernissée » ألطين اللازي. On peut consulter, sur la fabrication de la porcelaine en Chine, Relat. des voyages, II, 75; le traité chinois traduit par M. Stanislas Julien, Paris, 1856, et le Mémoire sur la porcelaine du Japon trad. par M. J. Hoffmann, Journ. asiat. V° série, t. V, p. 198. La traduction d'Edricy nomme Loukin la première échelle de la Chine; M. Jaubert paraît avoir lu مراقي degrés, qui n'a jamais, je crois, le sens de port ou station.

ductions, six journées. Dans tous les ports de la Chine il y a un grand fleuve navigable qui est soumis à l'influence de la marée. On trouve dans le fleuve de Kantou l'oie, le canard et d'autres volatiles. La plus grande longueur de la côte chinoise, depuis Almaid (Ed. sic, t. II, p. 89) jusqu'à l'autre extrémité, est de deux mois de voyage. La Chine renferme trois cents villes, toutes prospères et bien connues. Ce pays est borné par la mer, le Tibet et le pays des Turcs. Les étrangers venus de l'Inde sont établis dans les provinces orientales.

Le pays des Wakwak est si riche en mines d'or, que les habitants fabriquent, avec ce métal, les chaînes de leurs chiens et les colliers de leurs singes. Ils livrent au commerce des tuniques brochées d'or.

Abd el-Ghaffar le marin, originaire de Syrie 1, étant interrogé sur le flux et le reflux, en donna l'explication suivante: Ce phénomène se manifeste dans la mer de Perse, au lever de la lune; dans la grande mer, il se divise en deux saisons: l'une d'été, dans la direction d'est-nord-est, pendant six mois; à cette époque, la mer hausse dans les régions orientales, comme la Chine, et elle diminue dans les régions occidentales; l'autre d'hiver, dans la direction de l'ouest-sud-ouest, durant six autres mois; la mer hausse alors dans les contrées occidentales 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tout ce qui suit est textuel dans Kazviny; c'est en consultant cette cosmographie que j'ai pu rétablir le nom cité ici et absolument méconnaissable dans l'une et l'autre copie.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Passage copié presque littéralement par Maçoudy (1, 252). Ce-

Ce qui est au delà de la Chine n'est pas connu. En face de Kantou, s'élèvent de hautes montagnes. C'est le pays de Sila (Japon?) où l'or abonde. Les Musulmans qui s'y rendent s'établissent définitivement dans cette contrée, à cause de tous les avantages qu'elle présente. On ignore ce qui est situé au delà. Le pays de Sila fournit à l'exportation : le ghorraib (ixore, plante de la famille des rubiacées), la gomme kino, le muse, l'aloès, le camphre, des voiles, des selles, de la porcelaine, du satin, le cinnamome et le galanga. Du pays des Wakwak, on tire l'or et l'ébène; de l'Inde, l'aloès, le camphre, la muscade, le clou de girofle, la racine de nymphæa, le cubèbe, le coco, des tissus de coton et de velours, des éléphants. On exporte de Ceylan toutes les variétés du rubis et d'autres pierres de ce genre, le diamant, les perles et l'émeri qui sert à essayer les métaux; de Mely et de Sendân, le poivre et le cristal de roche; de Kalah, le plomb dit alka'ly; des régions du Sud, le bois de bokam (bois de Brésil) et le dary1, le costus, le rotang et le bambou. - La longueur de cette mer, entre Kolzoum (Suez) et le pays des Wakwak, est de 4,500 fars. (2,700 myriamètres). - On tire principalement du Yémen les soies rayées de diverses couleurs et plusieurs autres

pendant cet écrivain dit tenir ses renseignements des marins de Sîraf et de l'Omân.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Je crois qu'il faut lire الده ارزنجى Pracæna ferrea, » production que Maçoudy attribue aussi aux îles Kilah et Scrirah (I, 242).

LE LIVRE DES ROUTES ET DES PROVINCES. 295 etoffes, l'ambre, le wars (safran d'Arabie) et la gomme 1.

L'Inde est partagée en sept castes : 1° Les Sabekferya (B: les Sabiens; Ed. Sakrya); c'est la caste des nobles et du roi. Toutes les autres castes se prosternent devant eux; mais ils ne rendent cet hommage à personne. 2° Les Brahmanes, qui ne boivent ni vin, ni liqueur fermentée. 3° Les Kesrya (kchatrya); ils boivent trois coupes de vin seulement; ils ne peuvent contracter alliance dans les familles des Brahmanes; mais ceux-ci épousent leurs filles. 4° Les Sondarya (soudra) ou cultivateurs. 5° Les Meisera (veisya), artisans et ouvriers 2. 6° Les Sandalya (tchandala). gens de service et d'escorte. 7º Les Zenya, musiciens et jongleurs. Il y a quarante-deux sectes religieuses parmi les Hindous; les unes croient en Dieu (que son saint nom soit glorifié!) et en la mission des prophètes; d'autres rejettent les prophètes, d'autres rejettent toutes ces croyances à la fois. On trouve dans ce pays une classe de magiciens qui réalisent tout ce qu'ils veulent, par leurs enchantements, et guérissent toutes les maladies. Versés dans les sciences

leçons également inadmis- مخبر u lieu de محمو et de مخبر, leçons également inadmis-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On voit que l'auteur intervertit l'ordre de ces deux castes, celle des veysias ou marchands étant supérieure à la caste des soudras (artisans). Je n'ai pas hésité à transcrire par *Tchandala* le mot suivant, écrit *Sandalyah* dans les deux copies : il désigne le fils d'un soudra et d'une femme d'origine brahmanique. Il reste encore deux noms douteux dans cette liste, celui de la 1<sup>re</sup> caste et celui de la 2°. Edricy a copié ce passage (II, 98); mais ses leçons s'éloignent plus que les nôtres du thème sanscrit.

occultes et dans l'art de la divination 1, ils exercent une autorité absolue, font le bien et le mal, évoquent des apparitions et des fantômes qui frappent l'esprit d'épouvante, commandent à la pluie et à la grêle 2...

## MÉMOIRE SUR KHÂCÂNI,

POÈTE PERSAN DU XII SIÈCLE; PAR N. DE KHÀNIKOF.

## SECONDE PARTIE.

TEXTE ET TRADUCTION DE QUATRE ODES DE KHÂCÂNI.

Avant de donner le texte et la traduction des pièces annoncées dans la première partie de ce mémoire, je crois utile d'exposer les raisons qui m'ont guidé dans le choix des morceaux que j'offre au lecteur.

La poésie de l'Orient musulman a été assez étu-

L'expression wahm est employée dans le même sens et au sujet des sorciers de l'Inde, par Maçoudy, II, 452. Ce terme assez vague est expliqué dans les fragments de Kazvîny publiés par Chézy. (Chrest. arabe, III, 448.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ici commence une lacune dont il est impossible de déterminer l'étendue. Elle se termine par deux lignes incohérentes relatives à certains droits fiscaux de la ville de Bagdad. Il y est dit que le trésor perçoit 130,000 dirhems (84,500 francs) sur les Juiss, et 1,500,000 dirhems (975,000 francs) sur les approvisionnements de la capitale.

diée, traduite et commentée par des savants de premier ordre, pour qu'on ait le droit de formuler un arrêt définitif sur sa valeur intrinsèque. Les trésors cachés d'un monde poétique nouveau qu'on espérait y trouver jadis n'existent pas. Les muses n'ont pas entièrement renié le génie oriental, mais il n'est pas non plus l'enfant chéri de leur cœur. Libre et sauvage, il s'est développé comme ces plantes à formes bizarres qu'on rencontre quelquefois sur le sol calciné des déserts de l'Asie méridionale. Hérissées de ronces et d'épines, imprégnées de sel, elles suintent à travers une écorce rugueuse des gommes aromatiques et bienfaisantes, et balancent, sur leurs tiges presque desséchées, des corolles de formes élégantes et vivement colorées. Beaucoup de laideur avec quelques étincelles de beauté, telle est, selon moi, la devise de la poésie orientale. Je suis loin de prétendre qu'il est absolument impossible à un Européen, homme de talent, de puiser à cette source quelques bonnes et grandes inspirations. Rückert a brillamment prouvé le contraire; mais si un célèbre compositeur sait donner de l'éclat aux thèmes les plus naïfs et les plus insignifiants, sou habileté à les varier ne démontre pas leur perfection. L'imagination des poëtes orientaux est très-active; elle se peuple facilement d'images tantôt gracieuses et tantôt terribles; mais ils les laissent, pour ainsi dire, à l'état de rêves et de cauchemars, et, comme de vrais dormeurs, ils s'inquiètent peu de les rendre conformes aux lois les plus élémentaires du temps

et de l'espace. Ni dans les arts plastiques, ni en poésie, les Orientaux ne se sont jamais élevés au-dessus de l'ornementation; leur épopée même n'est qu'une série d'arabesques, reliées par un fil à peine perceptible et semblable au lierre s'enchevêtrant autour des arbres d'une forêt, sans les réunir plus étroitement les uns aux autres. Les rapports de l'écrivain oriental se sont avec le monde réel d'une façon bizarre et peu naturelle. Il voit sans doute les choses telles qu'elles sont; mais, en les décrivant, il se croit obligé de fausser le vrai pour se conformer aux principes immuables d'une théorie surannée, véritable chaîne imposée au génie oriental. Il semblerait que c'est surtout à la poésie que cette observation devrait s'appliquer; mais il n'en est pourtant pas ainsi. Bien que le poëte soit doublement lié par les principes de la rhétorique et par ceux de la prosodie, il a néanmoins les allures beaucoup plus libres, uniquement parce qu'il reste plus national que le prosateur. Aussi, pour comprendre le caractère et l'esprit des différents peuples de l'Orient, il faut s'adresser à leur poésie, car la prose orientale n'est ni persane, ni arabe, ni turque, elle est presque toujours exclusivement musulmane. Tout le monde connaît l'influence pernicieuse exercée par la langue du Coran sur les idiomes des peuples extra-sémitiques qui ont adopté ce livre comme leur guide moral. Les langues les plus opposées, par la richesse de leurs formes, aux règles de la grammaire arabe, se sont saturées d'éléments

sémitiques au delà de toute mesure. La prose, surtout, s'est montrée docile à accepter le joug de l'influence étrangère. Autant par fanatisme que par manque de goût, l'éloquence de tout l'Orient musulman s'est surchargée de tournures, de locutions et de phrases arabes; mais les vers se sont montrés beaucoup plus rebelles. Les exigences de la rime et de la mesure ont forcé les poëtes à ne dédaigner aucune des ressources offertes par leur langue maternelle, et la résolution presque héroïque de Ferdoussi de composer un long poëme en pur persan serait impossible, même à son époque, pour un prosateur iranien. Ainsi, c'est presque exclusivement dans les œuvres des poëtes qu'on pourra puiser une idée correcte de la richesse lexicologique d'une langue de l'Orient musulman. Pour l'arabe, le besoin d'une pareille étude est reconnu depuis longtemps, et l'on ne manque pas de recherches entreprises dans cette direction. Golius a fait quelque chose de semblable pour le persan; quant au turc djeghataï, les textes mêmes des ouvrages les plus riches en mots de pure origine touranienne, tels que les chants de Kurouglou, les poésies de Novaï, etc. nc sont pas encore publiés. Il est évident, en même temps, que l'étude des poëtes est infiniment plus profitable à la connaissance exacte de la grammaire et de la syntaxe d'une langue orientale, que l'analyse de sa prose. Les licences poétiques, quelle que soit leur étendue, ne dépassent jamais les limites qui leur sont imposées par le génie de la langue; et c'est dans les vers seulement que l'on peut observer, pour ainsi dire, l'élasticité des formes d'un idiome. L'étude des poëtes orientaux nous présente encore un attrait tout particulier par les secours qu'elle offre aux recherches historiques. Généralement parlant, ce ne sont pas des faits qu'il faudra demander à la poésie; à part quelques annales rimées, le soin de préserver de l'oubli les événements du passé est abandonné aux prosateurs. Ces derniers se bornant, par esprit de routine, à enregistrer sèchement les faits officiels du monde musulman, l'esprit du temps se reflète rarement dans leurs écrits, et si les poëtes n'étaient heureusement venus les corriger sous ce rapport, cet élément si essentiel à la juste appréciation du passé nous échapperait complétement.

Pour revenir à Khâcâni, j'observerai que, guidé par ces considérations, j'ai choisi pour la traduction quatre de ses pièces réputées les plus difficiles. Je commence par faire remarquer que, dans une version, même très-fidèle, ces odes perdent presque tout leur attrait littéraire, ne brillant que d'un éclat purement extérieur qui s'éteint dès que ces poésies passent dans un autre idiome. Le vrai sentiment s'y fait rarement jour à travers des métaphores d'un goût douteux, et un fatras d'érudition désordonnée et vaniteuse. Les aspirations pieuses s'y mêlent à des sollicitations de cadeaux, dépourvues de toute dignité. La flatterie dépasse les bornes de toute discrétion, et ne peut être comparée qu'à l'exagération de l'amour-propre et de la vanité du poête. Les qua-

lités mêmes qui le font tant apprécier par ses compatriotes doivent, comme nous l'avons fait observer, disparaître dans la traduction. Elles consistent, chez Khâcâni, dans une grande énergie d'expression, dans une sonorité harmonieuse des vers, dans la multiplicité des calembours et des jeux de mots, dans la facilité enfin de grouper des syllabes consonnantes et dont la cadence bizarre flatte l'oreille persane. Or toutes ces perfections factices ne s'obtiennent qu'au détriment de la clarté du style et de l'élégance, comme de la profondeur des idées. Le sens est sacrifié au son, et le mot commode remplace l'expression vraie. Tel nous apparaît notre auteur, à la clarté des lumières du goût moderne; mais il ne serait pas juste de le juger uniquement du point de vue européen, lequel est complétement étranger au milieu où vécut le poëte. Il ne faut pas oublier que Khâcâni débuta à une époque où les magamats de Hariri étaient encore une nouveauté. On jugeait alors du talent de l'écrivain d'après ses tours de force grammaticaux, et on ne lui reconnaissait une science profonde d'une langue qu'à la condition de pouvoir jouer avec ses mots à volonté. Des vers arabes, intercalés dans un morceau persan, en rehaussaient la valeur, et rendaient l'écrivain trèspopulaire dans la classe toute-puissante du clergé. A cette époque, un poëte qui faisait sans peine une pièce de vers de soixante à quatre-vingts distiques sur une rime donnée et sur un rédif difficile à répéter indéfiniment, et qui pouvait accorder en mesure

des mots dans le genre rai bé Rei tchiste, khize wa djai bé Djei djoui, etc. gagnait immanquablement la réputation d'écrivain éminent. Toutefois, en dehors de cette facilité de versifier, Khâcâni était très-érudit; dans chacune de ses grandes compositions, il avait le talent de faire passer devant les yeux émerveillés de ses lecteurs le ciel et la terre, avec tout leur cortége sublime et mystérieux, selon les idées de son siècle. Cette dernière qualité le mettait audessus de tous ses rivaux, et en faisait un point de mire, une sorte de merveille. Ces qualités et ces défauts, richement semés dans toutes les poésies du célèbre Chirwanien, ne sont nulle part aussi concentrés que dans les quatre pièces que nous offrons au lecteur; et voilà malheureusement pourquoi il est impossible de les lire sans un commentaire courant. Je me suis trouvé ainsi dans l'obligation de surcharger ma traduction de notes nombreuses, sans le secours desquelles elle ne présenterait qu'une série de périphrases très-éloignées du sens immédiat du texte, ou bien elle risquerait d'être parfaitement inintelligible pour les lecteurs. Mais comme l'obligation de consulter à chaque instant des notes ne peut être que très-fatigante, j'ai adopté, pour les restreindre autant que possible, deux genres de parenthèses; les rondes contiennent des compléments nécessaires aux tournures elliptiques du texte, et les parenthèses carrées sont réservées pour des versions fidèles, donnant le mot à mot de l'original. Les crochets dans le texte persan contiennent les variantes.

Je donnerai ainsi le texte et la traduction 1° de l'ode adressée au prince byzantin surnommé par le poëte Azzdoudowlet «gloire de l'État; » 2° de l'ode écrite en honneur d'Ispahan; 3° de l'ode écrite en prison, et 4° de l'élégie sur le sort du poëte luimême.

در مدح عظیم الرّوم عرّ الدّولة والدّین قیصرگوید واورا شغیع آورد مجهت تخلیص خویش مشتمل بر شرح شکیت قید وحبس

فلك كثر روتر است از زلف (حطّ) تـرسا
مـرا دارد مُسَـنْـسَـنْ راهـب اسا
نه روح الله بدين ديرست چون شد
چنين دجال فعل اين ديرمينا
تم چون رشته مـريـم دو تاشـد
دلم چون سوزن عيـسى ست يكـتا
من اينجا پاى بند رشتـه مانـدم .
چو عيـسى پاى بـنـد سـوزن انجا
چرا سوزن چنين دجّال چشمر است
كه انـدر جيب عيـسى يافت مأوا
لــاس رهـبـان پـوشـوده روزم
چو راهب زان بـرارم هـرشـب آوا

بصور صحكاه بسرشكاف صلیب روزن ایسی بامر گست شدست از آه دریا جسوش من تمم كاه عيسى قسعسر دريا عمن تمسفقند ابای علوی چـوعـيـسى زآن اباكـردم زابا مرا از اختر دانش چند حاصل که من تاریکم او رخشنده اجــزا چـ د راحت مرغ عیدسیرا زعیدسی كم هسايم است باخبورشيد عدرا كرآن كيخسرو ايسران وتسورست چېرا بیبژان شد اندر چاه پلدا چرا عیسی طبیب مرغ خود نیست کہ اکمہرا توانہ کرد سینا نجمة دختر طبعم چوعيسي است كه برياكي مادر هــســت كـــويا سخن برطبع بكسرمن كسواة است چے بیر اعجاز میریسمر نخسل خسرما چــو من ناورد پانــصــد ســال مجــرت دروقی نیست ها برهان من ها

برارم زیس دل چسو خسوان زنسبسور چـو زنـبـوران خــون الــودة غــوغــا بـسـوزد چـــون دل قـنــديـــل تــرســــ چو تنديم براويرند وسورند (نهادستند) (اعـ سه رنجـرم نــهـاده دســت اعـــ چو مریمر سرفکنده ریزمر از طعن سرشکی چون دمر عیسی مصصف چنان ایستاده امر پیش ویس طعن كم ايستادة الغيهاي اطعن مرا از انصان یاران نیست یاری تنظم گردنسر زان نسیسست بارا عُـــلَى الله از بُـــدِ دوران عُـــلَى الله · تسبسرا از خسدا دوران تسبسرا نه ازعباسیان خسواهم معسونست نه بر سلجوقییان دارم تولا چو داد من نخواهــد داد ایــن دیــر مرا چه ارسلان سلطان چــه طــغــرا چو يوسف نيست كر تحطمر رهانمه مرا چــ ابن يامن چــ يـــــ يــــــودا

مرا اسلامیان چون داد ندهند شوم برگودم از اسلام حاشا یس از تحصیل دین از هنت مردان پسس از تاویسل وی از هسغست قسبرا يسس از الحمسد والرجس و الكسهسف پس ازیس و طاسین میمر وطها پس از ميقات وحبرم وطون كعبه جمار وسمعي وأحبَّتْك ومُصلَّد پس از چندین چلد در عهد سی سال شومر يستجساهم كسيسرم آشكارا مرا مُشتى يمهودى فعل خصمند چوعیسی تنرسم ازطعنن مغاجسا چمه فسرمای که از ظلم یسهسودی كبريسوم بسر در ديسر سكسسويا چه گوی کاستان کغر جویدم نجسويسمر دررة ديسن صسدر والا در انجاز باب (یان) ایسنگ کسساده حسريسم رومسيسان اينسك مُسهيسا بكردانسم زبيت الله قسبله ببيت المقدس ومحسراب اقتصا

روم نلقب وس بسوسم ريسن تحسمكم شوم زُنّار بندم زان تعدّا (تعملًا) كنم تغسير سُرْياني رانجسيل بخوانتم از خط عبسرى مسعما من كناجُرمكى بدير مخسران در بسقسزاط يابسمر جساو مسلجسساً مرا بینند اندر کنج (سوراح) غاری شدم مىولىو زن وپوشىيىدە چىوخىيا بجاى صدرة خارا چو بطريس پسلاسی پسوشم انسدر سنسك خسارا جو آن عود الصّليب اندر برطغال صليب اويزم اندر خليق عدا وكر حرمت ندارنددر بانجساز كسم زانجساز ره رومر يسيسدا دبیرستان نهم در همیکل روم كنم آيسين مسطسرانسرا مسطسرا بُسِكَةً سِسازم بِسِرَنِسَارِ وبِيهِ بُسِرْنُسِسُ مِ ردا وطيلسان چون پيور سـقـا كنمر پيش طور سيقوش اعظمر زروح السقسدس وابسن واب مجسارا

بَيَكُ لَعْظُ انسه خوانـرا از چُـه شِهك بسعسرای بسقسین ارم هسانسا مرا أستنس محققتر سناسد زيسعسقسوب و زنسسطسور و زمسلسکا كمسايم راز لاهموت از تمسعم تحايدم ساز ناسوت از هسيسولا كسشيشانوا كشش بيني وكوشش بتعليم چومن قسيس دانيا مرا خرانند بطليس ثاني مرا دانت فيلافيوس والا فرسام نسخة ثالث تسلاسة سرى بغداد در سوق الثلاثا بقسطنتين بسرند از نسوك كلسكم حنوط و غالبت منوتي واحتيا بدست ارمر عصای دست مسوسی بسازم زان عصا شيكل جيليييا بسرگين خير عييسي بيندر رعان جاالليق ناتسوانس زافسار خسرش افسسسر فسرسستسمر بحسقسان سمسوقسنسد وبحسارا

سم آنخسر باشبك چسشم وچسهسره بسگسیسوم در زر ویاقسسوت حسسرا سه اقنوم وسه قارقنارا ببرهان بسكويسمر مخستسصر شسرح مسوفا چبود آن نـفـمخ روح وغــســـل وروزه که مریمر عبور بوذ با روح تسنسها هنوزآن مُمهربردرج رحمر داشت كــه جان افروزكـوهــركــشــت پــيــدا چبود آن نطق عيسي وتت ميلاد جبود آنصوم مريسمر وتست إصغا چگونه ساخت ازکل مُرغ عیسی چگونـــه ڪــرد شخــص عــازرِ احــيــا چه معنی گفت عیسی برسردار کے اصف پدر دارمر ہے۔الا وكر قيصر سكالمهراز زردشت كسم رنسدة رسسومر رنسد واسست بگویمر کان چه زند ست وچه اتیش كراو پازنـد وزنــد امــد مــسمّـــا چه اخکر مانـد زان اتـش که وقـتی 

بقسطاسي بسنجهم وازمؤبه كه چو سنجش بود قسطاي لوقا جرا پیچید مگس دستار وفوطه چرا پوشد ملخ رانسین دیسب بنامر قبيصران سازمر تصانيف به از ارژنگ چین وتسنگلسوشا بس ای خاقانی از سودای فاسد كه شيطانت كنىد تلقني سودا رفيق دون چــه انــديشــد بــعـــيــسي وزيسر بُـدُ جِــــــ انـــــــــدارد بـــــدارا مكو ايس كغر وايمان تبازة كسردان فعل الشهد بانَّ اللَّهُ واحسد تعالى عسن مسقسالاق تسعسالا چه باید رفیت تا روم از سرذل عظيم الروم عرالدولة ايبنجا يمسين عسيسي وفنسر للسواري امين مبريم وكبهب النصارى مسيحا خصلتا قيصر نسرادا ترا سوكند خدام داد حقد

ببروح النقبدس ونبغيخ روح ومسريسمر بانجميل وحسواري ومسسيحسا بمهد راستدين وحسامسل بسكسر بـــدســـت واســـتـــين وباد مجـــــــرا ببيت المقدس واقتصى ومخسرة بقددسيان انصار وشاليخا بناقسوس وبكرتسار وبسقسنديسل بييوحنا وشماس وبحيرا بخمسين وبذبح وليلة الغطر بعيد الهيكل وصوم العندارا بیاکے مریسمر از تسزویج یسوست بدوری عیسی از پیسوند اشیا ببيغ وشاخ وبرك انددرخيتي که امد میہوش از روح معدلاً بمالا تيركانگ بود نيسان بنخسل پییر کانگیه گشت بونا بـــبــانـــک وزاری مـــولـــوزن از دیـــر ببند اهن أستأن باعضا بتشليب بُسروج ومساة وانجُسمر بستسربسيسع وتسشسلسيست تسلاتا

بتثلیثی کیا سعد فلک راست
بتربیع وصلیب باد دروا
که بهر دیدن بیت المقدس
مرا فرمان مخواه از شاه والا (دنیا)
زخط استوا وخط محسور
فلکرا تا صلیب اید هویدا
سزد کرعیسی اندر بیت معمور
کند تسبیع ازین ابیات عزا

## TRADUCTION.

Le ciel a une marche plus tortueuse que les boucles des cheveux des chrétiens, il me tient enchaîné comme un moine. Or si [l'esprit de Dieu] Jésus se trouve (en vérité) dans ce monastère, pourquoi ce temple, à la couleur bleu d'émail, se comporte-t-il à mon égard comme Dadjal 1. Mon corps est ployé en deux comme le fil de Marie, mais mon cœur est droit comme l'aiguille de Jésus. Je reste ici les pieds pris dans ce fil, comme Jésus fut arrêté là-haut par une aiguille qui, tout en n'ayant qu'un œil, comme Dadjal, parvint à se glisser dans la poche de Jésus<sup>2</sup>. Mon sort a pris

<sup>1</sup> Antechrist et Polyphème de l'Orient, qui doit apparaître près d'Ispahan, peu d'années avant le jour du jugement dernier.

<sup>2</sup> D'après la tradition musulmane, Jésus fut arrêté au quatrième cicl, à cause d'une aiguifle qui est restée cachée dans ses habits; aussi l'aiguifle de Jésus est-elle employée par les poêtes persans comme synonyme des sentiments terrestres. Quant au fil de Marie, c'est une allusion à son talent de couturière, vanté dans les Évangiles apocryphes. (Voyez, particulièrement, chap. x, p. 121, des Évangiles apocryphes, par G. Brunet.)

les habits d'un ermite; voilà pourquoi, semblable à ce dernier, je fais entendre chaque soir mes lamentations, (Dès) le matin mes cris percent la senêtre de ce toit azure. L'ardeur de mes soupirs fait bouillir l'eau de l'Ocean, si bien que Jésus est obligé de faire le tayammoum avec du sable du fond de la mer . Ils ne me sent pas bienveillants mes pères de là-bant: aussi, comme Jesus, al-je répudié mon pere-Que me fait [l'éclat] de l'astre de la science, dont le corps est lumineux, tandis que moi je suis obscur! Que fait à la chauve-souris [oiseau de Jésus] que Jésus soit voisin du soleil resplendissant2. Si en effet le chirwanchah [il] est le sonverain de l'Iran et du Touran, pourquoi Bidjan reste-t-il dans un puits obscur? Pourquoi Jesus ne guérit-il pas son oiseau, lui qui rend la vue aux aveugles de naissance? Les enfants de la virginité de mon génie sont comme Jésus, ils temoignent [parlent] en faveur de la pureté de leur mère. Mes paroles prouvent [ portent témoignage de ] la virginité de mon talent, comme le dattier démontra le miracle de Marie. L'an 500 ne produisit pas un homme digne de m'être comparé: ce n'est pas un mensonge? moi j'en suis la preuve. Mon cœur, semblable (par sa douceur) à une ruche d'abeilles, pousse des cris comme des mouches à miel qu'on extermine [maculées de sang ]4. Ma longue builenses enflamme

C'est encore la tradition qui fait descendre Jésus au fond de l'Océan; quant à son toyamnoum, c'est une invention de Khâcâni, pour faire mieux ressortir l'ardeur de ses soupirs, qui dessèchent toute humidité, même celle de l'Océan.

Le soleil, d'après l'ancienne cosmogonie, était au quatrième ciel, le même où, comme je viens de le dire, a été atrêté Jésus.

Bidjan est le serviteur de Keikhosrou, emprisonné par Afrasiab, coi du Touran, à cause de son amour pour la princesse Menidjeh. Il fut défivré par Roustem, qui vainquit Afrasiab.

Aflusion au Coran, sourate xix, versets 22-26. (Voyez aussi chap. xx, p. 204, 205, des Évang. apocryp. par Gustave Brunet.)

Les Orientaux prétendent que les abeilles qu'on sue ponssent des cris, et qu'elles le font aussi quand on a tué leur reine.

par l'ardeur de mes soupirs, comme la mèche [cœur] de la lampe des chrétiens. En outre, je ressemble à une lampe qu'on suspend et qu'on allume [brûle], des mains ennemics (m') ont chargé de trois chaînes. Comme Marie, baissant la tête sous le poids des reproches, je verserai des larmes limpides comme le souffle de Jésus. Je me tiens droit devant les calomnies, comme les élifs (du mot) ata'na' (nous nous soumîmes). La justice de mes amis ne vient pas à mon secours, et mon cou opprimé n'a plus de force de résistance. Dieu est mon refuge contre les méchants de l'époque! Dieu est mon refuge! Je suis loin de ceux qui s'éloignent de Dieu! Je suis loin! Je ne demande pas assistance aux A'bassides, je ne cherche pas l'appui des Seldjouquides. Puisque le ciel [ce monastère] est sourd à mes plaintes, que me font les sultans Arslan et Toughra ? Puisqu'il n'y a pas de Joseph qui puisse me préserver de la famine, que me font Benjamin et Judas? Mais comme les musulmans ne veulent pas me faire justice, je renierai l'Islam, que Dieu m'en garde!

Après avoir puisé l'enseignement religieux chez les sept hommes, après avoir étudié la révélation sous les sept lec-

La mèche d'une lampe, occupant son centre, peut être comparée au cœur; mais ici, évidemment, Khâcâni emploie le mot كل à cause du mot qui lui est consonnant, كنديل.

Arslan, c'est le troisième atabek de l'Aderbeidjan Kizil Arslan, et Toughra est le diminutif de Toughroul le Seldjouquide.

aussi nommés المال, sont des serviteurs des Imams, constamment présents dans ce monde, mais inconnus à la majorité des mortels. Leur mission est d'enseigner la vraie religion. Le nom d'Abdals leur vient de ce que l'on croit qu'ils se renouvellent immédiatement dès que l'un d'eux vient à mourir. Leur nombre, d'après l'opinion de quelques chiites, est de quarante; mais généralement on croit qu'ils sont sept, en se basant sur le hadith: بدلاء المالة والمالة وا

teurs (du Coran¹), après (m'être pénétré des chapitres du Coran) l'Alhamd (chap. 1), l'arrahman (chap. Lv) l'alkehf (ch. xviii); après le Ja-ssin (ch. xxxvi), le Teioumim (ch. xxxvi) ou les Choua'ra (ch. xxvi), et le Taha (ch. xx); après avoir accompli les cérémonies du Mig'at, du Harm, du Tawaf, du Djimar, du Sai'i, du Labbeik et du Moussallah²;

et a le caractère d'Abraham. Les habitants du second climat sont gouvernés par عبد العلم, doné du caractère de Moise. Le troisième ressemble à Aaron et se nomme عبد الحيد. Le quatrième est عبد القاد, et a le caractère d'Esdras. Le cinquième, semblable à Joseph, est عبد القاد . Le sixième, a la perfection de Jésus. Enfin le septième, ayant le caractère d'Adam, est عبد السعيد . Khizr est leur directeur général, et, faisant constamment la tournée des sept climats, il a la possibilité de les visiter souvent. (Voyez, pour plus de détails, Diction. of the technical terms used in the sciences of musulmans, ed. Sprenger, fasc. III, p. 146, 147 et 148.)

Prondateurs des sept écoles musulmanes principales, connus sous le nom de قراء السبع de Médine, ابن كثير de Médine ابن كثير de la Mecque, عنوه de Bassra, ابن de Koufah ابن de Syrie, et ابن العال (Voyez note de la page g de la concordance du Coran de Kazem-Bek.)

"Noms des différentes cérémonies imposées aux musulmans, par leur loi, pendant leur pèlerinage de la Mecque. منقاب, lieu d'où commence l'ihram, passé lequel beaucoup d'actions sont défendues. حرم, l'acte même de l'ihram. حرم, promenade obligatoire autour du temple de la Mecque. محرة, action de jeter des petites pierres (خرة) dans la plaine de Mina, où l'on sacrifie des moutons en souvenir du sacrifice d'Ismaël par Abraham, arrêté par Dieu. محروة sauts semblables à ceux du chameau, que l'on exécute en parcourant sept fois l'espace qui sépare les monts محروة بالمناس , mot de la phrase المناس , que les pèlerins sont obligés de crier presque incessamment, depuis le mont Arafat jusqu'à leur entrée à la Mecque. مصلاء endroit où l'on récite la prière

après plusieurs quarantaines durant trente ans ', je garderai ostensiblement le carême pendant cinquante jours. J'ai une poignée d'ennemis à la conduite judafque et je crains, comme Jésus, qu'ils ne m'attaquent à l'improviste. Que dirais-tu, si, par crainte de l'oppression des Juiss, je m'enfuyais vers la porte du monastère épiscopal, et [que dirais-tu] si je cherchais (à gagner) le seuil de l'infidélité sans m'enquérir d'un naître élevé sur la route de la religion? Remarque qu'à Andjaz 2 la porte est ouverte et que les lieux de refuge byzantins sont préparés. J'échangerai donc le quiblèh du temple de la Mecque [maison de Dieu] contre Jérusalem [maison sainte], et contre la tribune de l'Aqsa. Les passe-droits me forceront d'aller baiser les cloches, les injustices m'obligeront à ceindre mes reins d'une ceinture de corde 3. Je rédigerai un commentaire de l'Évangile en syriaque, je lirai en hébréu le livre des Proverbes. A l'imitation

du Tawaf à deux génuflexions. (Voir aussi Dozy, Die Israeliten zu Mehka, p. 102-133.)

<sup>1</sup> Ces quarantaines sont des reclusions volontaires de quarante jours que s'imposent les sectateurs du tariquat dans les Tchilleh khanch. Ils s'y livrent à toutes sortes de travaux pieux, dont le principal est le seiri Allabi, qui consiste à répéter mentalement et sans respirer la première partie du symbole de l'islamisme. (Voir, pour plus de détails, ma Description du Khanat et Boukhara, p. 125-200, et mes Recherches sur le muridisme du Caucase.)

Andjaz, port sur la mer Caspienne, dans le voisinage d'Astrakhan. Aboul-Féda dit: وهي فرصة من فيرض الكرخ وهم التجاز وهي فرصة من فيرض الكرخ وهم التجاز وهي فرصة من في العزيزي ومن ينة الانجاز
المحاري وطولها سح ل وعرضها مو قال في العزيزي ومن ينة الانجاز
العظمي تعرف "Andjaz est un des ports de Kerkh, ses habitants
sont chrétiens. Sa longitude est 68° 30′, et sa latitude de 46° 00′.»

Azizi dit: «Andjaz est renommée pour sa grandeur.» (Voyez Géographie d'Aboulféda, édit. et trad. par Reinaud, texte arabe, p. 203.)

3 La ceinture de corde était obligatoire pour les chrétiens dans

les pays musulmans.

de Nadjourmaki 1, dans les murs du couvent de Moukhran. je trouverai repos et refuge dans Hippocrate. On me verra dans un coin d'une caverne sonnant de la corne et revêtu d'une tchoukha 2. Au lieu d'une chemise en étoffe de soie, je porterai un cilice [une en laine], comme un évêque, et je m'enfermerai (comme lui) dans une pierre dure 3. La croix de bois qu'on attache au cou des enfants, je la porterai me la mettrai autour du coul avec conscience. Si (par hasard) on ne me recevait pas avec bonneur à Andjuz, je saurai trouver de là mon chemin jusqu'à Byzance. Je fonderai une école dans un temple byzantin, je polirai les rites des archevêques. Semblable à Pouri-saqqua, j'échangerai l'aba et le turban contre la ceinture de corde et la soutane [burnous]. Je discuterai avec un (des) grands docteurs de la chrétienté sur le Saint-Esprit, le Fils et le Père. D'un mot, je ramènerai ces trinitaires du gouffre du doute dans la plaine de la certitude. L'évêque me reconnaîtra comme plus véridique que Jacob, que Nestorius et que Mélécias 5. Je dégagerai les mys-

¹ Nadjourmaki est, d'après le commentaire de Khacani, un moine célèbre pour ses connaissances médicales.

<sup>2</sup> A présent on désigne par tchoukha le par-dessus à manches pendantes que portent les Persans; mais jadis ce mot s'appliquait spécialement à l'habit de moine. Khâcâni confond ici évidemment les cénobites chrétiens avec les derviches et les jongleurs judiens.

a Allusion aux pénitences que s'imposaient quelques cénobites de coucher dans un sarcophage en pierre qui devait leur servir de tombeau, ou bien aux cavernes où ils se dérobaient à la vue du monde; mais il est évident que le poête n'en parle que pour avoir l'occasion d'employer le mot localité dans ses deux sens de soie et de dar.

<sup>4</sup> Pouri-saqqa, d'après le commentaire, est un nom qui s'applique à deux personnages : 1° à un ermite musulman qui abjura sa foi par

amour pour une fille chrétienne, et 2° à Cheikh San'an.

<sup>5</sup> Jacob Zanzale, évêque d'Édesse, fondateur de la secte des Jacobites; il n'admettait qu'une seule nature en Jésus-Christ, et il est mort en 578 Λ. D. — Nestorius, né en Syrie, fut nommé en 418 patriarche de Constantinople. Ne voulant pas reconnaître à la Vierge le titre de mère de Dieu (Θεοτόκος), il fut condamné par le

tères divins des erreurs, je démontrerai que l'homme est composé (aussi) d'éléments. Tu verras les prêtres attirés et attentifs aux enseignements d'un prélat aussi savant que moi 1. On me nomme le second Ptolémée, on m'appelle le grand Philippe. J'enverrai ma thèse sur la Trinité à Baghdad au marché de thalatha 2. On portera à Constantinople les herbes odoriférantes et les essences, produits de ma plume, il (y en aura) pour les morts et pour les vivants3. Je prendrai la baguette de Moise et j'en ferai une croix. Au moyen des crottius de l'ane de Jésus, j'arrêterai l'hémorragie de l'évêque, impuissant4. J'enverrai le licou de cet âne comme une couronne au souverain de Samarcande et de Boukhara. (En frottant) mon visage (jauni) contre les sabots de cet âne, et (en les arrosant) des larmes (de sang) de mes veux, je couvrirai ses sabots d'or et de rubis. Je commenterai les trois ougnoum et les trois garquf 5 en les faisant suivre de démonstrations abrégées. (J'expliquerai) ce que furent l'insufflation

troisième concile général d'Éphèse en 431, et exilé dans un couvent de l'Arabie Pétrée. Il passa de là dans une oasis de la Lybie, et enfin alla mourir dans la haute Égypte. — Mélécias, évêque de Lycopolis, vécut dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, et fut déposé pour avoir sacrifié aux idoles.

<sup>1</sup> Vers destiné évidemment à relever l'allitération de kechich «prêtre,» de kechich «attiré,» et de kuchich «zélé, se donnant de la peine,» et enfin de quassis ou quassous encore «prêtre.»

\* Marché de Baghdad, qui n'était ouvert que le lundi, troi-

sième-jour de la semaine chez les musulmans, d'où lui vient aussi son nom.

s Mon commentaire explique حنوط par «camphre,» substance que les musulmans mettent toujours dans les narines et les oreilles des morts; mais je crois que Johnson a raison de l'expliquer par sweet herbs, et c'est aussi pourquoi je l'ai traduit ainsi.

4 Moyen employé jusqu'à nos jours en Perse pour arrêter le sai-

gnement du nez.

est l'une des personnes formant la Trinité. Quant aux , le commentaire n'explique pas ce mot, et Johnson dit que c'est un des livres des mages.

de l'esprit, l'ablution et le carème; comment Maric était nue et seule avec l'Esprit<sup>1</sup>, comment la perle qui illumine l'âme put apparaître, quoique la cassette du fruit fût scellée d'un cachet. (Je dirai) quelles furent les paroles de Jésus au moment de sa naissance <sup>2</sup> et quelle fut la modération de Marie lorsqu'elle entendit prononcer des injures <sup>3</sup>; comment Jésus moula dans l'argile son oiseau, et comment il rendit la vie à Lazare <sup>4</sup>, quel fut (enfin) le sens des paroles prononcées par Jésus sur le gibet : «Je me presse de rejoindre mon Père là-liaut.»

Si le César me questionne sur Zoroastre, je raviverai les principes du Zendavesta. Je lui dirai ce que c'est que le zend et ce que c'est que le feu, et d'où vient ce qu'on nomme pazend et zend. (Je lui dirai) quelle étincelle resta de ce feu au moment où Abraham y fut lancé . Je pèserai sur une balance le mystère du mage, comme si le peseur était Qousta fils de Louqa . J'expliquerai pourquoi la mouche est coiffée d'un turban et la sauterelle porte un pantalon en diba. Je dédierai ces écrits à César, et ils seront plus parfaits que l'Arjeng de Chine et (l'œuvre) de Tengloucha?

Allusion au verset 17 de la sourate xix. On voit ainsi que Khâcâni comprenait ce verset d'une manière qui se rapproche beaucoup plus de la traduction de Wahl que de celle d'Ullmann. (Voyez Der Koran von Ullmann, quatrième édition, p. 252, note 4.)

Allusion aux versets 31-38 de la sourate xix.

Allusion aux mots الْمَيْمَ الْمِيْمَ الْمَيْمَ الْمَيْمَ الْمَيْمَ الْمَيْمَ الْمَيْمَ الْمَيْمِ الْمَيْمِ الْمَيْمِ الْمَيْمِ الْمَيْمِ الْمَيْمِ الْمَيْمِ الْمَيْمِ الْمِيْمِ الْمِي الْمِيْمِ الْمِيْ

<sup>4</sup> Allusion au verset 110 de la sourate v.

Allusion au conte répandu par les musulmans, que le feu des mages a été allumé pour la première fois au bûcher où Nimrod fit jeter Abraham.

 Chrétien de Palmyre, physicien et savant du m'siècle de l'hégire, connu comme traducteur du grec en arabe de plusieurs traités

scientifiques des anciens.

7 Khâcâni fait allusion à la galerie du peintre Mani et aux œuvres du célèbre philosophe sabéen Tengloucha. Mais (en voilà) assez, Khâcâni, trêve à ces méchantes divagations! C'est une manie inspirée par le démon. Le faux frère que trame-t-il contre Jésus, le vizir infidèle que conspire-t-il (pour la perte) de Darius? Ne profère pas de pareilles hérésies, reviens de nouveau à la foi. Dis: Que Dieu me garde de pareilles tentations! Dis: En vérité je confesse que Dieu est unique. Il est plus élevé que je ne saurais le dire, bien plus élevé.

Mais pourquoi faut-il que j'aille jusqu'à Byzance pour y chercher refuge contre l'oppression? Le souverain de Byzance, A'zz-oud-doulet est ici. (Il est ici) la main droite de Jésus, la gloire des apôtres, le confident de Marie, le refuge des chrétiens! Homme au caractère de Jésus, rejeton des Césars, je te conjure en vérité par le Saint Esprit, par son insufflation et par Marie! par l'Évangile, par les apôtres et par Jésus, par le berceau du juste et par la Vierge enceinte, par le bras, la manche, par le passage du souffle; par Jérusalem, par Aqsa et par le rocher du Golgotha! par les anges tutélaires et les apôtres! par la cloche, la ceinture de corde et la lampe de l'église! par Jean, par Chammas et par Bahira 1! par le grand carême et la boucherie de la nuit du fitr2, par la fête d'église et par le jeûne des vierges 3! par la purcté de Marie, après son union avec Joseph! par l'éloignement de Jesus de la bouture des choses (c'est-à-dire par sa chasteté)! par les racines, les branches et le feuillage de l'arbre qui porta des fruits sous l'influence de l'esprit élevé! par le premier mois de l'année qui tomba alors en avril! par le vieux palmier transformé en arbre plein de séve! par les cris, les chants et par la trompette du monastère! par les

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chammas est réputé en Orient comme fondateur du culte du feu, et Bahira est un moine nestorien qui a prédit l'apparition de Mouhammed.

<sup>2</sup> Khâcâni confond ici la nuit de Pâques avec le Eidifitr des musulmans.

L'Église arménienne a gardé jusqu'à nos jours l'usage de faire jouver les vierges quelques jours avant leur mariage.

chaînes en fer dont les évêques chargent les membres de leur corps! par le trine aspect des constellations', de la lune et des astres! par le carré (des points cardinaux) et par la trinité du troisième jour de la semaine, par le trine opposition à l'endroit le plus propice du ciel<sup>2</sup>! par le carré et la croix des vents impétueux3, (je te conjure) de m'obtenir du grand Chah l'ordre d'aller visiter Jérusalem et je te promets que, tant que l'équateur et l'axe du monde se rencontreront en croix et la rendront évidente, et tant que Jésus sera dans le beiti ma'amour, ces vers resplendissants glorifieront Dieu.

Avant de donner le texte et la version de la pièce suivante, je dirai quelques mots de celle que je viens de traduire. Cette ode nous permet de juger combien, à l'époque des premières croisades, les idées des musulmans sur les rites et sur les dogmes de la religion chrétienne étaient vagues et confuses. Nous avons devant nous le témoignage d'un homme remarquable, qui se pose en érudit, profondément

<sup>1</sup> Le trine aspect est la position de deux planètes, séparées par

trois signes du Zodiaque ou par 90° ou six heures.

<sup>2</sup> Nous avons traduit سعد فلك par l'endroit le plus propice du ciel; mais souvent il vent dire ce que les astrologues nommaient roue de fortune (Glücksrad), endroit du ciel dont la distance, en longitude, de la lune, est égale à la distance du soleil de l'horoscope, ou du signe zodiacal qui se lève dans un instant donné. (Voyez Astrologische Vortræge von Adolph Drechseler, p. 7.) Si l'on accepte cette signification, le vers susmentionné doit être traduit par «le trine opposition dans la roue de fortune, » ce qui ne peut avoir lieu que si la place occupée par une des planètes coïncide avec celle de cette roue, désignée en astrologie par le signe ⊕.

Le carré dont il est question ici est formé par les points cardinaux; la croix des vents impétueux est celle qui est formée par des vents soufflant des quatre points opposés de l'horizon.

versé dans les mystères de tous les cultes, qui a l'air d'effleurer en riant tous les principes de la doctrine chrétienne, et qui confond, néanmoins, les renseignements sur le Christ, donnés par le Coran, avec les notions puisées dans les évangiles apocryphes et les légendes; qui adopte les contes superstitieux des classes les plus basses et les moins civilisées des populations chrétiennes de son époque, sans jamais se donner la peine de recourir à la source authentique et admise comme seule base religieuse par ceux qu'il se propose d'éblouir au moyen de sa science théologique. On voit en même temps combien il méconnaît le sens et la nature des sentiments pieux des chrétiens de son temps. Dans une pièce destinée à disposer en sa faveur un prince professant le christianisme, il se place partout à l'égal du fils de Dieu et de la Vierge, traite très-cavalièrement les prélats de l'Église, et se vante de pouvoir redresser toutes les erreurs et expliquer tous les mystères des dogmes les plus sacrés d'une croyance qu'il embrasse par dépit. Khâcâni paraît complétement ignorer les différences qui existaient de son temps entre les nombreuses sectes chrétiennes, et il cite hardiment les noms des hérésiarques condamnés par tous les conciles, croyant naïvement obtenir ainsi les bonnes grâces d'un prince orthodoxe du Bas-Empire. Avec intention ou par ignorance, il confond les momeries des derviches de l'Inde avec les coutumes austères des cénobites chrétiens, et tout en essayant de vouloir louer la religion du Christ, il la

met bien au-dessous de l'islamisme. Toute proportion gardée, cette pièce de vers a beaucoup d'analogie, dans sa tendance, avec la moqueuse controverse du rabbin et du théologien chrétien chez Heine. Le poëte allemand est un juif converti, mais non convaincu; le Persan est un musulman très-convaincu et qui fait semblant de se convertir par dépit. Son ignorance de la religion de Zoroastre est encore plus évidente; il se borne simplement à répéter la fable absurde de l'origine du feu sacré, qui, si elle n'était pas, à ce qu'il me semble, d'origine purement musulmane, aurait le seul avantage d'établir un synchronisme entre le dernier patriarche et le premier législateur iranien.

Un fait politique assez curieux nous est indiqué par le passage où Khâcâni parle d'Andjaz; à savoir que, non-seulement les Byzantins accueillaient avec faveur les transfuges arméniens et géorgiens, ce que l'on savait, mais encore qu'ils en usaient de même envers les sujets de leurs voisins musulmans, ce qui me paraît un fait assez nouveau. Andjaz et d'autres ports de la côte septentrionale de la mer Caspienne offraient aux habitants des provinces orientales du Caucase un moyen facile de pénétrer dans les plaines de la Russie méridionale de nos jours, plaines qui, au xnº siècle, étaient un terrain neutre, habité par des nomades de race turque. Ibn Batouta nous a laissé la description de l'itinéraire qu'on suivait pour se rendre aux confins du Bas-Empire, et quoique son voyage à Constantinople soit presque de deux siècles plus moderne que l'époque dont parle Khâcâni, la direction de la route et la nature du terrain devaient avoir éprouvé peu de changements. Ces émigrations nous expliquent, en partie, comment les Grecs du Bas-Empire, assez peu voyageurs de leur nature, avaient des renseignements exacts sur des provinces éloignées, et qui semblaient être en dehors de leur activité politique et commerciale.

Je terminerai ces observations par la remarque que Khâcâni, en se comparant à Bidjan, indique clairement qu'à l'époque où il écrivait cette pièce, il jouissait encore des bonnes grâces de son maître, et que, s'il était malheureux, il le devait uniquement à la malveillance de quelque gouverneur d'une province où il résidait alors. Ainsi, en évoquant l'exemple du souverain de l'Iran et du Touran, il avait en vue d'intéresser Akhistan à son sort et de l'engager à le protéger contre les persécutions de ses ennemis.

La seconde pièce que je me propose de traduire est l'ode écrite en l'honneur d'Ispahan; en voici le texte :

ختم الغرایب در صغت صغاهان ونعت اهل آن گوید

نکهت حوراست یا هوای صغاهان

جبهت جوز است یا لقای صغاهان

دولت وملّت جُنابه زاد چو جوزا

مادر بخت یلگانه زای صغاهان

MÉMOIRE SUR KHÂCÂNI.

چون زر جوزا واختران سپهرند سخته عیبزان ازکیای صغاهان پس که زجوزا جناب بُردٌ برفعت

خاك جناب اردر عماى صغاهان بلكه چو جوزا دوميوة اند جنابه عرش وجناب جهان كشاى صغاهان بلكه خود (تن) عرش بالشيست مربع تكيه كم دست كبرياى صغاهان

زان نفس استوا زنند على عرش كرير عرش امد استواى صغاهان خاك صغاهان نهال پرور سدرة است سدرة توحيد منتهاى صغاهان

دیدهٔ خورشید چشم درد هی داشت از حسد خاك سُرمه زای صغاهان لا جرم انکه برای دیده خورشید

دست مسیحست سُرمه سای صفاهان چرخ نه بنی که هست هوان سُرم رنگ گرفته رسُرمهای صفاهان نور خستین شناس وصبح پسین دان

روح جسدرا ببهمر هوای صغاهان

يَرْجُ ك الله رد اسمان كه دم صبح عطسة مِشكين زد از صباى صفاهان دست خصر چون نيانت چشمه دو باره كرد تيمر بخاكياي صغاهان چاه صغاهان مدان نشمين دجال مهبط مهدى شمر فضاى صغاهان چتر سياهست خال چهره ملكت زان سیمی خال دان ضیای صغاهان مرغ صمير مرا وصيت عنقاست يا لَكَ مِنْ بُلْبُكُ صلاى صغاهان تُنكُ لِمَاءُ لِحَيْدِةً هُـلٌ لَكُ عَـينً قال نعمر كت اغنياى صغاهان قُلْتُ لِنَسْرِ السما هَلَّ لَكَ طُعْمُر قال بلى جُودُ اسخياى صفاهان رای بُری چیست خیر وجای بجی جوی کانکه ری او داشت داشت رای صغاهان يارائن از جمع حاج بركب دجله خواستم انصاف ماجراي صغاهان مستمع گفت با صفاوة بغداد چند صعت گوی (پرسی) رصعای صعاهان

منکر بغداد چون شوی که زقدر است ریگین دجله سربهای صفاهان خاصه كه بعداد خنگ خاص خليفه است نعل بها زيبدش بهاى صغاهان ان دکسری گفت کر رکوة تن کمخ هست نصاب چ ونوای صغاهان كغتم بغداد بني دارد وبسيداد دیده نی داد باغهای صغاهان كرخ كلوم سقاى خانة ي دان دجله نم قربة سقاى صغاهان ایمه نه بغداد جای شیشه گرانست بهركلاب طرب سراى صغاهان از خط بغداد وسطر دجله فرو نست نقطة از طول وعرض جاى صفاهان چون بر کوه قان نسقسطسه فا دان خطم بغداد در ازای صغاهان عطركنند أزيلنك مشك ببغداد واهوی مشك اید از فضای صغاهان بيضة مصر است به رفرضة بغداد و زخط مصر است به بنای صفاهان

فاقة كنعان دهد خساست بغداد نعمت مصر اورد سخاى صغاهان نیل کم از زنده درود مصرکم از ین قاهره مقبهور يادشاي صغاهان بانچه عين شمس گلسسي چ دان وز بُلَسان به شمر گیای صفاهان این که دادم جواب خصم گواهم هست رفيع ري وعلاي صغاهان مدت سی سال هست کر سر اخلاص رنده چنین داشتم وفای صفاهان اينك ختم الغرايية اخبر ديسدنسد تا چه ثنا رانده امر برای صفاهان مدح دو فاروق دین چگونه نبستم صدر وجال آن دو مقتدای صفاهان در سنه دن ا بحسطسرت مسوصیل راندم شن النباي صغاهان صاحب جبريل دم جسال محسد كركرمش دارمر اصطفأى صفاهان داد هزار اخترم نتیجه خورشید آن بكبرشعرى سماى صغاهان

ييش على أكبير واتابك اصغير بوده (برده) ره آورد من ثنای صغاهان نزد سُلهان شهم ستوده چو اصف كَغْيْتَ كَهْ يَا هُدْهُـكُ هُواي صَغَاهِـان پس چنو بمکّه شدم شدم زین گوش حلہ بگوش ثنا سرای صغاهان کعبه عبادت سرای من شد از یسرا دید میه مکرمت سنای صعاهان كعبة موا رشوة داد شقّه سبرش تا نسهم مكدرا وراى صغاهان این چه کردم بر ایکان نه بران طمع كافسر وزريابمر ازعطاي صغاهان ديو رجيم انكه بود درد بيانــمز کردم طغیان زد از هجای صغاهان او بقیامت سیید روی نخیدد زانکه سیه بست بر قفای صفاهان اهل صغاهان مرا بدی زچه گویند من چه خطا کرده امر بجای صغاهان زنگار آمد مرا نه زر زمیس ویسرا هرکه رسیدش ندیکیای صغاهان

جُرم من انست كرخيزايين عيرشي كني خدايم ولى كداى صغاهان گیرگدای محلّتمرند ام اخسِر جُر مكس خُوان زيرة پاى صغاهان گنے خدارا مجرم دزد نگیرند این نه پسندند زاصغیای شغاهان دست وزبانش چىرانىداد بىريىدن تحتسب شرع وييشواي صغاهان یا بسر دار برچرا نکسسیدش شحنة انصان وكدخداي صغاهان جُرم رشاكرد ويس عتاب بــر اســـــاد اینت بد استاد زاصدتای صفاهان كردةً تصّاريس عقوبت حدّاد این مثلست آن اصفیای (اولیای) صفاهان این مگر انحکم باژگونهٔ مصریست آری مصر است روستای صفاهان بر سر اینحکم نامه مُهر نه بنده پیرششم چرخ در قضای صغاهان كسرده اسم كيسوش روزگذار پُسر از دُر تا شدة چشم من اشغاى صغاهان

پس لب وكوشم بحنظل وخسك انباشت هم قصب گلشکر فرای صفاهان راست نهادند پردهاش ببختــر پردهٔ کژبینمر ازستای صغاهان شهر زر وتخت طاقدیس چنانرا (خرانرا) (sic) باز مرا جفت گین نوای صفاهان واحَرُ نا گفته ام بشاهد حـرُبا ازكِلةُ حربةً جناى صغاهان زان گله کردمر بآفتاب که دیدهر کوست سنابرق از سنای صغاهان گفت چو بـربط مــرن زره زبان دمر دمر زره چشم زن چو نای صغاهان از تن عالم خورند گوشت مبادا زهر چگونه سرد غذای صغاهان داد صغاهان زابتدام كدورت كرجه صغا باشد ابتداى صغاهان سيب صغاهان النف فنزود در اوّل تا خورمر اسیب جان گزای صغاهان ارْمُنُ فَ قَالِمِي بِالْأُمُّةُ وَسَالُ اللَّهِ عَلَيْهِ نار بسراهسيم في بسلاى صفاهسان

عَضَّصْنَى أَلَكُ بُ يُمَّرِ عُسَضَّ كِلاَبُّ سوق أدَّلوى بـ بَاقــلاى صــغــاهــان این هه سکبای خشم خوردم کاخِر بينم لوزينه رضاى صغاهان گرچه صغاهان جزای من ببدی کرد هم بغكوي كنمر جزاى صغاهان خطّهٔ شروان که نامیدار بمین شید گر بخبرای رسید بقای صغاهان نسبت خاتان بمن كند چوكه نخر درنکرد دانش ازمای صغاهسان پانصد مجرت چو من نزاد يـــــانـــه باز دو گناننه کنم دعنای صغاهنان مُبْدع لحلم بغظمر وننشر شمارنسد كمر نكنمر تا زيمر ولاى صغاهان از دمر خاتانی افریس ابسد باد بر جُلساء الله اتقياي صغاهان

## TRADUCTION.

Est-ce le parfum des houris ou bien est-ce l'air d'Ispahan? Vois-je la face (de la constellation) des Gemini, ou bien est-ce la beauté d'Ispahan? La richesse et la population d'Ispahan naquirent jumelles comme les étoiles de la constellation, (elles doivent le jour) à la mère de la fortune qui n'engendre

que des (enfants) sans pareils. Les hommes purs d'Ispahan sont comme l'or des Gemini et comme les astres du ciel pesés dans la Balance <sup>1</sup>. Comme c'est à (l'influence) des Gemini qu'Ispahan doit sa puissance, la richesse de son sol l'a faite l'égale du paradis, ou plutôt, semblable aux deux (astres) [Jumeaux] des Gemini, le neuvième ciel et l'excellente (ville) d'Ispahan sont frères jumeaux. Il se peut même que le neuvième ciel ne soit qu'un oreiller carré, fait (exprès) pour que les grands d'Ispahan puissent y reposer leurs bras <sup>2</sup>. Le sol d'Ispahan produit le sidret, le sidreti mantaha de l'unité de Dieu <sup>3</sup>. Les yeux du soleil sont constamment malades par suite de l'envie qu'ils portent au sol d'Ispahan qui contient

- 1 Pour interpréter ce passage, nous devons encore recourir à l'astrologie. Ispahan se trouvait placée sous les auspices de la constelfation des Gemini, qui, en astrologie, était égale en force à la pianète Mars. Cette dernière était réputée très-chaude et sèche; son influence, sur la surface de la terre, s'exerçait sur le chêne, le bœuf, et produisait la couleur rouge de feu; dans l'intérieur de la terre, elle engendrait le fer, l'aimant et les minéraux amers. Ainsi l'or des Gemini veut dire force, solidité, attraction, le tout couleur de feu ou couleur d'or. Quant aux astres du ciel pesés dans la Balance, ce sont évidemment les étoiles qui forment cette constellation. Je trouve dans un ancien traité intitulé : Astrologia Judiciaria, etc. durch weyland M. Thobiam Mollerum Crimicensem Astronomum , le passage suivant : « Die Zwilling so warm und feuchte . auch Lufft zugehören, pflegen denjenigen, so sie nach verbrachten und gesetzten Unterrichte, im Calender vermeldet, befunden, fürnemblich einen Lust zur Wesszheit, Kunst, Verstand und Geschicklichkeit.... Viel Reichtumb wird er durch Gottes Segen seine Kunst, Geschicklichkeit überkommen, etc. »
- a deux significations, celle du neuvième ciel, au-dessus duquel il n'y a plus de cieux, et celle du toit d'une maison; l'auteur l'a employée dans ce dernier vers, évidemment, pour pouvoir au besoin dire qu'il ne voulait parler que de l'attrait des terrasses élevées des maisons d'Ispahan.
- Le sidreti muntaha est un arbre du paradis, selon les uns, et du septième ciel, selon les autres, dont les feuilles témoignent de l'unité de Dieu.

du manganèse. Voilà pourquoi la main de Jésus broie pour les yeux du soleil le manganèse d'Ispahan 1. Ne vois-tu pas que le ciel en a pris la couleur (du manganèse d'Ispahan), car il est le mortier où l'on réduit le sourmèh en poudre. L'air d'Ispahan vivifie le corps et l'àme comme l'aube blanchissante et l'aurore du matin2. (Éveillée) par le zéphyr d'Ispahan, l'aube du jour fait un éternument musqué et le ciel lui répond : Dieu te bénisse! La main du prophète Khizir ne pouvant retrouver la source (de Jouvence), fit (l'ablution dite) le tayammoum, avec de la poussière des pieds des Ispahaniens. Tu ne dois pas considérer le puits d'Ispahan comme résidence de Dadjal; envisage (plutôt) les plaines d'Ispahan comme lieu d'apparition de Mehdi. Ispahan! Le parasol noir est le grain de beauté de la face de ta souveraineté 3, et marque le bien; c'est la couleur brune de cette petite tache qui rehausse ta splendeur [de la noirceur de ce grain de beauté que dérive la splendeur]. L'Unqua (encourage) l'oiseau de mon cœur en lui criant : Bravo, rossignol des crieurs d'Ispahan 4. J'ai dit à l'eau de Jouvence : As-tu unc source?

Le manganèse se trouve dans la province d'Ispahan; il est employé comme collyre dans les maux d'yeux; écrasé, il est d'un bleu très foncé. Avoir les yeux malades à cause de quelqu'un, veut dire lui porter envie; enfin le ciel, ayant la forme d'une voûte, peut être comparé à un mortier renversé. C'est sur tous ces détails que se joue le poête dans les deux vers que je viens de traduire.

2 L'action vivisiante du matin sur le moral et le physique de l'homme est aussi bien admise en Orient qu'en Europe, où l'on

croit que, pour être vertueux, il faut voir lever l'aurore.

<sup>3</sup> Le parasol noir est le parasol des khalifes abbassides; il est possible que, parmi d'autres priviléges accordés par eux aux Seldjouquides, se trouvait le droit de se servir également de ce signe extérieur de la souveraineté.

4 L'unqua est l'oiseau mythologique que le Qamous définit trèsbien: العنقا طاير معروف الأسم مجهول الجمم, c'est-à-dire «l'unqua est un oiseau connu de nom, mais de forme inconnuc.» Par modestie, le poëte se dit être crieur d'Ispahan, mais toutefois un rossignol Elle me répondit: Oui, elle est dans le creux de la main des hommes riches d'Ispahan. J'ai dit à (la constellation) de l'aigle du ciel: Prends-tu de la nourriture? Il me répondit: Oùi. ce sont les cadeaux des gens libéraux d'Ispahan! Pourquoi songer à Rei? Lève-toi et cherche ta place à Djei, car celui (même) qui possède Rei pense toujours à Ispahan¹. L'année dernière, étant sur les bords du Tigre, moi seul parmi tous les pèlerins, je réclamai justice pour Ispahan. Mon compagnon [auditeur] me dit : Comment peux-tu parler des qualités d'Ispahan, ayant en vue les beautés de Bagdad? Comment peut-on médire de cette ville, quand le sable du fond du Tigre (à lui seul) vaut autant qu'Ispahan. De plus, Bagdad est le coursier favori du Calife, et les fers de cette monture valent autant qu'Ispahan. Un autre observa que le zékat de Kerkh suffirait (pour l'entretien) de Djei et d'Ispahan?. Je leur répondis que Bagdad est la réunion des prostituées et de l'injustice, et as-tu vu, dis-le-moi, les dons des jardins d'Ispahan 3 Rerkh n'est qu'un plateau des échansonneries de Djei, et le Tigre n'est que la moiteur des outres des porteurs d'eau d'Ispahan. Bagdad actuellement n'est habité que par des vitriers (occupés à fabriquer des flacons) pour l'eau de

parmi ces modestes fonctionnaires, et de plus un rossignol applaudi par l'unqua.

- <sup>1</sup> Allusion à tous les conquérants seldjouquides de l'Iraq, qui, après s'être emparés de Rei, cherchaient à devenir maîtres d'Ispahan, sans quoi ils ne se considéraient pas comme solidement établis en Perse.
- \* Djei, nom d'un faubourg d'Ispahan; Kerkh est celui d'un faubourg de Bagdad; quant au zekat, c'est un impôt prélevé en faveur des pauvres.
- peut être décomposé en بغن الد به peut être décomposé en بغن الد به peut être décomposé en بغن به peut dire « oppression, prostituée, » etc. et le dernier « justice; » aussi Khâcâni lui ajoute la négation ع. Par contre, باغ, qui ne diffère de بغ que par un élif, veut dire « jardin, » et c'est sur ces trois expressions que roule le jeu de mots de ces vers.

rose, joie des maisons d'Ispahan1. Un point de la latitude et de la longitude d'Ispahan2 est plus vaste que la ligne (des maisons) de Bagdad et que la surface (occupée) par le Tigre. Sache que toute la province de Bagdad, comparée à Ispahan, est comme le point de l'ef du mont Kaf comparé à l'étendue de cette montagne. A Bagdad, on prépare un parfum avec du pαleng michk (c'est-à dire léopard musqué, nom d'une herbe), tandis qu'on prend l'antilope musquée dans les plaines d'Ispahan. Le Caire est préférable au furzeh de Bagdad3; eh bien! les fondements des maisons d'Ispahan sont plus beaux que les édifices du Caire. L'avarice de Bagdad crée la famine de Chanaan, tandis que les largesses d'Ispahan amènent l'abondance égyptienne. Le Nil est plus petit que le Zenderoud, l'Egypte est inférieure à Djei, et la ville du Caire, elle-même, est soumise au roi d'Ispahan. Le verger d'Eini-Chems an 'est qu'un parterre de fleurs de Djei, et l'herbe commune d'Ispahan doit être regardée comme supérieure au balssan 5. Tout ceci fut dit en réponse aux attaques (susmentionnées); mes té-

Les vitreries de Bagdad, de même que ses fabriques de papier, étaient célèbres dans le xu° siècle. Ispahan a conservé jusqu'à nos jours le privilége de fournir une excellente eau de rose.

طول اصبهان اربع وسبعون درجة وثلثان درجة ونصف Beauchamp lui donne 32° 25′ de latitude et 70° 30′ de longitude à l'est de Fero; mais, dans tous les cas, sa longitude et sa latitude, écrites en toutes lettres, auront beaucoup de points, dont Khâcâni prend un seul pour le comparer à la province de Bagdad.

<sup>3</sup> Le Qâmous dit : الفرضة بالضّم موصغٌ بشظ الفرات, c'est-àdire, Alfurzeh, avec un zammèh, est un endroit sur l'Euphrate.

te Qamous dit: عين شمس فرية بمصر, c'est-à-dire, Einichams

est un village d'Égypte.

باسبی چو سرطان درختیست مشهور: Le commentaire dit در مصرکه از برگ آن روغن کشند Balssan, prononcez comme در مصرکه از برگ آن روغن کشند Sartan, est un arbre connu de l'Égypte; on extrait de ses feuilles une huile. moins sont Rafi'de Rei et Ala d'Ispahan1. Il y a déjà trente ans que je suis fidèle à Ispahan et que je lui suis sincèrement attaché, et l'on peut voir enfin par ce nec plus ultra de rareté (nom de cette ode) avec quel zèle je loue Ispahan, [jusqu'où j'ai poussé les louanges d'Ispahan. ] Que n'ai-je écrit à la glorification des deux arbitres de la religion Sadr et Djemal, ces deux hommes éminents d'Ispahan! Dans l'année tha, noun, alif (551), étant à Mossoul, j'ai prononcé 551 louanges à Ispahan. Djemal Mouhammed, dont l'âme est semblable à celle de l'archange Gabriel, et grâce aux bontés duquel j'ai les cadeaux d'Ispahan, il m'a donné mille étoiles descendant du soleil, lui qui, par l'élévation (de son âme), est l'astre du berger du ciel d'Ispahan2. Je porterai ma louange d'Ispahan comme cadeau de voyage au petit A'ly et au grand atabek. Mon roi Salomon, auprès duquel on me fit la réputation [on me loua] d'Assif, me dit : O huppe de l'air d'Ispahan! Par la suite, arrivé à la Mecque, je devins dès cet instant l'esclave du chant à la iouange d'Ispahan. La Kaaba (daigna) devenir le temple de ma prière, parce qu'elle vit que j'aspirais à faire l'éloge d'Ispahan. Elle chercha à me corrompre en m'offrant un lambeau de sa robe verte, pour que je ne place pas la Mecque au-dessous d'Ispahan. Tout ceci fut fait de bon cœur, et non par convoitise de la couronne des cadeaux d'Ispahan. Le div repoussé, voleur de mes vers, fit une brèche à ma fortune par sa satire contre Ispahan. Au jour du jugement dernier, il ne se lèvera pas avec un visage radieux [blanc], car il (osa) noircir le cou d'Ispahan. Quelle raison peuventils donc avoir, les habitants d'Ispahan, pour médire sur mon compte? En quoi ai-je jamais manqué à Ispahan? J'ai recueilli du vert-de-gris et non de l'or de son cuivre (c'est-àdire du cuivre, ou de la mauvaise poésie de Mudjir Eddin); la rouille peut attaquer tout, sauf la pierre philosophale d'Ispahan 3. Ma faute est-elle que, tout en étant le trésor de Dieu

<sup>1</sup> C'est-à-dire وفيع رازى et علاء الدين اصبهائي et alle et

<sup>3</sup> Allusion aux travaux des alchimistes qui, croyant pouvoir opé-

de sa trésorerie du neuvième ciel 1, je ne suis qu'un mendiant d'Ispahan ? Accepte-moi comme un mendiant de tes faubourgs, car au fond je ne suis que la mouche des plats succulents d'Ispahan [la mouche des plats de volailles cuites d'Ispahan]. On ne saisit pas le trésor de Dieu pour se dédommager d'un vol [en punition du délit du voleur]. Les élus d'Ispahan ne pourront jamais l'approuver. Pourquoi les chess de la loi et les gouverneurs d'Ispahan n'ont-ils pas fait couper sa main et sa langue? ou bien pourquoi les régulateurs de la justice et les anciens d'Ispahan ne le firent-ils pas suspendre à un gibet? La faute est à l'élève et la punition frappe le maître, cela s'accorde mal avec l'équité des hommes justes d'Ispahan. Le blanchisseur commet un délit et la responsabilité en est au maréchal ferrant, c'est un proverbe (connu) des grands d'Ispahan. Cela rappelle l'ordre bouleversé de l'Égypte, et en vérité les villages d'Ispahan sont (fertiles) comme l'Égypte. Les anciens du sixième ciel 2 ne doivent pas souffrir qu'on appose un cachet à ce décret dans les plaines d'Ispahan. Du moment où mes yeux virent Ispahan, ma lèvre remplit de perles les oreilles de l'époque, et pour toute récompense ceux qui sont (comparables) à la canne à sucre et à l'eau de rose emplirent ma bouche et mes oreilles de coloquintes et de melons amers. Les cordes de ma fortune ont été bien accordées, néanmoins j'entends de faux accords des luths

rer la transmutation du cuivre en or, en le soumettant à l'action des acides, n'en retirent que de l'oxyde de cuivre. La pierre philosophale était considérée comme un corps supérieur à tous les autres, pouvant les attaquer tous, sans subir aucunement leur influence réciproque.

اِنَ للّه تعالى تحت العرش كَنُوزًا مِفْتَاحُهَا , c'est-à dire : «En vérité, le Dieu tout puissant possède des trésoreries derrière l'Arch, dont les cless sont les langues des poëtes. » Comparez Bland, On the earliest Pers. Biogr. of Poets (Journ. of the Royal asiatic Society, t. IX, p. 116, note 5).

Allusion au مشنری, constellation protectrice des savants, et qui se trouve au sixième cicl.

d'Ispahan. Ville pleine d'or, trône des Khosrow de l'univers, pourquoi tes mélodies doivent-elles être des dissonances pour moi 1? J'ai porté ma plainte à l'amant du tournesol contre les coups de massue (dont me frappe) la rigueur d'Ispahan. J'ai plaint le soleil lorsque j'ai vu qu'il n'était qu'une lueur d'éclair de la lumière d'Ispahan. Il me dit : Ne pousse pas des soupirs par la langue à l'instar de Berbed, pousse-les plutôt par les yeux comme les luths d'Ispahan2. Il ne faut pas médire d'autrui [manger la chair de l'univers], car il ne faut pas qu'Ispahan risque de s'empoisonner. Ispahan commença par m'attrister, quoique la racine (du mot) Ispahan soit la joie4. On ajouta un élif à la pomme d'Ispahan pour que je puisse bien sentir la douleur des morsures d'âme d'Ispahan. La malveillance des Ispahaniens consume mon cœur, et je risque de trouver en elle le brasier d'Abraham. J'ai (commencé) par être mordu par un chien, puis d'autres en firent autant, mais je me guérirai bientôt par les fèves d'Ispahan\*. J'ai avalé tout ce sikba de la colère d'Ispahan pour jouir enfin du louzineh de sa reconnaissance. Quoique

le mot بُفْت کین ne se trouvant pas dans les dictionnaires, je remarquerai qu'il est composé de deux mots, بُفِت ,«paire» et «accord en musique,» et de کین, «malveillance, inimitié;» le tout veut dire deux sons discordants.

<sup>2</sup> Berbed, célèbre musicien et chanteur persan. Les luths d'Ispahan sont percés de huit ou neuf trous qu'on nomme ou syeux en persan.

3 «Manger la chair de l'univers» a la même signification, en

persan, que la locution familière « déchirer son prochain. »

Les Persans prétendent que la racine du mot صفا est أصفهان. La pomme, en persan, est sib, et asib veut dire « blessant. »

<sup>5</sup> On prétendait que les fèves d'Ispahan jouissaient de la propriété

de guérir la rage.

en persan, ou سكبائ en arabe, signifient chaque mets préparé avec du vinaigre. Un homme d'un caractère aigre est nommé مردينة «marchand de vinaigre;» مركه فروش espèce de bonbon fait avec de la pâte d'amandes et du sucre.

cette ville me paye par le mal, je le lui retournerai en bieu. Le pays de Chirwan devint célèbre à cause de moi, mais puisse-t-il être détruit pourvu qu'Ispahan reste toujours (prospère)! On me fera une part de roi si la gloire m'est décernée par les experts en sciences d'Ispahan. L'an 500 de l'hégire ne produisit pas un sans pareil comme moi; glorifions donc doublement Ispahan. On me reconnaît pour le grand créateur des vers et de la prose, (ainsi tâchons) que l'amitié d'Ispahan ne diminue pas à mon égard, et lant que je vivrai, Khâcâni ne cessera de proclamer la louange des convives de Dieu à Ispahan.

La pièce que je viens de traduire est trop artificielle pour ne pas perdre presque toute sa valeur littéraire dans une traduction. Elle abonde en métaphores, en métonymies, en antithèses, en convenances (تناسب), en toutes sortes d'allitérations, etc. qui ne sont remarquables que dans la langue dans laquelle elles furent composées. Avec un peu de peine, on trouverait dans cette ode des exemples de toutes les formes d'ornements de style enseignées dans les rhétoriques musulmanes. Aussi porte-t-elle le cachet d'un long travail, et le poëte avoue luimême qu'il s'en est occupé pendant plus d'un an, depuis son arrivée à la Mecque jusqu'à son retour à Mossoul. Son but était d'étonner ses contemporains par la profondeur de sa connaissance des richesses et des ressources de la langue persane; il en fait l'aveu sincère par le titre de son œuvre, intitulée. ainsi que je l'ai dit : ختم الغرايب.

Au point de vue historique, cette ode présente aussi quelque intérêt par la mention de trois noms d'hommes politiques de l'époque. Je crois devoir relever ces passages, d'autant plus que cela précisera encore plus rigoureusement l'époque de la première publication de cette pièce de vers. Nous avons vu qu'il nomme Djemal Muhammed, Aly Asghar et Souleiman Chah. Le premier est le vizir de Koutb eddine Moudoud, fils de Zengui, tué en 559 (voy. Barbier de Meynard, Traduction de Yakout, p. 42); le second, son lieutenant à Mossoul, et le troisième, l'oncle de Mouhammed, fils de Mahmoud Seldjouquide, régnant à cette époque sur l'Iraq, et connu par sa carrière vagabonde et par ses insuccès politiques. Le premier, natif d'Ispahan, protecteur et bienfaiteur immédiat de Khâcâni, devait avoir tout naturellement la première place dans une pièce de vers destinée à immortaliser la gloire et les perfections de sa patrie. Le nom complet du second est Zein eddine Aly Koutchik; il venait tout récemment de rendre un service signalé à son maître, en faisant prisonnier Souleiman Chah, au mois de djemadi-el-awel de l'an 551, au moment où ce prince espérait pouvoir ravir le trône à son neveu. Khâcâni, en publiant son ode à Mossoul, ne pouvait se passer de vanter un homme aussi considérable; mais il établit une nuance entre les deux louanges, en tant qu'il célèbre le premier sous son vrai nom, tandis que dans celui de Zein eddine, il traduit le mot turco-persan de koutchik par le terme arabe d'asghar. Cette nuance est encore plus renforcée dans le compliment qu'il adresse à Souleiman Chah; il le cite d'une manière tellement vague, que l'on est tenté, au premier abord, de traduire le vers où il en parle par « mon roi prudent comme Salomon, » sans l'attribuer à une personne déterminée, d'autant plus qu'il parle en même temps d'Assif, ministre du roi-prophète, et de sa huppe. Cette précaution n'était pas inutile, car nous savons par Ibn el-Athir que ce prince, traité à Mossoul, après sa capture, avec tous les égards dus à son rang, n'était pas moins un prisonnier d'État, et s'il était naturel de lui présenter un voyageur illustre, capable de le distraire un peu dans sa prison, ce dernier devait en parler de manière à ne pas faire croire qu'il prenait trop au sérieux son titre de roi. Ainsi toute cette partie de l'ode de Khâcâni s'explique très-bien au moyen de l'histoire, et par conséquent elle sert aussi à confirmer l'exactitude des détails que nous fournissent sur cette époque les annalistes arabes et persans.

Pour ce qui est de l'assertion de Khâcâni, que le Caire était conquis par Ispahan, nous devons la reléguer au nombre de ces compliments outrés et hyperboliques dont il se montre si prodigue. Nonseulement sous Mouhammed, fils de Mahmoud, le pouvoir des Seldjouquides ne s'étendait pas sur l'Égypte, mais même du temps de Mélik Chah, fils d'Alp-Arslan, apogée de la puissance de cette dynastie, sa domination à l'occident s'arrêtait à Antioche, et à Laodicée, en Syrie. Le plus souvent Khâcâni est exact dans les faits historiques qu'il rapporte; mais s'il n'a pas reculé dans cette pièce devant l'ab-

surdité géographique de faire du Zenderoud un fleuve plus important que le Nil, on peut lui pardonner d'avoir agrandi un peu les limites des provinces soumises à un prince dont les sujets le traitaient si bien. En général, malgré son érudition, notre poëte, entraîné par son désir de louer Ispahan aussi éloquemment que possible, a complétement perdu de vue les règles établies par les rhétoriciens musulmans, pour distinguer le mensonge (حذب) du trope (استعارة) (voy. Garcin de Tassy, Rhétorique musulmane, p. 52), et il ne se laisse que trop entraîner par le proverbe arabe المستعارة الشعر الكذبي), c'est-à-dire que « les plus beaux vers sont ceux qui contiennent le plus de mensonges.»

La troisième pièce de vers que je vais transcrire et traduire est considérée en Perse comme l'œuvre la plus remarquable du poëte chirwanien: c'est la fameuse quassidéh écrite dans sa prison.

صبح دم چون کِلّه بندد الا دوداسای می چون شغق در خون نشیند چشم شب پهای می مجلس غم ساخته است ومن چو بید سوخته تا بحسن راوق کند مدرگدران می پالای می

رنگ بازیجه است کارگنسبد نارنج رنسگ چند جوشم کز بیرونمر بگنزرد؛ صغیرای من تيرباران سحر دارم سپرچو نفكند این کھن گوگ خشن بارانی از غوضای من اين خُمُ اهن كُون چون ريم اهنم پالود وسوخت شد سگاهی پوشش از دود دل دروای من روى خاك الود من چون كالا بىر ديبوار حبس از رخ که گِل کند اشك زمين انسداي من مار دیدی درگیا پیچان کنون در غار غمر ماربین پیچیده در ساق گیا اسای می اژدها بین حلقه گشته خُفته زیر دامنم ران نجمنم ترسم اگه گسردد اژدرهای من دست اهنگر مسوا در مار محسای کشید گنبج افسریدون چسسود انسدر دل دانای من اتشین اب از جوی خونین برانمر تا بکعب کاسیاسنك ست بسرپای زمسین پسیمسای می جيب من چو صدرة خارا عُنابي شد زاشك کوه خیارا زیسر عسطسف دامن خسارای من چون کنار شمع بینی ساق من دنـدانــــ دار ساق من خدایید کویی بخت دندان خای من

تا نترسند این دو طغل هندو اندر مُهد چشم ریر دامن پوشم اژدرهای جان فسرسای من وقطب وارمر برسريك نقطه دارد چارميج این دو مریخ ذنب فعل زُحل سیمای من تاکه لرزان ساق می بر اهنین کُرسی نشست می بالسرزد ساق عسرش از آه صوراوای من بوسه خلام داد ویجك بند پنده اموزرا لا جرمر زین بند چنبروار شد بالای من در سیدگامی چو شب روی سپیده ارم چو صبح یس سیبد اید سیم خانم بـشب ملوای می پُشت بىر دىيوار زندان روى بىر بامر فىلك چو فلك شُد پُر شكوفة نـركـس بـيـنـاي من محنت ومن روى در روى امدة چون جوز ومعز فندق اسا بسته روزن سقف محنت جای من غُـصّـهٔ هـر روز ويا رب يا رب هـرنهــشــب تا چـ خـواهـ د كـرد يارب أنسبهــاي من هست چو صبح اشکار اکاین صبوی خیررا بينم صبح رستخير است از شب يلداى من منجنيق صد حصار است الامن غافل حر است شمعسان بهنجنيس از صدمت نكباي من

روزه کردم نذر چون مريم که هم مريم صغاست خواطر روح القدس پیوند عیسی زای من نیست بر می روزه در بیماری دل زان مرا روزه باطل ميكند إشك دهان الاي من اشك چـشم در دهان افتد كه افطار از انكـه جز بآب گرمر چیزی (پستی) نگزرد بـرنای من پای من گنویی بندرد کنژروی مأخنسود بیستود پای را ایس دردستر بنود از ستر ستسودای من زانكه داغ اهنين اخسر دواى دردهساست زاتسین او من اهسن داغ شد بسر پای من نی که یك ای مراهم صد موكل بسر سسر است ورنه چرخستی مشتب زاه پهلوسای من روی دید دیدم از غمر موی زویین شد مرا هعچو موی دیّم اندرهم شکست اعـضـــای می چون ربابم کاسه خشك ست وخزينه خاليست . پس طنابم درگلو افکنده اند اعدای من ای عنی الله خواجگانی کن سر صفرای جاه خوانده اند انروز اباد الله بر خصرای من چو زر از پروی عرّت چون کُل از پروای عیـش نیستشان پروانهوار از بیخبودی پروی من

چست وزر وگل بدست الاکه خاریای عقل صید خواری کی شود عقبل سختان پیدرای می زر دو حسرن افستاد باهم هسر دورا پسيونسد. ني پس کجا پیونده سازد بادل یکسندای من سامری سیرم نه موسی سیرت ار تازنده امر در سم گوساله الاید پُد بید سیای می در تموزمر برگ بیدی نم ولیك از روی قدر بادزن شد شاخ طبوی از یی گسرمای می برك خرماامركه از من بادزن سازند خلق باد سردم در لبست ورینز رینز اعتضای می نافه مشکم که گر بندم کنی در صد حصار سوی جان پرواز جوید طیب جان افزای س نافهرا كيعضت رنگين سرزنش را كردوگفت نیك بد رنگی نداری صورت ریسنای می نافه گفتش یافه کم کو کایت معنی مراست اینك اینك حبّ ت كویا دم بسویای من آینه زنگی که پیدای تو از پنهان بهست کیمیا فعلم که پـنـهـانـمر به از پـیـدای می كعبد وارمر مقتداى سبر يسوشان فسلك کز وطای عیسی امد شقه دیسبای من

در ممسرّج باشم وممسروج كسوتسىر خساطسنومر در مُعَرَّج غلطم وسِعْسُراج رضوان جای من درشهیدی شاهدی د**ارا**دگیل رعنهای می چند بیغاره که در بیغموله غماری شمدی ای بی غولان گونت دوری از محسوای می ابنوسم در تبة دريا نشينمر با صدى خس ند امر تا بر سرآیم کف بود هشای من جان فشانم عقل پاشم فيسن رانمر دل دهم طبع عالم كيست تا كسردد عسال فسرماى من علوی و روحانی و غمیمی و قمدس زاده امر کی بود در بند استقصات استقصای می دایه من عقل ورقه شرع ومهد انصان بود اخيشيجان أمها وعساويان اباي من چون دو پستان طبیعترا بصبر الوده عــقــل در دبستان طریسقست شد دل ولای می و زدگر سو چون خلیل الله درو گـــر زاده امر بود خواهر گیر عسیسی مادر تسرسسای می چشمهٔ صلب پدر چنون شند بنکاریسز رج زان مبارك چشمه زاد ايس كسوهسر درياى مى

البي شها

يردة فقرم مشجة دست لطفسم تابسله خاك شروان مولد ودار الادب منسساي من رابتدا سرمامك غغلت نبازيدم چو طفل زانكسه هم مامسك رقسيسم بسود هم باباى من تحتى مستم تخورده تخته وخدار شأمر كر شما خامان نه أكنون است استغالى من حيض برحور وجنابت ملايك بسسته امر گر زخون دختران رز بسود صههای من ور خورمر می هم موا شاید که از دهکان خلد میرسد از دست امسروز اجسرهٔ فسردای می در بهشتم میخورم طلق وحلال ایسرا که روح خاك من شده تاپدديسرد جمرعة چسراي من بوسه بر سنك سياة و مسعمسف روش دهم گر چة چون كوتر فه تن لب شود اجزاي من مالك الملك سخن خاتانيم كركسن نطسق دخل صد خاتان سرد يك نكت غراى من دست من جوزا وكلكم حوت ومعنى سنبله سنبله زاید رحوت از جنبش جیوزای من گرچه از زن سیرتان کارم چو خنثی مُشکِلست حامله است از جان مردان خاطر عذرای من

سرمائع و

در بهغت اقلیم کس دانم که گوید زین دوبیت

کافرمر دار القامه مسجده اقتصای من

زمصان بو لهب فعلان نه پیچانم عنان

چو رکاب مصطفی شد مقصد وملیای من

قاسم الرجمه ابو القاسم رسول الله که هسست

در ولای او خدیو عقال وجان مسولای من

## TRADUCTION.

Le matin, mon soupir s'envole, semblable à un voile léger comme la fumée, et le sang répand une teinte d'aurore sur mes yeux (fatigués) de mesurer (la profondeur) de la nuit. Le triste festin est préparé; et moi, je suis comme le charbon de saule1 prêt à clarifier le vin sécrété par mon œil. Les œuvres du ciel [dôme couleur d'orange] sont (changeantes) comme la couleur des joujoux, combien dois-je (encore) bouillir pour que mon intérieur ne contienne pas de fiel? Devant l'averse de flèches de mes (soupirs) matinaux et devant mes clameurs, comment ne jette t-il pas son bouclier, ce vieux loup à l'épaisse fourrure 2? Cette jarre couleur de fer (la prison), après avoir purifié et brûlé les scories de mon fer (c'est-à-dire après avoir détruit les faiblesses de mon caractère), se revêt de noir de fumée , (lancée) par mon cœur en lamentations. Ma face, couverte de poussière, (se colle) comme la paille hachée aux murs de la prison, ramollis par mes

On clarifie le vin avec du charbon de saule; cette opération précède le festin.

<sup>2</sup> Khâcâni compare le ciel à un loup, à cause de la malveillance qu'il montre envers lui. L'épaisse fourrure, d'après le commentaire, signifie les neuf cieux.

larmes qui délayent de la boue sur le soi en s'y répandant'. Tu as vu le serpent enroulé dans l'herbe, regarde (maintenant) le reptile qui enlace mes jambes, réduites à l'état de brins de paille [d'herbe]. Jette les yeux sur les dragons roulés en anneaux et engourdis sous les pans de ma robe; je n'ose pas bouger de peur de les réveiller. La main du maréchal ferrant me livra aux scrpents de Zohhak; à quoi me sert donc le trésor d'Ifridoun, déposé au fond de mon cœur sagace 29

العادة ا

<sup>2</sup> Le nom du tyran Zohhak, sa défaite par le maréchal ferrant hauch, et l'élévation de Feridoun au trône de la Perse, sont trop connus pour qu'on ait besoin d'entrer à ce sujet dans de grands détails; toutefois je profiterai de cette occasion pour donner une généalogie assez curieuse de Zohhak, insérée dans l'Histoire universelle de Rachid eddin. Il dit:

ذکر مخاك معروف بیوراسب در نسب او خلاف کرده انه جمعی از عراب گوینه که او پسر علوانست برادر شد الد ونسب او بارم بن سام میکننه که برادر ارفخشه بوده چنانک بالاتر گفته شه وگوینه که شاد اورا بقصه جشه فرستاد و عم گوینه نام او بیوراسب بن ارونه اسف بین زینکاوز بن ساحرة بن تاز بن فروال است برادر هوشنگ بن فروال که بزعم ایشان ایس تاز بن فروال پهر تازیانست یعنی جمع عراب و دکر آن پیش رفت و گوینه اورا بیوراسب (هاك دهاك) یعنی ده افت و عیب در او بود و چون دهاك را معرب کردنه هاك شه یعنی خنهان در او بود و چون دهاك را معرب کردنه هاك شه یعنی خنهان و این لقب زشت یسبب تعریب نیکو شه واهل یهن که تُبتعیان از ایشان است

« Notice sur Zohhak, connu sons le nom de Yourussb. Par rapport

Je verserai l'eau embrasée [ignée] de la source couleur de sang jusqu'au tibia, (pour faire mouvoir) les meules de pierre que portent mes pieds (habitués) à mesurer la terre'. Mon collet est rayé par mes pleurs comme le soudreti khara; et une montagne de pierre dure (se cache) sous la doublure en soie de mon habit². Mes jambes sont crénelées comme le rebord d'une chandelle; on dirait qu'elles portent des traces de morsure des dents (crochues) de mon sort. Pour que les deux enfants indiens ne soient pas effrayés dans le berceau des yeux, je cache sous les pans de ma robe les dragons qui me rongent l'âme³. Je suis semblable au pôle, quatre clous

à sa généalogie, les opinions sont partagées. Quelques Arabes disent qu'il est fils de A'louan, frère de Cheddad A'd, et l'on fait remonter son origine à Irem, fils de Sam, qui était frère d'Arfakhchad, comme on vient de l'exposer plus haut. Ils disent que Cheddad l'envoya combattre Djemchid. Les Persans disent que son nom est Yourassb, fils d'Arwend Assf, fils de Zinkawez, fils de Ssahirèh, fils de Taz, fils de Farwal, frère de Houcheng, aussi fils de Farwal. D'après leur opinion, ce Taz, fils de Farwal, est le père des Tazis, c'est-à-dire de tous les Arabes. Ceci a déjà été rapporté. Ils disent qu'il fut surnommé Yourassb Zohhak, c'est-à-dire qu'il était affligé de dix imperfections et défauts. Après, on arabisa ce mot, et l'on en fit sohak, c'est-à-dire «homme qui rit,» et ce mauvais sobriquet, en s'arabisant, devint un surnom honorable. Les habitants de Yémen, dont les Toubba'ian sont une souche, disent que Zohhak est un des leurs.»

Je n'ai pas besoin de rappeler que, d'après l'Histoire des Kurdes de Khondemir, les Kurdes sont les descendants de ceux qui ont pu s'échapper des mains de Zohhak.

¹ Par surcroît de rigueur, les kundèh en bois qu'on attachait, et qu'on attache encore aux pieds des détenus, ont été remplacés

par des meules en pierre.

" Il répète ici le calembour basé sur le double sens du mot خاراً, que nous avons déjà rencontré dans l'ode adressée au prince byzantin. امنارة خاراً est une étoffe rayée employée pour des devants de chemises.

<sup>3</sup> Ces dragons sont évidemment les chaînes que le poête portait aux pieds. Les enfants indiens sont ses yeux noirs. fixent à un point ma figure de Saturne, (grâce) au dieu Mars, aux actions de Zeneb 1. Dès l'instant où mes pieds se placèrent sur le siège de fer, mes lamentations, semblables aux sons d'une trompette, n'ont pas cessé d'ébranler le ciel. Quoique les chaînes aient ployé le haut de mon corps comme un anneau, je les baiserai, oh joie! car elles me donnent de bons enseignements. En dépit de mes infortunes ténébreuses comme la nuit, je finirai par avoir un visage resplendissant comme le jour, et elle deviendra blanche ma demeure, noire comme la nuit. Adossé au mur de la prison, le visage tourné vers le toit du ciel, les narcisses de mes yeux bourgeonnent comme le ciel2. Le malheur et moi sommes l'un dans l'autre comme la noix dans sa coquille, et le plafond de ma triste demeure manque d'ouverture comme l'enveloppe d'une noisette. Tous les jours des chagrins, chaque minuit des cris oh Seigneur! oh Seigneur! Voyons à quoi me serviront ces oh Seigneur! oh Seigneur de chaque nuit! Il est clair comme le jour qu'en me levant pour boire le vin du matin, je crains toujours que cette matinée ne soit la dernière après ma sombre nuit. Mes soupirs ont la force des balistes, capables de percer cent murs; pourquoi donc l'ignorant désarmé [sans catapulte] s'expose comme (la flamme) d'une chandelle au souffle de mon orage 3? Comme Marie, j'ai fait vœu de jeûner, car mon cœur (digne) d'engendrer Jésus, et voué au

¹ Cette image astronomique s'explique par l'immutabilité de l'étoile polaire entre quatre autres astres de la petite Ourse. Saturne étant noir, il compare à cette planète sa figure attristée par le malheur. Mars est la planète des bourreaux. Zenab est l'étoile brillante de la queue du Dragon, elle présidait aux crimes; Khâcâni désigne ainsi ses persécuteurs.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D'après le commentaire, les bourgeons du ciel sont les astres, et les bourgeons des yeux sont les larmes.

Le commentaire signale que نكباء, mot arabe, se dit en persau, et il l'explique en citant une phrase du Cherkh des poésies والمرابع المرابع ا

Saint-Esprit, est pur comme elle. Mais la maladie de mon cœur m'exempte du jeune, voilà pourquoi il est rompu par les larmes qui me salissent la bouche1. Les larmes me tombent dans la bouche, aussi mon iftar n'est que de l'eau tiède, elle seule me passe par le gosier 2. On dirait que je souffre d'une luxation des pieds par suite d'un faux pas, tandis que leur seule maladie est que j'ai perdu la tête. Or, comme la cautérisation par le fer rougi est le dernier remède dans toute maladie, le feu de mes soupirs fait rougir les fers · de mes pieds. Cent geôliers sont préposés à chacun de mes soupirs (pour les empêcher de se faire jour), autrement le ciel en serait écrasé, car ils sont (puissants) comme des héros. J'ai regardé le malheur en face, le chagrin a hérissé mes cheveux, et tous les membres de mon corps sont en désordre comme la chevelure des Dilems3. Je ressemble au violoncelle dont la caisse est desséchée et la table vide, car mes ennemis m'ont mis des cordes, (mais) au cou. Oh mon Dieu!

مهبى الريحيين, c'est à-dire, « Nekba; c'est un vent qui apparaît

On sait que la maladie sert d'excuse légale à un musulman pour manger pendant le jour dans le mois de ramazan, et que toute chose qui lui tombe dans la bouche, même involontairement, aunule la valeur religieuse de son jeune.

L'iftar, فطار, est la première bouchée que prend le musulman après l'abstinence de toute la journée pendant le jeune du ramazan. En Perse, on commence par avaler quelques gorgées d'eau tiède, et l'on mange le پست, pâtisserie faite avec de la farine et des sucreries.

Le commentaire prétend que les Dilems formaient une tribu du Turkestan, qu'ils étaient armés de petites et de grandes lances, et que leurs cheveux s'entrelaçaient et s'enflaient. Je crois que le docte auteur de ce commentaire cherche trop loin la peuplade dont parle Khacani; selou moi, ce sont simplement les patres du Ghilan, qui ont une chevelure aussi épaisse qu'inculte; mais, dans tous les cas, cette mention de la plica polonica, parmi une peuplade d'Asic, est assez curicuse.

pardonne aux grands qui, sous l'influence du fiel de la puissance, n'ont pas hésité à prononcer ce jour leur que Dieu détruise sur ma jeunesse (et sur mes espérances). L'or est recherché à cause de sa rareté, les fleurs sont soignées par les amateurs, tandis que moi, sans conscience comme un papillon, on ne m'accorde pas (la moindre) attention1. Mais l'éclat et la beauté [l'or et les fleurs] sont des entraves pour l'esprit [des ronces dans les pieds de l'esprit]; pourquoi donc mon esprit éloquent [qui orne les mots] ira-t-il les rechercher [aller à la chasse des ronces]? Or est la réunion de deux lettres non liées l'une à l'autre2, d'où viendrait donc leur liaison avec un cœur d'un non pareil comme moi? Que j'aie les mœurs d'un Samaritain et non le caractère de Moïse, si 1. Same tant que je vis je salirai mes mains pures [resplendissantes] aux sabots du veau d'or. Au cœur de mon été, je n'ai pas même (l'ombre) d'une seule feuille de saule; néanmoins, par égard pour mon importance, les branches du Touba se font éventails pour me rafraîchir [pour éloigner de moi la chaleur]3. Je suis la branche du palmier, dont les hommes se servent comme d'un éventail ; le vent froid est sur mes lèvres et mes

Le dernier vers de cet hémistiche a une construction très-embrouillée, et je crois rendre un service au lecteur en le transcrivant en prose : نیست ایشان پروی از بیدودی پروانه وار من Ce qui rend cette phrase encore plus obscure, c'est que tout naturellement on est porté à rattacher le mot إيشان aux deux sujets précédents, ر ( لگل, tandis qu'il se rapporte aux grands, dont il a été ques-tion dans les vers ای عفی الله, etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'or, zr, en persan comme en français, s'écrit au moyen de deux lettres; mais en persan ces deux caractères ne se lient pas l'un à l'autre.

<sup>5</sup> Arbre du paradis mentionné dans le verset 28 de la xm° sourate du Coran : طُوبَى لَهُمْ وَ حُسْنَ مَآبِ, passage trop vaguement traduit par Ullmann : Geniessen Seligheit und selig ist ihr Eintritt ins · Paradies.

membres sont déchiquetés1. Je suis la bourse de muse, on peut m'enfermer derrière cent murailles sans empécher que mon parfum vivifiant l'esprit ne trouve son chemin vers l'âme. Une peau de chagrin, colorée, en se moquant de la bourse de musc, lui dit : Fi! quelle couleur, tu n'as certes pas un aussi bel aspect que moi. La bourse lui répondit : Déraisonne un peu moins, j'ai des qualités invisibles. Il en est ainsi! il en est ainsi! la preuve de mes paroles est mon souffle parfumé. L'éclat [la couleur du miroir] de ton extérieur est préférable à la partie cachée, tandis que moi, je suis comme la pierre philosophale, et mes vertus secrètes ont plus de valeur que mon apparence. Je suis comme la Kaaba un modèle pour les habitants du ciel qui s'habillent de vert2, car mon brocart est un morceau de l'étoffe placée sous les pieds de Jésus. Je porte une robe de lin et mon cœur est pétri dans l'eau du Keouther's. Je roule dans le mouarradj, et les bienbeureux montent jusque chez moi. Ma personne est une belle rose qui mérite d'être cultivée, et ma belle rose a un témoin de son martyre. Que de moqueries! (on me dit) pour une sottise, tu t'es enfoncé dans une caverne! O homme qui suis les lutins du désert, que tu es loin de ma sagesse [plaine]! Je suis le bois d'ébène, je reste au fond de la mer avec la coquille de perles, et je ne suis pas de ces copeaux qui surnagent et s'associent à l'écume. J'éparpillerai mon âme, je répandrai mon esprit, je déverserai mes bienfaits, je donnerai mon cœur; quel est-il le génie du monde qui ait le droit de me donner des ordres? Je suis grand, je suis du nombre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C'est-à-dire déchiquetés comme les fils ou fibres du palmier dont on tisse les nattes, les éventails, etc.

<sup>2</sup> C'est-à-dire les anges.

<sup>&</sup>quot; L'un des fleuves du paradis, mentionné dans la sourate cyiii, verset 1, du Coran. Dans ce vers et dans le vers suivant, Khâcâni joue sur les mots: معرّب , «robe de lin,» معرّب , «pétri,» بمؤرج, qui d'après le commentaire est un lieu vaste, élevé, richement orné et couvert de tapis, et enfin معراج «action de monter.»

des esprits, je suis du monde occulte et je suis saint par ma naissance. Comment est-il donc possible que mon être puisse se laisser subjuguer par la matière ? La raison me servit de gouvernante, ma nourriture était la loi du Prophète, l'esprit était mon berceau, mes mères sont les quatre éléments et les (cieux) élevés mes pères. Quand la raison frotta d'aloès les deux mamelles de la nature1, mon grand cœur se tourna vers l'étude du tarique. D'un autre côté, comme Jésus, je suis fils de menuisier, et ma mère chrétienne était sœur adoptive de Jésus. Lorsque la source de l'épine dorsale de mon père se déversa dans le conduit d'eau de la matrice, la perle de mon océan naquit de cette source bénite. Le voile de l'indigence me servit d'amnios, la main de la bienveillance fut mon accoucheuse, la terre de Chirwan est ma patrie et le Daroul adab le lieu de mon éducation. Dès l'origine, je ne me suis pas livré aux distractions de la paresse comme un enfant, car ma mère et mon père veillaient sur moi. Mon chameau furieux3, à deux bosses, n'a pas mangé chez vous ni du cuit ni du cru, car mon indépendance de vous, hommes grossiers, ne date pas déjà d'aujourd'hui. Que je croie aux pertes de sang des houris et aux pollutions des anges, si mon vin a jamais été fait avec du sang des vierges de la treille. Mais si même je buvais du vin, je l'aurais mérité, le maître du paradis m'aurait avancé aujourd'hui ma paye de demain4. Je suis au paradis et je bois; c'est pur et

- <sup>1</sup> Méthode employée par les nourrices, en Orient, pour dégoûter les enfants de leur lait.
- <sup>2</sup> Le tariqut est une doctrine religieuse qui se rapporte, d'après les théologiens musulmans, au charia't, ou à la loi proprement dite, comme la parole se rapporte à l'action; car le chariat est basé sur les ordres verbaux du Prophète, et le tariqut sur ses actes. Ces deux doctrines se complètent par le haquiqut, dont les principes sont fondés sur les croyances intimes du Prophète, révélées aux élus parmi ses sectateurs.
- 3 Le chameau furieux mange très-peu et soulève de grands fardeaux.
  - 4 Le vin est permis aux musulmans dans le paradis; aussi Khâ-

permis, car l'esprit est devenu ma poussière, et il admet mes gorgées rouges1. Je baise la pierre noire et le Goran lumineux, (aussi complétement) que si tout mon corps se changeait en lèvres comme le Keouther2. Je suis Khâcani, roi du royaume de la parole, et, dans la trésorerie de mon éloquence, un seul point lumineux de mes écrits vaut le revenu de cent khacans. Mes mains sont la constellation des Gemini, ma plume est catus, le sens de mes paroles est la spica et la vierge est créée par la baleine, par suite du mouvement de mes jumeaux. Quoique les (hommes) au cœur de femmes me comprennent aussi peu [difficilement] que la (nature) de l'hermaphrodite complet3, mon cœur vierge porte le fruit des hommes à l'âme virile. Si, dans les sept climats, il se trouve un homme capable de dire deux vers semblables aux miens, je consens à devenir infidèle et à échanger le Daroul qoummamèh contre la mosquée d'Aqsa. Je ne tournerai pas ma bride par crainte de ceux dont la conduite est semblable à cell d'Abou Lahaba, car l'étrier de Moustapha est devenu mon but et mon refuge5. Par la hienveillance d'Aboul Qas-

câni, qui déclare s'y trouver, se croit autorisé à cet acte défendu par la loi.

¹ C'est-à-dire, comme la poussière boit avidement le liquide qu'on y verse, de même son esprit, qu'il a su dompter et réduire à l'état de poussière de ses pieds, admet ses libations.

Le Keouther, n'ayant ni source, ni embouchure, n'a que deux

bords كن ou « lèvres » en persan.

3 L'existence de l'hermaphrodite complet est admise par la loi

musulmane, mais personne ne l'a vu.

Abou Lahab, l'un des fils d'Abdoul Moutalib, oncle du Prophète, était connu comme son mortel ennemi; aussi Mouhammed lui a-t-il fait l'honneur de la mentionner spécialement dans le Coran, par son célèbre مَتَتَّ يَدَا إِلَى لَهَبِ وَتَبَّ , qui jure tellement avec la phrase de «An nom du Diéu clément et miséricordieux» précédant cette apostrophe pleine d'amertume et de haine implacable.

5 Un homme poursuivi par la loi devient inviolable s'il parvient à

sim, distributeur de bienfaits et prophète de Dieu, les rois de l'entendement sont mes esclaves.

Cette pièce étant suffisamment analysée dans la première partie de ce mémoire et dans les notes jointes à ma traduction, je passerai à l'ode élégiaque de Khâcâni sur son propre sort, que j'extrais du Cadeau aux deux Iraqs.

در حسب حال خود گویید اکسنون کید الم اکسنون کید الم است عالم است عالم در بحر بسلا فتاده امر پیست حیران چوصدن نه پا ونه دست پس چرخ برای (ببوی) در شهوار بشکافته سینه ام صدن وار که سوخته همچو سیم از تاب که گشته بدست غمر چو سیماب با ناخینه چیست درد دوران با آبیاله روی اختیاست درد دوران وان آبیاله چیست شروان

pénétrer dans un sanctuaire renommé pour sa sainteté, dans l'écurie du roi, etc. ou s'il réussit à toucher son étrier pendant qu'il est à cheval.

شهبازم و شاه پسر بسریسده شههبازی روزگار دیسده در حمليق تمانده صغير وآحساد يعسنى آة از نهييب حُـسّاد چون کاو خراس تنگ میدان گرد نــقـــط وبال گــــــردان از مرعدهٔ زمانده جـســــــــه گردن بطناب وچشم بست. آن گاو خسراس بسین هسه سال کو چرخ زند نه وجد و نـه حـال پیشش همه چرب وآخر تر لیکی نیرسید بیآخُیرش سیر زو تا بمــــراد ره بــــــسس ني ليكن بمراد دستسرس ني هرنگ زرشک شد سرشکم بسكسرفست رك بجسس بجسشسكم چون دیند حیرار تیم بیدل در كمنعستساكمة زاشك كسن مسزور بشکسته دلی و بسته کاری منعدة ورمر أكسر بسنسسالم آرى

روغس كسمر وبسس فستسيله باريسك بالسررة بسود چسراغ و تاریسسك بسر ذات خسودم جسو روز نسوروز يك روز فسزون نسبسودة فسيسروز وزطالع خود بسان تقويسم یك سال فزون ندیـده تـعـظـیـمر کے وی عمل دگمر نمیمایسد تاریخ شناسرا نسسایسد تقويم كه شد يحل شكسته فبرسودة وكسرد بسر نشستنسه ضائع كندش خيال بيسنى بـر خـاك كـشي و ره نــشــيــــني ياكرنه به بيلور فرستد از دارکتب بــدر نــرســتــد كه نيمه بدست ازو بدرند كبه يارة جارسو بسبرنسد دروى هنه مُسرِّ وصبس پنجسنسد يسس تافستي سسرش يسيجسنسم بالله كسه بدست دهسرريسي آن تقويم كمهن منسم من

از آدمسیسان وفا نسدیسسدم ديدم چه جهودم ار شنيدهم يوسف چه کشيد از اخوة خويسش من زين اخوان كشيدة امر بيش افسكسنسدة امر از نسهسيسب آفات سينكسى بقرابات أقسرابات ازكار قسبسيسله فسراغ اسست كان دود فتيلة بسر دماغ اسبت طبوطئ منعشاني آفسريسفسمر شروان قنعص است اهنينسم تقدير مرا بسسر رسيده مسنسقسار وزبان و پسر پُسریسسده از هند طرب بسرون فكسنسدة از شیاخ امیل نیگیون فکینیده قوتسر ننه شکسر شسرنسگ داده آب از دهسن نسهسنسگ داده من مُسرده نيظاهسر از بي جسست جمون طوطي كو بمسرد ووارسست از خدمت اهل عصر جسته بكشاده نطياق ونطبق بنستمه

تا سـورة عـافــيــت بخـــوانــــده برآيت نطق نسسخ رانده چون مريمر گاه تمهت قور بر خواندة فَكُنَّ أُكُلِّمَ الْيَوْم در بستی زبیم سر زبانسرا بكشادة در از درون بسيسانسرا ببريد زبان به تيخ تجسريد چیون تیغ شده زبان توحیید تسنسك آمده بسر دام شمسسائ كملخسن جسائ بسرين فسسرائ آن به که زبان به تبیغ مانسد مسردى كنسنسد وسخسن نسرانسد زندان من است مسسكسن من هــر مــوى مــوكّل تـــن مــــــن نسزدم ز روند كسان عسسالم در نسگسزارنسد باد را هسسسمر ای ار قدی نهسمر بسسرای آه ار زجگر بسر آرم آه ب کوی زنگ کیرہ بے رآن آہ سے بستہ ہُےدہ محضرت شاہ

#### TRADUCTION.

Écoute maintenant les lamentations (que j'exhale) sur mon propre sort. Le monde touche à sa fin. Je suis profondément enseveli dans l'océan des malheurs. Je suis confondu et semblable à une coquille de perle, je n'ai ni bras ni jambes. Souvent le ciel, pour extraire la perle royale, brise ma poitrine comme si j'étais moi-même une coquille de perle. Parfois (je supporte le malheur), comme l'argent (supporte) l'action du feu ardent, et parfois, dans la main de l'infortune, je deviens (mobile) comme le vif-argent. L'œil de mon existence est voilé par une taie; la face de mon libre arbitre est marquée de petite vérole. Cette taie, ce sont les peines de la vie; cette petite vérole, c'est la méchanceté du Chirwan. Je suis l'épervier auquel on a coupé le bout des ailes et qui a éprouvé les vicissitudes de la fortune. Il ne me reste dans le gosier ni unité ni zéro, c'est-à-dire que je n'ose proférer un ah, par crainte de mes ennemis 1. Semblable à une génisse qui fait tourner un moulin, ma carrière est bornée ; je tourne autour du centre des péchés. Je succombe sous les coups de fouet de l'époque, la corde est à mon cou et mes yeux se ferment. Regarde la génisse du moulin, elle tourne toute l'année, mais elle le fait sans joie et sans plaisir. Elle a toujours devant elle un râtelier bien fourni et frais2, mais elle ne peut jamais assez allonger son museau pour l'at-

¹ Ah s'écrit en persan par un élif et par un hei, qui ont aussi la valeur de l'unité et de zéro.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Allusion à un procédé employé en Orient pour faire tourner l'arbre d'un moulin par une vache, sans être obligé de la faire avancer à coups de fouet. On cloue à cet arbre un râtelier abondamment garni de fourrage, puis on attache la vache de façon qu'elle puisse le voir sans pouvoir assez allonger son cou et son museau pour l'atteindre. Les efforts que fait la vache pour y parvenir font tourner l'arbre du moulin. Le poête oppose les cercles décrits par la bête à ceux des danseurs qui tournent gaiement.

teindre. La voie est ouverte entre elle et l'objet de son désir, néanmoins il est inaccessible pour elle. Mes larmes prennent la couleur de l'épine-vinette; mon médecin me tâte la veine du pouls. Voyant que j'ai de la chaleur dans le cœur, il me dit : Prépare une tisane de tes larmes 1. Le cœur brisé et mon activité paralysée, j'ai le droit de me plaindre, oh oui! Mon huile est épuisée, la mèche est trop fine, la flamme de ma lampe a peu d'éclat, elle est vacillante. Jamais aucun jour de mon existence n'a été béni comme l'est le jour de l'an. Mon sort [horoscope] est de ressembler à un almanach, je n'ai pas été respecté même durant une année. Comme il ne peut être appliqué à autre chose, il n'a plus de valeur aux yeux du chronologiste. Devenu inutile, il est déchiré et se couvre de poussière. Il est détruit par le rêveur, par le débauché ou par celui qui espère encore, autrement on l'envoie chez le fripier, on l'expulse de la bibliothèque. Tantôt on en arrache la moitié, tantôt on en porte une partie au marché2. On y met la myrrhe et l'aloès et on lui tord la tête pour en faire des cornets. Par Dieu, dans les mains de mon Ariman de sort, cet almanach vicilli, c'est moi! c'est moi! Je n'ai jamais trouvé [vu] de bienveillance parmi les hommes;

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le tcharsson est, à proprement parler, le rond-point du bazar oriental, lieu où se croisent des rues venant de quatre côtés. C'est l'endroit le plus fréquenté par les acheteurs, et c'est là aussi que se tienuent de préférence les épiciers et les droguistes.

que dis-je vu, que je sois Juif, si j'en ai entendu seulement parler! Ce que firent les frères de Joseph à leur frère, je l'ai enduré autant des miens et peut-être plus encore. Par crainte de plus grands désastres, j'ai jeté la pierre aux carreaux des vitres de la parenté. Je ne m'inquiète plus des affaires de ma famille, elles agissent sur moi comme la fumée d'une mèche (mal éteinte) agit sur le cerveau. Je suis le Touti créateur des idées, et le Chirwan est ma cage de fer. Le sort m'a réduit à la dernière extrémité, il m'a coupé le bec, la langue et les ailes. Il m'a chassé de l'Inde de la joie, il a extirpé les racines de mes espérances. Ce n'est pas de sucre, mais bien de poison qu'il m'a nourri; il m'a servi de l'eau dans la gueule d'un crocodile. Je fais le mort pour mieux sauter, tout comme le Touti qui par une mort (simulée) recouvra sa liberté. Je me suis détaché du service des grands, j'ai dénoué ma ceinture et j'ai fermé ma bouche. Je suis au chapitre des privations, et j'ai biffé le verset de la parole. Comme Marie exaspérée par les reproches des siens, j'ai dit : je ne parlerai à personne durant tout ce jour 1. Craignant pour ma tête, j'ai fermé la porte de ma langue, mais j'ai ouvert celle de mon cœur. J'ai tranché ma langue par le glaive de l'isolement; mais aussi cette langue qui témoignait en faveur de l'unité de Dieu, est devenue un glaive. Chemakha paraît étroite pour mon cœur, c'est un four (ardent) dans ce pays ouvert2. C'est bien si la langue ressemble au glaive, si elle fait des actes virils sans proférer de paroles. Ma résidence est une vraie prison; chacun de mes cheveux se dresse

<sup>1</sup> Citation d'un passage du verset 27 du chap. xix du Coran.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J'ai placé ce distique à l'endroit que lui assignent tous les manuscrits où je l'ai trouvé, mais il me semble qu'il devrait suivre les mots « et le Chirwan est ma cage de fer. »

J'ai reproduit le mot مَردى, car je l'ai trouvé dans tous les manuscrits que j'ai pu consulter, je l'ai traduit par «acte de virilité;» mais il me semble toutesois qu'il faut le remplacer par « duire le distique où il se trouve par : « C'est bien si la langue res-

vers Dieu. Aucun des voyageurs de ce monde ne peut me visiter; on empêche même le vent de pénétrer jusqu'à moi. Si je fais un pas, n'importe dans quelle direction, ou si mon poumon laisse échapper un soupir, un calomniateur le relève et le rapporte travesti à l'oreille du Chah.

## NOUVELLES ET MÉLANGES.

## SOCIÉTÉ ASIATIQUE.

### PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 10 FÉVRIER 1865.

La séance est ouverte par M. Pauthier, en l'absence du président.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu; la rédaction en est adoptée.

Sont proposés et élus membres de la Société;

MM. Kossowitch, professeur de sanscrit et de zend à l'Université de Saint-Pétersbourg;

Mouchlinski, professeur d'arabe à l'Université de Saint-Pétersbourg;

A. DE CAIX DE SAINT-AMOUR, à Paris.

Il est donné lecture d'une lettre de M. Reinaud, qui an-

semble au glaive, si elle fait la morte et si elle ne profère pas de paroles. » Car il serait assez difficile de comprendre comment la langue pourrait accomplir des actes virils sans proférer de paroles. nonce que l'état de sa santé l'empêchera d'assister à la séance.

On lit une lettre de M. Duruy, ministre de l'instruction publique, qui annonce à la Société qu'il vient de renouveler la souscription de son département au Journal asiatique. Des remercîments seront adressés à M. le Ministre.

M. Lancereau lit un extrait de sa traduction du Pantchatantra.

M. Oppert lit une lettre adressée au général Rawlinson sur les inscriptions araméennes qui se trouvent sur quelques briques de Babylone.

### OUVRAGES OFFERTS À LA SOCIÉTÉ.

Par l'éditeur. Monumenta sacra et profana, opera Collegii doctorum bibliothecæ Ambrosianæ, edidit A. M. Cerlani, vol. II, cah. 1 et 2; vol. III, cah. 1. Milan, 1863-1864, in-4°.

Par l'auteur. Clave harmonica. Demonstracion de la anidad de órigen de los idiomas, por H. Mossi de Cambiano. Deuxième édition. Madrid, 1864, in 8°.

Par le Gouvernement. Tableau des établissements français dans l'Algérie en 1863. Paris, 1864, in-4°.

Par l'auteur. Lettre à M. Oppert sur quelques particularités des inscriptions cunéiformes anciennes, par M. De Rosny, in-8°. (Extrait des Annales de philosophie chrétienne.)

Par l'auteur. Annuaire philosophique, par L. A. MARTIN, t. II, cah. 1 et 2. Paris, 1865, in-8°.

Par l'auteur. Discours prononcé aux funérailles de M. l'abbé Flottes, par A. Germain. Montpellier, 1864, in-8°.

Par l'auteur. Ouverture du cours de philologie comparée des langues indo-européennes, par M. Jules Opperr. Paris, 1864, in-8°.

### PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 10 MARS 1865.

La séance est ouverte à huit heures par M. Reinaud, président.

Il est donné lecture du procès-verbal de la dernière séance; la rédaction en est adoptée.

Est nommé membre de la Société, M. George Grote, à Londres.

Le secrétaire fait un rapport sur une demande de l'Institut royal de l'Inde néerlandaise, que l'échange des publications des deux Sociétés soit rétabli. Le secrétaire propose d'envoyer à l'Institut dorénavant le Journal asiatique.

M. Oppert continue la communication qu'il a commencée la dernière fois sur les transcriptions araméennes ou phéniciennes qui accompagnent certaines inscriptions cunéiformes assyriennes, découvertes par le général Rawlinson, et qui servent de contrôle et de confirmation à la lecture de l'écriture cunéiforme.

Il expose ensuite des considérations sur la grande inscription de Sardanapale III, trouvée à Nimroud, et dont luimème a publié la traduction dans son ouvrage sur l'Expédition en Mésopotamie. Dans cette inscription, le roi rappelle des stèles qu'il a fait graver près des sources du Tigre, stèles qui, sur ces indications, ont été retrouvées par M. Jones Taylor, et qui prouvent de même l'exactitude de la lecture des inscriptions antérieurement déchiffrées.

### ouvrages offerts à la société.

Par l'auteur. Un chapitre de l'histoire de l'Inde musulmane, ou Chronique de Scher Schah, traduit de l'hindoustani par M. GARCIN DE TASSY. Paris, 1865, in-8°. (Extrait de la Revue de l'Orient, 164 pages.)

Par la Société. Actes de la Société ethnographique, n° 7. Paris, 1864, in-8°. Par la Société. Proceedings of the Royal geographical Society, vol. IX, n° 1. Londres, 1865.

Par l'auteur. Du signe interrogatif des divers peaples et des fansses idées de l'Europe sur les hiéroglyphes, dissertation par le chevalier de Paravey. Lyon, 1865, in-8° (24 pages).

Par la Société. Bulletin de la Société de géographie. Décembre 1864. Paris, in-8°.

Travels in Gentral Asia, by Arminius Vambers. Londres, 1864, in-8° (443 pages, beaucoup de planches et une carte).

REISE IN MITTELASIEN von Hermann VAMBERY. Leipzig, chez Brockbaus, 1865, in-8°.

M. Vambery, Hongrois de naissance et membre de l'Académie de Pesth, avait passé bien des années à Constantinople, se livrant à des études de langue et de littérature, lorsque l'Académie à laquelle il appartient le chargea d'un voyage dans l'Asie centrale, dont le but principal devait être l'éclaircissement des origines de la langue hongroise, par l'étude de dialectes congénères, soit finnois, soit tartares. M. Vambery, fort de sa connaissance intime de la langue turque et des coutumes musulmanes, se décida à voyager sous un déguisement oriental, seul moyen d'aller à Khiva et à Bokhara, quand on n'est pas envoyé russe et protégé par une escorte militaire, mais moyen dangereux au plus haut degré, parce que le plus léger soupçon de son origine véritable créait un péril, et la découverte de sa nationalité entraînait inévitablement sa mort. Il se rendit à Téhéran, où il s'établit chez l'ambassadeur turc, qu'il avait connu à Constantinople. Il trouva bientôt que son premier dessein d'aller à Bokhara par Hérat était devenu inexécutable par suite de la guerre qui avait éclaté entre la Perse et l'Afghanistan, et il concut un nouveau plan, qui devait le conduire droit à son but, mais avec un surcroît de dangers et de fatigues. L'ambassade de Turquie à Téhéran est le rendez-vous naturel

des pèlerins sunnites des pays turcomans qui doivent traverser la Perse pour aller à la Mecque et en revenir. Mal vus et persécutés pendant tout leur séjour dans la Perse schiite, ils ne trouvent de secours et de protection qu'à l'ambassade turque, qui, en conséquence, est toujours entourée de compagnies de pèlerins turcomans, auxquels M. Vambery était en position de rendre des services. Il concut donc l'idée de se joindre à une de ces sociétés de derviches revenant de la Mecque, et de se faire conduire par eux à Bokhara et à Samarkand, sous le prétexte d'un vœu qu'il aurait fait de visiter le tombeau d'un célèbre saint. Il se fit affilier à une compagnie de vingt-trois hadjis, dont une grande partie étaient originaires des provinces musulmanes sujettes de la Chine. Ils étaient tous très-sales, ignorants, fanatiques et plus ou moins misérables, ne possédant en partie que leur bâton de voyage et leur caractère de derviche et de hadji, qui leur donnait le droit à des aumônes. M. Vambery fut alors initié à leur manière de vivre, se réduisit à l'équipement le plus simple, n'emporta qu'une très-faible somme d'argent, et se mit en route avec eux par le Mazenderan et le désert de Khiya, où il faillit périr de soif et de faim, et de là à Bokhara et à Samarkand, d'où il les laissa partir seuls pour le Turkestan chinois, parce que ses ressources suffisaient à peine pour son retour, qu'il fit par la route méridionale de Hérat. Il m'est impossible de donner dans cette note une analyse, si succincte qu'elle soit, de son ouvrage; il faut lire son livre pour voir quelle résolution il fallait pour l'entreprendre, quelle présence d'esprit continuelle pour ne pas se trahir par un mot, un regard, une curiosité quelconque, l'omission d'une cérémonie ou d'une habitude de derviche. Encore le récit de l'auteur n'en donne-t-il qu'une idée imparfaite; car M. Vambery est un voyageur singulièrement modeste, qui ne raconte de ses aventures que ce qui est indispensable à son histoire, et l'impression que donne son ouvrage est qu'il ne raconte pas tout ce qui lui arrive, de peur d'être soupconné d'exagération.

Le voyage n'occupe que la moitié du volume; la seconde moitié consiste dans un résumé des observations de l'auteur sur l'état des pays turcomans, leur population, leurs produits, et leurs rapports politiques entre eux et avec les pays voisins. Les circonstances n'étaient pas favorables à des recherches historiques ou archéologiques; mais M. Vambery a rapporté une quarantaine de manuscrits, dont il nous donnera probablement le contenu sous une forme quelconque; lui-même pense que les résultats philologiques qu'il a obtenus sont le produit principal de ses voyages, et le premier ouvrage qu'il publiera sur ces sujets sera un Dictionnaire turc oriental, qu'il prépare dans ce moment. Ce qui peut sembler singulier à ceux qui lisent le récit des misères, des fatigues et des dangers qu'il a supportés, c'est qu'il paraisse désireux de recommencer ses voyages; mais l'attrait qu'exerce la liberté dont on jouit en Orient dans la vie ordinaire est irrésistible, et cela devrait donner à réfléchir aux admirateurs exclusifs de nos institutions européennes. - J. M.

On trouve dans l'ouvrage de M. Helmholtz, intitulé: Die Lehre von den Tonempfindungen (2° édition. Brunswick, 1865, in-8°), pages 433-437, une nouvelle explication de l'échelle musicale des Perses; telle qu'elle paraît s'être formée sous les Sassanides. Je suis beaucoup trop peu musicien et mathématicien pour prendre sur moi d'exposer l'idée de l'auteur; mais il est peut être bon d'indiquer aux savants qui s'occupent de l'histoire de la musique en Orient un passage qui pourrait aisément leur échapper, et je me contente d'appeler leur attention sur ce paragraphe de l'ouvrage de M. Helmholtz. — J. M.

# JOURNAL ASIATIQUE.

MAI-JUIN 1865.

### PANT CHÂDHYÂYÎ

OU

LES CINQ CHAPITRES SUR LES AMOURS DE CRICHNA AVEC LES GOPTS,

EXTRAIT DU BHÂGAVATA-PURÂNA.

LIV. X, GHAP. XXIX-XXXIII,

PAR M. HAUVETTE-BESNAULT.

Sil n'est guère de Parâna aussi populaire chez les Hindous que le Bhâgavata, ainsi que l'attestent le grand nombre des manuscrits et plusieurs éditions indigènes, dans ce Parâna lui-même il n'est pas de livre plus célèbre que le dixième, où est racontée l'histoire de Crichna, la dernière et la plus complète des incarnations de Vichnu. Le fait est constaté par les traductions ou imitations qui en ont été faites, à différentes époques, et presque de nos jours encore, dans les divers dialectes de l'Inde. Il suffit de citer le Dasam Askand, traduit en français par M. Th. Pavie; le Prem Sagar, dont M. Eastwick a donné la traduction en anglais, et une imitation en langue

Polier, Mythologie des Indons, ch. v et vi, t. I".

persane sur laquelle a été faite la traduction, également en anglais, publiée par Maurice dans le tome second de son *History of Hindoostan*.

La doctrine du salut par la dévotion, enseignée dans ce livre, en explique la popularité. Dans un fragment du Padma Purâna, le Bhâgavata Mâhâtmya, qu'on trouve à la suite de quelques exemplaires du Bhâgavata Parâna, publie à Bombay en 1860, il est dit, au chapitre iv, qu'un brahmane nommé Atmadéva se retira dans la forêt, d'après les conseils de son fils Gokarna, et qu'il obtint Crichna par la lecture de ce dixième livre : ऋणामाप नियंत दशमस्य पाठात्.

Les cinq chapitres dont je donne ici le texte et la traduction forment un épisode désigné dans l'Inde sous le nom de usarearan, ou les cinq lectures : ils sont consacrés au récit des amours de Crichna avec les Gopis, littéralement les vachères. Les principaux traits de cette légende vivent encore dans la mémoire du peuple et dans les cérémonies du culte : nos contemporains ont vu des processions où figurait, porté sur un char, Crichna entouré de ses sidèles Gopis 1. C'est un sujet où semblent s'être complu l'imagination voluptueuse et la piété facile des poëtes hindous. On sait que le Gîta Govinda y tient de très-près. L'Anthologie d'Hæberlin comprend, en outre, six ou sept autres petits poëmes, qui tous ont trait aussi à la même légende. Deux sont, quant à la forme, des imitations du Méghadûla et traitent

<sup>1</sup> Vayages dans l'Inde, par le prince Soltykoff, p. 414.

du message d'Uddhava, rapporté dans le Bhaqavata liv. X, ch. xLvI et xLVII; ils ont pour titre Uddhavasandéça et Uddhavadáta. Deux autres, le Hamsadáta et le Padánkadúta, ont rapport, l'un indirectement, l'autre directement, aux faits racontés dans la seconde partie de notre chap. xxx. Le Vrindâvanaçataka et le Vrindavanayamaka célèbrent la forêt témoin des jeux de Crichna. Enfin le Vrajavilása, où Râdhâ est nommée, est l'œuvre de Crîdharasvâmin; on se rappelle que c'est le nom du scholiaste de la Bhagavadgità, du Bhagavata et de trois des cinq livres du Vaichnava, le Ier, le IIe et le Ve (Wilson, préf. du V. P. p. LXXIV). La Bibliothèque impériale possède en manuscrit, outre le Hamsadûta, un drame en dix actes, par Rûpagosvâmin, le Lalitamâdhava, qui roule sur les amours de Crichna et de Râdhâ. (Catalogue man. de M. Munck.)

On ne s'étonnera pas du grand nombre de ces compositions, si l'on songe que les Gopîs sont devenues, dans la tradition hindoue, comme le type et le modèle du salut par la dévotion et par la foi. Il est dit, au livre VII, ch. 1, st. 30 du Bhâgavata, que les Gopîs ont été sauvées par l'amour, nuz: anne. Le rédacteur du Prem-Sagar semble s'être inspiré de ce passage dans les réflexions qu'il met dans la bouche de Çuka sur les moyens d'arriver à la délivrance. Le Bhâgavata Mâhâtmya, déjà cité, est plus explicite encore : il n'hésite pas à déclarer

P. 56 et 57 de la trad. (Cf. ci-dessous, ch. xxix, st. 13 et suiv.)

inutiles et de nul effet, à l'égard du salut, les mortifications, les Védas, la science et les œuvres; c'est la dévotion qui fait obtenir Hari, ainsi que le prouve l'histoire des Gopîs, II, 18:

## न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा। इतिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोष्यः॥

Plus bas, II, 56 et 57, opposant le bonheur du ciel des dévas, svarga, à celui du Vaikantha, ou demeure de Vichnu: « Beaucoup de chemins, dit-il, mènent au premier, un seul mène au second, et c'est celui que les Gopis ont suivi. »

ऋषिभिर्ब्ह्वो लोके पन्थानः प्रकठीकताः। श्रमसाध्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्गफलप्रदाः॥ वैकुण्डसाधकः पन्थाः स तु गोपीषु वर्तते। तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायोभाग्येन न लक्ष्यते॥

Si la popularité de cette légende ne laisse aucun doute, on n'en peut dire autant de son antiquité. Je ne connais dans le Mahábhárata qu'une allusion rapide à l'histoire des Gopîs; elle se trouve dans l'invocation de Drâupadî à Crichna, Gopíjanapriya (II, 2291). Les développements commencent avec le Harivañça et se continuent dans les Purânas. Elle est comme en germe dans le premier; elle prend dans quelques-uns des Purânas des développements qui constatent et expliquent la faveur dont elle jouissait.

Le Harivañça y consacre une vingtaine de stances 1, le Vaichnava plus du double, et le Bhâgavata cinq chapitres. Le récit du Harivañça, tout bref qu'il est, en contient déjà les traits essentiels. On y voit Crichna se livrer au plaisir avec les Gopis dans des circonstances identiques à celles qui sont décrites dans nos deux Purânas, et plus d'une sois la même idéc y est exprimée dans les mêmes termes 2, soit que ce récit ait servi comme de canevas à ceux qui ont suivi, soit que la tradition eût dès lors consacré les mêmes locutions à l'énoncé des mêmes faits. Ici, comme dans les Purânas, l'amour des Gopis pour Crichna leur fait braver tous les obstacles 3; elles se rangent, pour . danser, deux à deux sur une même ligne, c'est-à-dire, suivant la glose citée par Wilson 4, elles forment un cercle dans lequel Crichna figure auprès de chaque Gopi; elles célèbrent ses louanges, imitent ses actions, l'accompagnent dans ses promenades et dans ses jeux, et ne s'arrêtent que lorsqu'elles sont à bout de forces et ivres de plaisir.

Le Vichnu-Purâna, ainsi que je viens de le dire, est plus développé; notre sujet y comprend près de

P. 584 de l'édition de Calcutta, 1839.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Krisnas tu yauvanam dristva nici candramaso navam | Çaradim ca nicâm ramyâm manaç cakre ratim prati || cf. ci-dessous, p. 378, note 1, les st. 14 et 15 du V. P. ct, dans le texte du Bhagavata, la stance 1<sup>re</sup> du ch. xxxx.

Tā vāryamānāh pitribhir bhrātribhir mātribhis tathā | Krisnam gopanganā rātrau mrigayante ratipriyāh || cl. ci dessous, p. 381 cn note, la stance 58 du V. P. et, dans notre texte, XXIX, 8.

<sup>4</sup> P. 534 de sa trad. du V. P. note.

cinquante çlokas, plus des trois quarts du chap. XIII, liv. V. Comme le texte de ce Purâna attend encore un éditeur, j'ai cru devoir donner, au moins en note et en caractères romains, ce passage tout entier. Je l'ai transcrit sur le manuscrit bengali de la

<sup>1</sup> Krisnas tu vimalam vyoma çaraccandrasya candrikâm | tathā kumudinīm phullām āmoditadigantarām | 14 | vanarājim tathā kūjadbbringamālāmanoramām | vilokya saha gopîbhir manaç eakre ratim prati 🛙 15 🖡 saha ramena madhuram ativa yanitapriyam jagau kalapadam çaurir nânâtantrikritavratam " 📙 16 📗 ramyagîtadhyanim çrutvâ santyajyâvasathâms tadâ | âjagmus tvaritâ gopyo yatrâste madhusûdanalı 🛙 17 🖡 çanaih çanair jagau gopî kâcit tasya layânugam b | dattāvadhānā kācic ca tam eva manasāsmarat [ 18 ] kâcit krișneti krișneti proktvâ lajjam upâyayau | yayau ca kâcit premândhâ tatpârçvam avilajjitâ d 🛭 19 🖟 kâcid âvasathasyântah sthitâ driştvâ vahir gurum" | tanmayatvena govindam dadbyau mflitalocanâ 🖟 20 🥼 taccintávipuláhládaxínapunyacayá tadá | tadapraptimahaduhkhavilinaçeşapataka 🛙 21 🖟 cintayantî jagatsûtim parabrahmasvarûpinam [ nirucchvásatayá muktim gatányá gopakanyaká | 22 || gopîparivrito rátrim çaraccandramanoramâm | månayåmåsa govindo råsårambharasotsukah | 23 | gopyaç ca vrindaçah krisnaceştâsv âyattamûrtayah 1 anyadeçam gate krişne cerur vrindâvanântaram | 24 | krisno s ham etallalitam vrajamy alokyatam gatih | anyâ bravîti krişnasya samagîtir 🖁 niçamyatâm 🛚 25 🖟 duşta kâliya tişthâtra krişno 5 ham iti câparâ [

<sup>16</sup> d. Nanatantribhih kritam vratam svaraniyatir yasmin, sch.

<sup>18</sup> b. layánugi.

<sup>19</sup> b. Proktá.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 19 tl. Atilajjitá.

<sup>\* 20</sup> b. Çvaçurádin, sch.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 24 b. Krisnacestásv áyattás tadanukárinyo múrtayo yásám táh, sch.

<sup>25.</sup> d. Mama qi\*.

Bibliothèque impériale portant le n° 12, f° 252 b et suiv. C'est le seul qu'il y ait à Paris. M. Monier William a bien voulu comparer avec plusieurs manuscrits, et à l'occasion compléter la copie que je lui ai envoyée; il y a ajouté quelques variantes et quelques

bāhum āsphotya krisņasya līlāsarvasvam ādade 🛙 26 🖡 anya braviti bho gopa nihçankaih sthiyatam iba { alam vristibhayenatra dhrito govardhano maya 🛙 27 🖟 dhenuko s yam maya xipto vicarantu yathecchaya | gávo bravíti caiványá krisnalílánukáriní | 28 | evam nânâprakârâsu krişnaceştâsu tâs tadâ | gopyo vyagrāļi samam cerū ramyani vrindāvanam vanam | 20 |{ vilokyaikâ bhuvam práha gopîr gopavaránganá | pulakâcitasarvängî vikâsinayanotpalâ | 30 || dhvajavajrankuçanka....\* ali paçyata | padány etáni krisnasya lílálankritagáminah | 3 i | kāpi tena samam yātā kritapunyā madālasā | padâni tasyâç caitâni ghanâny alpatanûni ca | 32 | puspâvacayam atroccaic cakre dâmodaro dhruvam | yenagrakrantimatrani padany atra mahatmanah 🛙 33 🖡 atropaviçya så tena kapi puspair alankrita | anyajanmani sarvatma visnur atyarcito byaya | 34 || puspabandhanasammanahritamanam° apasya tam | nandagopasuto yato margenanena paçyata | 35 | anuyâte samarthânyâ nitambabharamantharâ ya gantavye drutam yati nimnapadagrasamsthititi 🛛 36 🖡 hastanyastågrahasteyam tena yäti yathåsakhi | anayattapadanyasa laxyate padapaddhatih | 37 | . hastasamsparçamâtrena dhûrtenaişâ yimânitâ | uairācyam mandagāminyā nivrittam laxyate padam | 38 | nûnam ukta tvaramîti punar eşyami te 🧸 ntikam [ tena krisnena yenaisa tyarita padapaddhatih | 30 | pravisto gahanam krisnah padam atra na laxyate |

<sup>\* 31</sup> a b. Il y a, dans cet hémistiche, quatre syllabes que je n'ai pu déchiffrer. — Ali sakhi bahuwacanárthe caikawacanam, sch.

<sup>34</sup> d. Abhyarcito.

<sup>5 35</sup> b. "Kritamálám.

gloses qu'on trouvera en note. On peut voir le passage correspondant dans la traduction de M. Wilson, pag. 531 et suivantes. Je ne veux relever ici que les éléments nouveaux, par rapport au récit du Harivamca. Outre la doctrine du salut par la dévo-

```
nivartadhvam çaçânkasya naitaddîdhitigocare | 40 |
nivrittâs tâs tato gopyo pirâçâh krişnadarçane |
yamunâtîram âgamya jagus tacearitam tadâ | 41 |
tato dadriçur âyântam vikâsimukhapankajâh*
gopyas trailokyagoptāram krisņam aklistacestitam | 4.2 ||
kácid álokya govindam áyántam atiharsítá |
krisna krisneti krisneti praha nanyad udirayat | 43 |
kâcid bhrùbhauguram kritvâ lalâtaphalakam harim
vilokya netrabhringabhyañs papau tanmukhapankajam 🛙 44 🖔
kācid ālokya govindam nimīlitavilocanā |
tasyaiva rūpam dhyāyanti yogarūdheva cababbau | 45 |
tatah kaçcit priyalapaih kaçcid bhrubhaugavixitaih [
ninye S nunayam anyâç ca kərasparçena mâdhayah 🛙 46 🖟
tábhih prasannacittábhir gopíbhih saba sádaram
rarâma râsagoșthîbbir udâracarito harih 🛭 47 🖟
rāsamaņdalabandho 5 pi krisņapārevam anujjhatā |
gopîjanena naivâbhûd ekasthânasthirâtmanâ 🛭 48 📙
haste pragrihya caikaikâm gopikâm rasamandalîm [
eakāra tatkarasparçanimilitadriçam harili | 49 |
tatalı pravavrite räsaç caladvalayanisvanalı [
anuyâtaçaratkâvyageyagîtir anukramât | 50 |
krisnah caraccandramasam kaumudikumudakaram [
jagau gopîjanas tv ekam krispanâma punah punah || 51 ||
parivartaçrameyaikâ caladvalayalâpinî |
dadau bahulatam skandhe gopî madhunighatinah || 52 ||
kâcit pravilasadbāhuḥ parirabhya cucumba tam |
gopî gîtastutivyâjanipunâ madhusûdanam | 53 |
gopîkapolasamçleşam abhipadya harer bhujau |
pulakodgamasasyáya svedámbughanatám gatau 🔭 🛭 54 📙
```

<sup>\* 42</sup> b. "Pañkajam.

<sup>54</sup> b. "Patya; — ed. Palakodgama eeu sasyam tadartham svedarápasya ambano ghunalám meghabhávam qatau, sch.

tion <sup>1</sup>, on y remarquera tout d'abord le nom du râsa <sup>2</sup>, la disparition, ici non motivée, de Crichna <sup>3</sup>, tout le passage relatif à son amante préférée <sup>4</sup>, le désespoir des Gopîs en l'absence de Crichna <sup>5</sup>, et leur joic à son retour au milieu d'elles <sup>6</sup>, qui est suivi de danses et de chants.

Nous avons là, non pas seulement le fond, mais la plupart des détails que nous retrouverons dans les cinq chapitres du *Bhâgavata*. A part le bain dans la Yamunâ et la promenade dans le bois voisin <sup>7</sup>,

råsageyam jagau krisno yåvat tårataradhvanih |
sådhu krisneti tåvat tå dvigunam jaguh || 55 ||
gate 5 nugamanam cakrur valane\* sammukham yayuh |
pratilomånulomena bhejur gopångana harim || 56 ||
sa tathå saha gopibhi rorama madhusudanah |
yathåbdakotipratimah xanas tena vinabhavat || 57 ||
tå våryamanah patibhih pitribhir bhråtribhis tathå |
krisnam gopångana råtrau ramayanti ratipriyah || 58 ||
so 5 pi kaicorakavayo månayan madhusudanah |
reme tåbhir ameyatma xapasu xapitahitah || 59 ||
tadbhartrisu tathå tåsu sarvabhûtesu cecvarah |
åtmasvaruparupo 5 sau vyåpi\* väyur iva sthitah || 60 ||
|| iti crivisnupurane pańcame 5 mee trayodago 5 dhyåyah ||

1 St. 21 et 22, reproduites littéralement avec inversion des hémistiches de la st. 21, dans le Kâvyaprakáça, p. 38, Calcutta, 1829, et

dans le Sahityadarpana, p. 109, Calcutta, 1851.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> St. 23.

<sup>3</sup> St. 24.

<sup>4</sup> St. 32-40.

<sup>5</sup> St. 41-45.

<sup>6</sup> St. 46, 47 et suiv.

<sup>7</sup> Cf. ci-dessous, ch. xxx111, st. 23-25.

 <sup>56</sup> b. Valane ávrittau, sch.

<sup>59</sup> d. Xayitáhitah; la glose dit : xapanáhitah.

<sup>&#</sup>x27; 60 d. Vyápya.

que le scholiaste considère comme faisant partie du râsa 1; si l'on excepte encore dans le même chapitre les stances 3-4 et 20, qui ne laissent pas de doute sur la persuasion où étaient les Gopîs que chacune d'elles possédait Crichna à l'exclusion de ses compagnes, ce que le Bhâgavata ajoute au Vaichnava est purement explicatif ou accessoire. Telles sont, au commencement du chapitre xxix 2 et à la fin du chapitre xxxii 3, les discussions entre le narrateur Çuka et le roi Parîkchit; les moralités adressées par Crichna aux Gopîs et leur réponse, au chapitre xxii 4; la prière des Gopîs qui remplit tout le chapitre xxxi, et le dialogue entre les Gopîs et Crichna à la fin du chapitre xxxii 5.

L'intention religieuse qui ressort de ces divers passages et des comparaisons mystiques semées à profusion dans tout ce morceau, est peut-être encore plus accusée dans le Dasam Askand, qui semble être surtout un livre d'édification et de piété, où les faits n'ont guère qu'une valeur accessoire et sont presque toujours précédés ou suivis de réflexions et de prières.

Le Prem Sagar, malgré les développements de sa

¹ Sthalajalakride darçite vanakridam darçayati.... rasakridam nigamayati.

<sup>2</sup> St. 12-16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> St. 27 et suiv. Ce dernier passage a été inséré et traduit, ainsi que le commentaire, par M. John Muir, dans la quatrième partie de ses Sanscrit Texts, p. 42 et suiv.

<sup>4</sup> St. 18-41.

<sup>5.</sup> St. 16 et suiv.

rédaction, qu'on dirait puisés quelquefois dans la glose du *Bhâgavata*, n'ajoute aucun trait nouveau au récit de nos deux Purânas.

Je ferai remarquer cependant que Râdhâ v est nommée, dans la prose seulement, il est vrai, à ne considérer que la Pantchâdhyâyî; mais plus bas, elle l'est aussi dans les vers, d'une rédaction beaucoup plus ancienne, à en juger par la langue, qui ont été fondus dans la prose lors de la composition de cet ouvrage au commencement du siècle; je veux parler du chapitre Lxvi, répondant au chapitre Lxv du Bhâgavata, où est racontée la visite faite par Râma aux habitants du parc sur l'ordre de Crichna. On sait que W. Jones avait cru lire ce nom dans le Bhagavata. C'était unc erreur; elle s'explique facilement, si on suppose que W. Jones n'avait fait de notre chapitre xxx qu'une lecture rapide. Mais si le nom de l'héroine n'y est pas, sa personne y est; et le culte rendu par elle à Crichna est exprimé par un participe ou un verbe formé de la même racine que son nom, årådhitah, ou, suivant une autre leçon,

Cela ne doit s'entendre que de la partie rédigée en prose; voyez entre autres, dans la traduction au bas de la page 63, le passage répondant à la stance 20 de notre chapitre xxxII. L'auteur exprime dans le texte le jeu muet des Gopîs qui se regardent en souriant, persuadées que Crichna va se condamner par ses propres paroles; c'est ce que dit Crichna va se condamner par ses propres paroles; c'est ce que dit Crichna va se condamner par ses propres paroles; c'est ce que dit Crichna va se condamner par ses propres paroles; c'est ce que dit Crichna y parasparam gúdhasmitamuhhís tá dristváha. Voyez encore quelques lignes plus haut, répondant à notre stance 17, Crichna y parle comme le commentaire: gomahisyádibhajanavat; et les passages répondant aux stances 10, 11 et 13 de notre ch. xxix, p. 56 et 57.

arâdhi nah, de râdh. Cette rencontre, si elle est fortuite, est au moins étrange, et elle autorise les conjectures 1.

Les sectes religieuses étaient et sont encore nombreuses dans l'Inde, surtout parmi les Vichnuïtes (Wilson, Religious sects of the Hindoos, dans les Asiatic Researches, t. XVI); et elles sont loin d'admettre toutes le culte de Râdhâ. Rien d'étonnant, dès lors, que son nom ait été passé sous silence dans quelques Puranas. Cette omission est établie pour le Bhágavata, sous la réserve qui vient d'être indiquée, et pour le Vaichnava par le texte que j'ai donné ci-dessus (p. 378, en note). M. Burnouf l'admet aussi (p. cvi, préface du premier volume) pour l'Agnéya, d'après le témoignage de Wilson. Mais la conclusion qu'il en tire paraît peu conforme aux textes. Si les rédacteurs de ces Purânas n'ont pas nommé Râdhâ, ce n'est pas assurément qu'ils ignorassent le rôle qu'elle joue dans l'histoire de Crichna, puisqu'ils y ont consacré, l'un neuf stances, l'autre dix-sept ou dix-huit. On pourrait en inférer tout au plus qu'elle n'avait pas encore de nom. Y aurait-il témérité à admettre, au moins provisoirement, que ce nom a été omis dans un intérêt de secte? On serait ainsi amené à des conséquences tout autres que celles pour lesquelles penchait M. Burnouf. Car si, tout hostiles qu'ils peuvent être au culte de Râdhâ, deux de ces Purânas s'étendent sur ses amours avec Crichna et

¹ Est-il besoin de prévenir le lecteur que notre Râdhâ n'a rien de commun avec la mère supposée de Karua?

lui donnent un rang à part entre les Gopîs, on est autorisé à penser que la croyance populaire unissait intimement les deux personnages lors de la rédaction de ces livres, et qu'il était impossible à un écrivain de parler de l'un sans indiquer les rapports que la tradition lui attribuait avec l'autre. Par cela même, on ne pourrait plus, sur l'omission de ce nom, fonder un argument en faveur de l'antériorité du Bhâgavata, relativement à ceux des Purânas où il est fait une mention expresse de Râdhâ. D'autre part, comme le Harivamça, qui donne tant de détails sur la vie de Crichna, est muet sur le compte de sa maîtresse, il n'y a pas de raison pour en faire remonter la légende plus haut que la composition de ce poëme; mais cela suffit peut-être, indépendamment des inductions qu'on peut tirer du style, pour accorder au Harivamça, jusqu'à plus ample informé, une antiquité plus grande qu'au Vichna-Parâna, contrairement à l'opinion de Wilson. On a vu plus haut, en effet, que ce dernier ouvrage est cité dans le Kâvya Prakâca et le Sâhitya Darpana, compositions de date récente qui empruntent la plupart de leurs exemples à la poésie érotique et aux drames, tandis que le Harivamça est déjà nommé dans Albirouny (Reinaud, Mémoire sur l'Inde).

Quant à l'origine première et au sens de cette légende, il scrait prématuré d'en tenter aujourd'hui l'explication. Holwell et après lui Maurice ont cru la trouver dans l'astronomie, et c'est bien là, selon toute apparence, qu'il faudra la chercher. Les Hindous, au moins dans les livres d'imagination et de piété qui nous sont connus, paraissent n'y avoir pas même pensé. Il suffit, pour s'en convaincre, de jeter un coup d'œil sur le commentaire de Çrîdharasvâmin¹. On y retrouve, exposées avec plus de rigueur et de précision, les idées mystiques qui dominent dans le Dasam Askand et dans le Prem Sagar. Mais si cette interprétation est intéressante, en tant qu'elle témoigne de la croyance générale et de l'état des esprits dans l'Inde à l'époque où elle fut adoptée, elle mènerait difficilement à un résultat scientifique.

M. Burnouf a décrit, dans la préface de son premier volume et dans celle du second, les divers textes manuscrits et imprimés qu'il a eus à sa disposition

<sup>1</sup> En tête de chaque chapitre, le scholiaste a placé dans la glose, tantêt un, tantêt deux distiques qui en résument le contenu. Au chapitre xxix nons en avons deux, suivis d'une courte discussion en guise de préambule. Voici ce passage avec la traduction:

> únatrimee tu rásártham uktipratyuktayo hareh | gopibhi rásasanirambhe tasya cántardhikautukam || t || brahmádijayasamrúdbamúdhakandarpadarpahā | jayati eripatir gopirásamandalamandanah || 2 ||

nanu viparitam idam paradaravinode na kandarpavijetritvapratiteh | maivam | yogamayam uracritah | atmaramo py ariramat | saxan manmathamanmathah | atmany avaraddhasaurata ity adisu svatantryabhidhanat | tosmad rasakridavidambanam kamavijayakhyapanayety eva tattvam | kimca crimgarakathapadecena vicesato nirvittipareyam pameadhyayiti vyaktkarisyamah.

«Au chapitre vingt-neuf, discours et réponse entre Hari et les Gopis, et sa disparition surprenante au milieu des transports du râsa...

«Gloire à l'époux de Cri qui abat l'orgueil de l'Amour aveuglé et exalté par sa victoire sur Brahma, et qui fait l'ornement du cercle formé par les Gopis dans le rasa. 2. pour la publication et pour la traduction des neuf premiers livres. Le dixième manque dans le manuscrit dévanagari portant le n° 1. Parmi les autres, je n'ai pu consulter que le manuscrit dévanagari provenant du fonds Burnouf, l'édition de Bombay de 1839, appartenant l'un et l'autre à la Bibliothèque impériale, et l'édition bengalie appartenant à la Société asiatique de Paris. Je dois à l'obligeance de M. le Bibliothécaire de l'Institut d'avoir pu collationner ces divers textes sur un exemplaire de la nouvelle édition de Bombay encore en feuilles. Il sussir de dire quelques mots de cette dernière. Elle se rattache, comme l'édition de 1839, à la classe des manuscrits dévanagaris (Burnouf, préface du premier volume, p. clxiii); mais elle n'en est pas la

«Mais, dira-t-on, il y a la contradiction: car, puisqu'il se livre au plaisir avec les femmes des autres, il ne peut pas être considéré comme vainqueur de l'amour. — Erreur; car des passages suivants, entre autres: recourant à l'illasion de Yoga; bien qu'il trouve son bonheur en lui-même, il goûta le bonheur, xxxxx, 1 et 42; lui qui trouble celui même qui trouble les cœurs, xxxxx, 2; lui qui renferme sa jouissance en lui-même, xxxxxx, 26; il résulte expressément qu'il reste maître de lui-même. Par conséquent les jeux du ràsa sont simulés et ont pour but de célébrer sa victoire sur l'amour; voilà la vérité; et, sous prétexte de récits d'amour, la délivrance est l'objet exprès de la Pantchâdhyâyî que nous allons expliquer.»

Le commentateur revient à plusieurs reprises sur la même idée. Je ne citerai que deux autres passages. Dans le premier, ch. xxxIII, st. 37, il dit que l'intention de Crichna est de s'attacher le cœur des hommes que les douceurs de l'amour séduisent et entraînent vers les objets sensibles, cringararasakristacetaso 'tivahirmukhân api svaparân kartam. Dans le second, même chapitre, st. 40 : « L'auteur, dit-il, établit ici que, pour qui écoute le récit des jeux du râsa ou la victoire de Bhagavat sur l'amour, le fruit est de vaincre l'amour; » Bhagavatak kâmavijayarûparâsakridaçraranâdek kâmarijayam eva phalam âha.

reproduction pure et simple. Elle donne un cloka de plus (cf. xxx, 34, note) qui se retrouve, d'ailleurs, dans le manuscrit dévanagari; si elle répète plusieurs fautes qui s'étaient glissées dans l'édition précédente1, il en est d'autres aussi qu'elle corrige 2, et d'autres qui lui sont propres3. A la classe des manuscrits bengalis appartient l'édition de la Société asiatique. Les variantes assez nombreuses qu'elle présente n'affectent pas le sens général. Ce sont parfois de simples différences d'orthographe; d'autres fois, des mots presque semblables pour le son comme pour le sens; presque partout, une conformité plus sévère à l'usage général dans la formation du féminin des participes présents de la première classe. Deux variantes seulement méritent une mention particulière ; je veux parler de l'insertion au milieu du cloka 23, ch. xxx, d'un troisième hémistiche qui n'est donné par aucun autre texte; et du cloka 15, ch. xxx1, où on lit truți, pour le besoin de la mesure, ce semble, tandis que les autres textes lisent tratil en dépit du mètre, mais conformément à l'usage qui donne à ce nom le genre féminin. Ailleurs, l'édition bengalie ne se montre

Må kridhvam pour må kridhvam, xxix, 20; visayán tava pour visayáns tava, xxix, 30; abibhrat pour abibhran (= abibharuh), xxix, 40; tathá pour yathá, xxx, 27.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jagupsitam pour jagupsitam, xxix, 26; karásprista pour karasprista, xxx, 13; apidadhvam pour opidhadhvam, xxx, 22; karinah pour kariná, xxx, 27; tathá pour tayá, xxx, 40; svayamána pour smayamána, xxxii, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Maninah pour maninyah, xxix, 47; tvidganda pour tvidganda, xxxiii, 22; ailleurs, xxx, 39, l'omission de l'apostrophe présente un sens tout opposé, gopyo viduratah pour gopyo 5 viduratah.

pas plus scrupuleuse que les textes dévanagaris à l'égard de la versification, et elle lit comme eux : tatra alûkhale, xxx, 23, et samstatya îsat, xxxx, 15<sup>1</sup>. On peut voir d'autres exemples de cette irrégularité dans les Indische Sprüche de M. Böhtlingk, 910 et 1734. Le sandhi irrégulier criyaikavallabham, xxxx, 39, commun également à tous nos textes, pour criya ou criyâ eka°, est autorisé par plusieurs exemples de la poésie épique.

Dans les citations que je pourrai faire de ces différents textes, A désigne l'édition dévanagarie de 1830; B, l'édition bengalie; C, l'édition de 1860; D, le manuscrit dévanagari du fonds Burnouf. Les renvois au Bhagavata-Purana (édit. Burnouf, pour les neuf premiers livres; éd. de Bombay, 1839, pour les suivants) sont indiqués à l'aide de trois nombres ou de deux, selon qu'ils se réfèrent à la stance ou au chapitre. Les lettres V. P. suivies d'un nombre, désignent une des stances du Vichnu-Purana, livre V, chap. xiii, dont j'ai donné ci-dessus? tout ce qui se rapporte aux amours de Crichna avec les Gopis. Pour la transcription en caractères romains, j'ai suivi, en général, celle de M. Weber, moins pour le ष que j'ai écrit s, comme il a été proposé dans ces temps derniers, par analogie avec la transcription des

¹ Voyez aussi xxxı, 3, où le 2° pada commence dans tous les textes par - v au lieu de vov, à l'inverse du. 1" pada de certains clokas.

Voyez pages 378 et suivantes.

cérébrales. Cette remarque ne s'applique qu'aux textes cités dans les notes, y compris celles de l'introduction. La traduction et les observations générales qui l'accompagnent, ainsi que celles qui précèdent, pouvant être lues par des personnes étrangères à ces notations, j'ai cru devoir y conserver, pour les consonnes surtout, une transcription plus conforme à nos habitudes.

### ऋध

# श्रीभागवतपूराणे दशमस्त्रन्थे रासत्रीडावर्णनं नाम पञ्चाध्यायी ॥

## ॥ श्रुक उवाच ॥

भगवानिष ता रात्रीः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः। वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्चितः॥१॥

> तदोदुराजः ककुभः कर्रेर्मुखं प्राच्या विलिम्पन्नरूणेन शन्तमेः। स चर्षणीनामुद्रगाच्छुचो मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः॥२॥ दृष्ट्वा कुमुद्दन्तमखाएउमाएउलं रमाननाभं नवकुद्भमारूणम्।

वनं च तत्कोमलगोभिएन्जितं जगौ कलं वामरृशां मनोरुरम् ॥ ३॥ निशम्य गीतं तरुनञ्जवर्धनं

व्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसाः।

**ग्राजम्मुर्**न्योऽन्यमलित्ततोद्यमाः

स यत्र कान्तो जवलोलकुगुउलाः॥४॥

दुरुन्त्योऽभिययुः काश्चिद्दोरुं हित्वा समुत्सुकाः । पयोऽधित्रित्य संयावमनुद्वास्यापरा ययुः ॥ ५ ॥ परिवेषयन्त्यस्तद्वित्वा पाययन्त्यः शिशून्पयः ।

**श्रुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चिदश्रन्त्योऽपास्य भोजनम्**॥ई॥

लिम्पन्यः प्रमृजन्त्योऽन्या ग्रन्जन्यः काम्र लोचने ।

व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः॥ ९॥

ता वार्यमाणाः पतिभिः पितृभिर्भातृबन्धुभिः।

गोविन्दापहृतात्मानो न न्यवर्तन्त मोहिताः॥ ६॥

म्रन्तर्गृह्गताः काभ्रिहोष्योऽलब्धविनिर्गमाः।

क्रणं तद्भावनायुक्ता दृध्युर्मीतितलोचनाः॥ ९॥

टु:सङ्प्रेष्ठविर्ह्तीत्रतापधुताशुभाः।

ध्यानप्राप्ताच्युताश्चेषनिर्वृत्या चीणमङ्गलाः॥ १० ॥

तमेव परमात्मानं जाखुद्धापि सङ्कताः।

जुर्जुणमयं ठेलं सद्य:प्रज्ञीणबन्धना:॥ ११ ॥

## ॥ राजोवाच ॥

कृष्णं विदुः परं कान्तं न तु ब्रह्मतया मुने । गुणप्रवाहोपरमत्तासां गुणधियां कथम् ॥ १२ ॥

॥ युक उवाच ॥

उतं पुरस्तोद्धतत्ते चैयः सिद्धं यथा गतः।
दिषत्तिप दृषीकेशं किमुताधोत्तत्तिप्रयाः॥१३॥
नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप।
ग्रव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः॥१४॥
कामं क्रोधं भयं सेहमैक्यं सौद्धदमेव च।
नित्यं हरी विद्धतो यान्ति तन्मयतां हि ते॥१५॥
न चैवं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यते।
योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत हतदिमुच्यते॥१६॥
ता दृष्ट्वान्तिकमायाता भगवान् ब्रज्ञयोषितः।
ग्रवद्दद्दतां श्रेष्ठो वाचः पेशैर्विमोह्यन्॥१९॥

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

स्वानतं वा महाभागाः प्रियं कि करवाणि वः। व्रजस्यानामयं किच्चद्भूतागमनकारणम् ॥ १६ ॥ रजन्येषा चोर्नूपा चोर् सत्त्वनिषेविता। प्रतियात वर्जं नेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमाः॥ १९॥ मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः प्रतयस्र वः। विचिन्वन्ति स्त्रपश्चन्तो मा कढुं बन्धुसाध्वसम् ॥ २० रृष्टं वनं कुसुमितं राकेशकररिज्ञतम् । यमुनानिललीलैजत्तरूपञ्चवशोभितम् ॥ २१ ॥ तखात मा चिरं गोष्ठं शुश्रुषध्वं पतीन् सती:। क्रन्यन्ति वत्सा बालाम्च तान् पाययत दुन्ध्यत ॥ २२ ॥ ग्रयवा मद्भिन्नेहाद्भवत्यो यन्त्रिताश्याः। **ञ्रागता ॡ्युपपन्नं वं: प्रीयन्ते मयि जन्तव:।। २३**॥ भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो स्त्रमायया । तद्वस्थूनां च कल्याएयः प्रजानां चानुषोषणम् ॥ २४। ं टुः शीलो दुर्भगो वृद्धो जउो रोग्यथनोऽपि वा। पतिः स्त्रीभिर्न हातव्यो लोकेप्सुभिर्पातकी ॥ २५॥ ग्रस्वर्ग्यमयशस्यं च फल्गु कच्छ्रं भयावहम् । नुगुप्सितं च सर्वत्र स्त्रीपपत्यं कुलस्त्रियाः॥ **२**६॥ त्रवणादर्शनाद् ध्यानान्मयि भावोऽनुकीर्तनात् । न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान् ॥ २९ ॥

॥ युक उवाच ॥ इति विग्रियमाका्य गोष्यो गोविन्दभाषितम् । विषणा भग्नसङ्गल्याश्चित्तामापुर्दुग्त्ययाम् ॥ २६ ॥ कत्वा मुखान्यव युचः श्वसनेन युष्यद्-

कता मुखान्यव युच: श्वसनन युष्यद्-बिम्बाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः। श्रश्रेष्णत्तमिष्मिः कुचकुङ्कुमानि तस्युर्मृजन्त्य उष्तुदुः त्वभराः स्म तुष्णीम् ॥ २९ ॥ प्रेष्ठं प्रियेतर्गिव प्रतिभाषमाणं कृष्णं तद्र्यविनिवर्तितसर्वकामाः । नेत्रे विमृज्य ष्रितोपन्ते स्म किञ्चित् संरम्भगद्वद्रिगरोऽ ब्रुवतानुरक्षाः ॥ ३० ॥

॥ गोप्य उच्: ॥ मैवं विभोऽर्रुति भवान् गदितुं नृशंसं सन्त्यज्य सर्वविषयांस्तव पार्मूलम् । भक्ता भजस्व दुख्यंह मा त्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुज्जून् ॥ ३१ ॥ यत्ययत्यसुङ्ग्रामनुवृत्तिर्ङ्ग स्त्रीणां स्वथर्म इति थर्मविदा त्वयोक्तम् । म्रस्वेवमेतरुपदेशपदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किल वन्धुरात्मा ॥ ३२ ॥ कुर्वन्ति हि त्विय रितं कुशलाः स्व ग्रात्मन् नित्यप्रिये पतिसुतादिभिरार्त्तिदैः किम्। तज्ञः प्रसीद पर्मेश्वर मा स्म हिन्द्या ग्राशां भृतां त्विय चिरादर्विदनेत्र ॥ ३३ ॥ चित्तं सुलेन भवतापहृतं गृहेष्

यित्रविंशत्युत कराविष गृहकत्ये । पादी पदं न चलतस्तव पादमूलाद यामः कथं ब्रजमधो कर्वाम किं वा ॥ ३८ ॥ सिञ्चाङ्ग नस्त्वद्वधरामृतपूर्केण हासावलोककलगीतज्ञहृच्छ्याग्निम् । नो चेद्रयं विरहजाम्न्य्पयुक्तदेहा च्यानेन याम परयो: परवीं सखे ते ॥ ३५ ॥ यर्क्यम्बुजान्न तव पादतलं रमाया दत्तज्ञणं क्रचिद्रग्यजनप्रियस्य। **ग्र**स्प्राध्स तत्प्रभृति नान्यसमत्त्रमङ्ग स्थातुं त्वयाभिर्मिता वत पार्यामः॥ ३६॥ श्रीर्यत्पदाम्बुजरजञ्चकमे तुलस्या लब्ध्वापि वत्तसि पदं किल भृत्यजुष्टम् । यस्याः स्ववीत्तणकतेऽन्यसुर्प्रयासस् तद्वद्वयं च तव पार्राजः प्रपन्नाः॥ ३७ ॥ तज्ञ: प्रसीद वृजिनार्दन तेऽङ्गिमृल-प्राप्ना विसृद्य वसतीस्त्वदुपासनाशाः। त्वसुद्ध्रस्मितनिरीच्चणतीत्रकाम-तप्रात्मनां पुरूषभूषण देहि दास्यम् ॥ ३६ ॥ वीक्ष्यालकावृतम्खं तव कुएउलश्री-

गाउस्थलाधरसुधं रुसितावलोकम् ।
दत्ताभयं च भुजद्वाउयुगं विलोक्य
वक्तः श्रियैकरमणं च भवाम दास्यः ॥ ३९ ॥
का स्त्यङ्ग ते कलपदायतवेणुगीतसंमोहितार्यचिरिताव चलेत् त्रिलोक्याम् ।
त्रैलोक्यसौभगमिदं च निरीक्ष्य त्रूपं
यद्गोद्वजदुममृगाः पुलकान्यविभ्रन् ॥ ४० ॥
व्यक्तं भवान् वजभयार्त्तिहरोऽभिजातो
देवो यथादिपुरुषः सुरलोकगोप्रा।
तव्नो निथेहि करपङ्कजमार्त्तवन्थो
तप्रस्तनेषु च शिरस्सु च किङ्गरीणाम् ॥ ४९ ॥

॥ शुका उवाच ॥ इति विक्रवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः।

प्रहस्य सद्ध्यं गोपीरात्मारामोऽप्यरीरमत् ॥ ४२ ॥

ताभिः संमेताभिहृदारचेष्टितः

्प्रियेच्चणोत्फुल्लमुखीभिर्च्युतः।

उदार्हासद्विजकुद्दीधितिर्

व्यरोचतैणाङ्क इवोटुभिर्वृतः ॥ ४३ ॥

उपगीयमान उद्गायन् वनिताशतवृष्ट्यपः।

मालां विभ्रद्वेजयन्तीं व्यचान्मगुउयन्वनम् ॥ ४४ ॥

नद्याः पुलिनमाविश्य गोपीभिर्हिमबालुकम् । रेमे तत्तर्लानन्दिकुमुदामोदवायुना ॥ ४५ ॥

बाकुप्रसार्पार्गम्भकरालकोरू-नीवीस्तनालभननर्भनखाग्रपातैः। स्वेल्यावलोकहिसतैर्वजसुन्दरीणाम्

उत्तम्भयन् रतिपतिं रमयाञ्चकार्॥ ४ई॥ एवं भगवतः कृणाञ्चथमाना महात्मनः।

म्रात्मानं मेनिरे स्त्रीणां मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि॥४९॥

तासां तत्तीभगमदं वीक्य मानं च केशवः।

प्रशमाय प्रसादाय तत्रेवान्तर्धोयत ॥ ४६ ॥

॥ इति श्रीभागवते महापुराण्णे एकोनत्रिंशोऽध्यायः॥

॥ शुका उवाच ॥

ग्रर्न्सर्हते भगवति सरुसैव त्रजाङ्गनाः।

त्रुतप्यंस्तमचत्ताणाः करिएय इव यूथपम् ॥ १ ॥

गत्यानुरागस्मितविभ्रमेचितैर्

मनोरमालापविहारविभ्रमैः।

ग्राद्विप्रचित्ताः प्रमदा स्मापतस्

तास्ता विचेष्टा जगृङुस्तदात्मिकाः॥२॥

गतिस्मितप्रेच्चणभाषणादिषु

प्रियाः प्रियस्य प्रतिनृहमूर्तयः।

ग्रसावहं त्वित्यबलात्तदात्मिका न्यवेदिषुः क्रणाविहार्ग्वभ्रमाः॥३॥ गायन्त्य उच्चेरमुमेव संहता विचिक्युह्नमत्तकवद्दनाद्दनम्। पप्रच्छुराकाशवदन्तरं वहिर् भूतेषु सन्तं पुहषं वनस्पतीन्॥४॥

रृष्टो वः किच्छस्यस्य स्वतन्ययोधं नो मनः। नत्रसूनुर्गतो हृत्वा प्रेमहासावलोकनैः॥ ५॥ किच्चत् कुरूवकाशोकनागपुनागचम्पकाः। रामानुजो मानिनीनां गतो दर्पहर् स्मितः॥ ६॥ किच्चत् तुलिस कल्याणि गोविन्द्रचर्णिप्रये। सह त्वालिकुलैर्विभ्रह्रस्तेऽतिप्रियोऽच्युतः॥ ९॥ मालत्यदर्शि वः किच्चन्मिल्ले ज्ञाति यृथिके। प्रीतिं वो जनयन् यातः करस्पर्शन माधवः॥ ६॥

> चूतिप्रयालपनसासनकोबिदार-जम्बर्कवित्ववकुलाव्रकदम्बनीपाः। वेऽन्ये पराधर्मवका यमुनोपकूलाः शंसन्तु कृष्णपद्वीं रिह्तालनां नः॥ ९॥ किं ते कृतं चिति तपो वत केशवाङ्गि-स्पर्शोत्सवोत्पुलिकताङ्गुरुहैर्विभासि।

श्रप्यद्भिसम्भव उत्क्रमिवक्रमादा श्राहो वराह्वपुषः परिरम्भणेन ॥ १०॥ श्रप्येणपत्त्युपगतः प्रिययेह गात्रैस्

तन्त्रन् रृशां सित्तं सुनिर्वृतिमच्युतो वः। कान्ताङ्गसङ्गकुचकुङ्गुमर्श्चितायाः

कुन्द्स्रजः कुलपतेरिह् वाति गन्धः॥ ११॥ बाकुं प्रियां स उपधाय गृहीतपद्यो रामानुजस्तुलसिकालिकुलैर्मद्वान्धैः। स्रन्वीयमान रह वः तरवः प्रणामं

किं वाभिन्दित चर्न्पणयावलोकैः॥ १२॥
एच्छतेमा लता वाद्रनप्याश्चिष्ठा वनस्पतेः।
नृनं तत्कर्जस्पृष्ठा विभ्रत्युत्पुलकान्यहो॥ १३॥
इत्युन्मत्तवचोगोप्यः कष्णान्वेषणकातराः।
लीला भगवतस्तास्ता क्यनुचकुस्त्यास्मिकाः॥ १४॥
कस्याश्चित्युतनायन्त्याः कष्णायन्त्यपिवतस्तनम्।
तोकायित्वा ह्यन्त्यन्या पदाहृन् शक्यायतीम्॥ १५॥
देत्यायित्वा जहारान्यामेका कष्णार्भभावनाम्।
रिञ्ज्यामास काप्यञ्जो कर्षन्ती चोषनिस्वनैः॥ १६॥
कष्णरामायिते द्वे तु गोपायन्त्यश्च काश्चन।
वस्तायन्तीं हिन्दी चान्या तत्रैका तु वकायतीम्॥ १९॥

**ग्रा**द्धय दूर्गा यद्बकृणस्तमनुकुर्वतीम् । वेणुं क्राणनीं क्रीउनीमन्याः शंसन्ति साध्विति ॥ १८ ॥ 🕽 कस्याञ्चित्स्वभुजं न्यस्य चलन्त्याहापरा नन् । क्रणोऽ हं पश्यत गतिं ललितामिति तन्मना:॥ १९॥ मा भैष्ट वातवर्षाभ्यां तत्राणं विह्ति मया। इत्युत्बैकिन इस्तिनैं यतन्त्युन्निरुषेऽम्बरम् ॥ २० ॥ . ग्राह्कीका पदाक्रम्य शिर्स्याहापरां नृप । दुष्टा हे गच्छ जातोऽ हं खलानां ननु द्रग्रउधृक् ॥ २१ ॥ तत्रैकोवाच हे गोपा दावाग्निं पश्यतोल्वणम् । चत्तृंष्याश्वपिधध्वं वो विधास्ये त्तेममञ्ज्ञसा ॥ २२ ॥ बद्दान्यया स्नजा काचित्तन्वी तत्र उलूकले । क्ले भीता सुरृक् पिधायास्यं भेजे भीतिविउम्बनम् ॥ २३॥ एवं कृष्णं पृच्छमाना वृन्दावनलतास्तनून् । व्यचत्तत वनोदेशे पदानि परमात्मनः ॥ २४॥ पदानि व्यक्तमेतानि नद्रमुनोर्महात्मनः। लक्ष्यन्ते हि ध्वजाम्भोजवज्ञाङ्कायवादिभि:॥ २५॥ तैस्तैः पर्देस्तत्पद्वीमन्त्रिच्छन्त्योऽ ग्रते।ऽ बलाः । बध्वाः पद्दैः सुपृक्तानि विलोक्यात्ताः समबुवन् ॥ २६ ॥ कस्याः पदानि चैतानि याताया नन्दमृनुना ।

न्नध्नामि भागउभेत्रार् हैगङ्कमणु त्रिना । Bentre les deux hém. de 23.

**ग्रंसन्यस्तप्रकोष्ठायाः करे**णोः करिणा यथा ॥ २**७** ॥ म्रनयागिथता नूनं भगवान् हरिरीस्वरः। यद्मो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्रहः॥ २६॥ थन्या म्रहो म्रमी म्राल्यो गोविन्दांष्ट्रव्होर्णवः। थान् ब्रह्मेशो रमोदेवी द्युर्मूर्ध्यवनुत्तये॥ २८॥ तस्या ग्रमूनि नः चोभं कुर्वन्त्युच्चैः पदानि यत्। वैकापद्धत्व गोपीनां रहो भुंङ्गेऽच्युताधरम्॥ ३०॥ न लक्ष्यत्ते पदान्यत्र तस्या नूनं तृषाङ्क्रीः। व्विखत्सुजाताङ्कितलामुन्निन्ये प्रेयसीं प्रिय:॥ ३१ ॥<sup>..</sup> ग्रज प्रसूनावचयः प्रियार्थे प्रेयसा स्त्रः। प्रपदाक्रमणे एते पश्यतासकले पदे॥ ३२॥ केशप्रसाधनं त्वत्र कामिन्याः कामिना कतम्। तानि चूउयता कान्तामुपविष्टमिह ध्रुवम् ॥ ३३ ॥ रेमे तया चात्मरत ग्रात्मारामोऽप्यविग्रिउतः। कामिनां ठर्शयन् हैन्यं स्त्रीणां चैव दुरात्मताम् ॥ ३८ ॥॰ सा च मेने तदात्मांन वरिष्ठं सर्वयोषिताम् ।

इमान्यधिकमम्नानि पदानि बहतो बधूम्।
 गोप्यः पप्रयत कृष्पास्य भागकान्तानि कामिनः।
 अत्रावशेषिता कान्ता पुष्पहेलोर्महात्मनः॥ Bet Daprès 31.

इत्येवं दर्शवन्त्यस्ताश्चेहर्गोच्यो विचेतसः ।
 यो गोपीमनयत्कृष्णो विद्यायान्यास्टित्रयः ॥ C et D après 34.

क्ति गोपी: कामयाना मामसी भजते प्रियः॥ ३५॥
ततो गत्वा वनीदेशं दृष्ठा केशवमव्रवीत्।
न पाखेऽ हं चितितुं नय मां यत्र ते मनः॥ ३६॥
एवमुक्तः प्रियामाह स्कन्थमाह्न्यतामिति।
ततस्रान्तदेथे कृष्णः सा बधूर्न्वतप्यत॥ ३९॥
हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महामुज।
दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सिविधिम्॥ ३६॥

॥ श्रुक उवाच ॥

म्रान्विक्तत्यो भगवतो मार्ग गोप्योऽविद्वातः।
दृशुः प्रियविश्लेषम्रोहितां दुः वितां सवीम् ॥ ३९॥
तया किष्यतमार्काप्य मानप्राप्तिं च माथवात्।
म्रवमानं च दौरात्म्यादिस्मयं पर्मं ययुः॥ ४०॥
ततोऽ विशन्वनं चन्द्रज्योत्मा यावदिभाव्यते।
तमः प्रविष्टमालक्ष्य ततो निववृतुः स्त्रियः॥ ४१॥
तन्मनस्कास्तदालापास्तदिचेष्टास्तदात्मिकाः।
तदुणानेव गायन्त्यो नात्मागार्गाण सस्महः॥ ४२॥
पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्याः कृष्णभावनाः।
समवेता जगुः कृष्णं तदागमनकाद्विताः॥ ४३॥
॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्थे
निशोऽष्यायः॥

॥ गोप्य उचुः॥

जयित तेऽधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इन्डिंग शश्चदत्र हि । रुयित रृष्ट्यतां दित्तु तावकास् त्विय धृतासवस्वां विचिन्वते ॥ १ ॥ शर्दुदाशये साधुजातसत्-सर्सिजोदरश्रीमुषा दृशा। सुरतनाथ ते इ शुल्कदासिका वर्द्ध निघ्नतो नेह किं बधः॥२॥ विषजलाप्ययाद् व्यालगृज्ञसाद् वर्षमास्ताद्वेयुतानलात् । वृषमयात्मजादिश्वतो भयार् ऋषभ ते वयं रिचता मृद्धः ॥ ३॥ न खल् गोपिकानरुनो भवान् ग्रविलदेविनामनारात्मरृक् । विखनसार्थितो विश्वगुप्रवे सखं उद्देखिवान् सात्वतां कुले ॥ ४ ॥ विरचिताभयं वृष्णिधुर्य ते चर्णमीयुषां संसृतेर्भयात् । करसरोहरूं काल कामदं

शिर्सि थेहि न: श्रीकर्यहम्॥ ५॥ व्रजजनार्त्तिह न्वीर् योषितां निजजनस्मयध्वंसनस्मित्। भज सब्बे भवत्विङ्गरीः स्म नो जलहरूाननं चाह् दर्शय ॥ ६ ॥ प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम् । फणिफणार्पितं ते पदाम्ब्जं क्षण कुचेषु न: कस्थि हृच्क्यम् ॥ ७ ॥ मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया ब्धमनोत्तया पृष्को त्त्रण। विधिकरोरिमा वीर मुस्यतीर ग्रधर्तीधुनाप्याययस्य नः॥ ६॥ तव कथामृतं तप्रजीवनं कविभिरीउितं कल्मषापरुम् । श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः॥ ९॥ प्रकृतितं प्रिय प्रेमवीत्त्रणुं विरुर्णं च ते ध्यानमङ्गलम् । रहसि संविद्धो या वृद्धिस्पृश:

क्हक नो मनः चोभयनि हि॥ १०॥ चलिस यद्भजाचारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम्। शिलतृणाङ्करैः सीद्रतीति नः कलिलतां मनः कान्त गच्छति॥ ११॥ दिनपरिचये नीलकुत्तलेर् वनहृहाननं बिभ्रदावृतम् । घनाजस्वलं दर्शयन्मुङ्ग् मनिस नः स्मारं वीर् यच्छिसि ॥ १२ ॥ प्रणतकामदं पट्यजार्चितं धरणिमगुउनं ध्येयमापिं । चरणपङ्कतं शन्तमं च ते रमण नः स्तनेष्ठर्पयाधिहन् ॥ १३ ॥ म्रतवर्धनं शोकनाशनं स्वित्वेणुना सुष्ठु चुम्बितम् । इतर्रागविस्मार्णं नृणां वितर् वीर् नस्तेऽधरामृतम् ॥ १४ ॥ ग्रुटति यद्भवानङ्गि काननं त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम्। कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते

ज्ञउ उदीन्ततां पक्ष्मऋढूशाम् ॥ १५ ॥ पतिसुतान्वयभ्रातृबान्धवान् म्रतिविलंध्य तेऽन्त्यच्य्तागताः। गतिविद्यस्तवोद्गीतमोहिता: कितव योषित: कस्त्यजेन्निशि ॥ १६॥ रहिंस संविदं हृच्छयोदयं प्रकृतिताननं प्रेमवीद्यणम् । वृरुदुर: श्रियो वीक्ष्य धाम ते मुद्धर्रतस्पृहा मुद्धते मनः॥ १७॥ ब्रजवनौकसां व्यक्तिएई ते वृजिनरुन्त्र्यलं विश्वमङ्गलम् । त्यज मनाक् च नस्त्वत्तपृहात्मनां स्वजनॡरुजां यन्निषूरनम् ॥ १८ ॥ यत्ते सुजातचर्णाम्ब्रह्हं स्तनेष् भीताः श्नैः प्रिय दधीमिः कर्कशेषु। तेनारवीमरसि तद्मधते न किंस्वित् कूर्पादिभिर्भमति धीर्भवदायुषां नः॥ १९॥ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे गोपीकृतकृष्णस्ततिनीम एकत्रिंशोऽध्याय:॥

# ॥ युक उवाच ॥

इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यम्य चित्रधा । हरूटुः सुस्वरं राजन् कष्णदर्शनलालसाः॥ १॥ तासामाविर्भूच्छोरिः स्मयमानमुखाम्बुजः। पीताम्बर्धरः स्नम्बी साज्ञान्मन्मथमन्मथः॥ २॥ तं विलोक्यागतं प्रेष्ठं प्रीत्युत्पृल्लरृशोऽबलाः उत्तस्युर्युगपत्सर्वास्तन्त्रः प्राणमिवागतम् ॥ ३॥ काचित्कराम्बुजं शौरेर्जगृहेऽञ्जलिना मुद्रा । काचिद्धार् तद्वाळुमंसे चऌनभूषितम् ॥ ४ ॥ काचिद्रञ्जलिनागृह्णात्तन्वी ताम्बूलचर्वितम् । एका तद्धिकमलं सन्तप्ना स्तनयोग्धात् ॥ ५ ॥ एका भुकुटिलमाबध्य प्रेमसंरम्भविद्धला। घ्रतीवैत्तत्कटात्तेषैः सन्दष्टरशनच्छ्रा ॥ ६ ॥ **ग्र**परानिमिष दूरम्यां जुषाणा तन्मुखाम्बुजम् । म्रापीतमपि नातृष्यसन्तस्तच्चा्णं यथा ॥ **७** ॥ तं काचिन्नेत्रान्ध्रेण ॡिंद कत्य निमील्य च। पुलकांग्युपगृद्धास्ते योगीवानन्दसम्प्रुता ॥ ६ ॥ सर्वास्ताः केश्रवालोकपरमोस्तवनिर्वृताः। जकुर्विस्हजं तापं प्रात्तं प्राप्य यथा जनाः॥ ९॥ ताभिर्विधृतशोकाभिर्भगवानच्युतो वृतः।

व्यरोचताधिकं तात पुरुषः शिक्तिभिर्यथा ॥ १० ॥ ताः समादाय कालिन्द्या निर्विश्य पुलिनं विभुः । विकसत्कुन्दमन्द्रारमुर्ग्यनिलषट्पदम् ॥ ११ ॥ शर् चन्द्रांशुसन्दोह्ध्वस्तदेषातमः शिवम् । कृष्णाया हस्तबर्लाचितकोमलबालुकम् ॥ १२ ॥

> तद्दर्शनाइहार्यविष्यतहर्दुज्ञो मनोर्ष्यानं श्रुतयो यथा ययुः। स्वैहत्तरियैः कुचकुङ्कुमाङ्कितेर् श्रचीकृषमासनमात्मवन्थवे॥ १३॥ तत्रोपविष्ठो भगवान् स ईखरो योगेखरान्तर्हृदि काल्पितासनः। चकास गोपीपरिषद्गतोऽ र्चितस् वैलोक्यलक्ष्येकपदं वपुर्दथत्॥ १४॥ सभाजयित्वा तमनङ्गदीपनं सङ्गसलीलेचणविश्रमश्रुवा। संस्पर्शननाङ्कतांत्रिङ्स्तयोः संस्तुत्य ईषत्कुपिता बभाषिर्॥ १५॥ ॥ गोष्य उचुः॥

भजतोऽ नुभजन्त्येके एक एतद्विपर्ययम् । नोभयांश्च भजन्त्येके एतमो ब्रुह्मि साधु भोः ॥ ५६ ॥

# ॥ श्रीभगवानुवाच ॥

मिथो भजन्ति ये सल्यः स्वार्थिकान्तोखमा हि ते। न तत्र सौकृदं धर्मः स्वार्थार्थं तिद्व नान्यथा॥ १९॥ भजन्त्यभजतो ये वै करुणाः पितरो यथा। धर्मो निर्पवादोऽत्र सौकृदं च सुमध्यमाः॥ १६॥ भजतोऽपि न वै केचिद्वजन्त्यभजतः कृतः। ग्रात्मारामा स्वाप्रकामा ग्रक्तत्ता गुरुदृहः॥ १९॥

नाहं तु सच्यो भजतो 🗗 जन्तून् भजाम्यमीषामनुवृत्तिवृत्तये। यथाधनो लब्धधने विनन्ध तिच्चित्तयान्यिन्निभृतो न वेद ॥ २० ॥ एवं मदर्थो ज्ञितलोक्वेद-स्वानां हि वो मय्यनुवृत्तयेऽबलाः। मया परोच्चं भजता तिरोहितं मासूयितुं मार्रुष्य तित्र्ययं प्रियाः॥ २१।। न पार्येऽ हं निर्वस्रसंयुजां स्वसाधुक्तत्यं विबुधायुषापि वः। या मामभजन् दुर्जरगेरुशृंखलाः संवृष्ट्य तद्वः प्रतियातु साधुना ॥ २२ ॥ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे द्वात्रिंशोऽध्याय:॥

# ॥ युका उवाच ॥

इस्यं भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाचः सुपेशलाः। जकुर्विर्रुजं तापं तद्ञोपचिताशिषः॥१॥ तत्रार्भत गोविन्दो रासक्रीउामनुत्रतै:। स्त्रीर्ह्नेरन्वितः प्रीतेर्न्योऽन्याबद्दबाद्धभिः॥२॥ रासोत्सवः सम्प्रवृत्तो गोपीमगुउलमगिउतः। योगेश्वरेण कष्णेन तासा मध्ये द्वयोदयोः। प्रविष्टेन गृहीतानां कार्के स्वनिकटं स्त्रियः॥३॥ यं मन्येरव्रभस्तावद्विमानशतसङ्गुलम् । दिवीकसां सदाराणामीत्मुक्यापकृतात्मनाम् ॥ ४ ॥ ततो दुन्दुभयो नेदुर्निपेतुः पुष्पवृष्टयः। जगुर्गन्धर्वपतयः सस्त्रीकास्तयशोऽ मलम् ॥ ५ ॥ वलयानां नृपुराणां किङ्किणीनां च योषिताम् । सप्रियाणामभूच्छव्यस्तुमुलो रासमएउले ॥ ६ ॥ तत्रातिशुशुभे ताभिर्भगवान् देवकीसुतः। मध्ये मणीनां हैमानां महामर्कतो यथा॥ ९॥ पाद्ग्यासैर्भुजनिथुतिभिः सस्मितैर्भृनिलासैर् भज्यन्मध्यैश्चलकुचपरैः कुगुउलैर्गगुउलोलैः। स्वियन्गृब्यः कवार्मनायन्थयः कृष्णबध्वो गायन्त्यस्तं तिउत इव ता मेघचक्रे विरेच्:॥ ६॥

उच्चैर्जगुर्नृत्यमाना र्क्तकााळो र्तिप्रया:। कष्णाभिमर्शनमुदिता यद्गीतेनेद्रमावृतम् ॥ ९॥ काचित्समं मुकुदेन स्वर्जातीर्मिश्रिताः। उन्निन्ये पूजिता तेन प्रीयता साधु साध्विति। तदेव ध्रुवमुन्निन्ये तस्यै मानं च बक्कदात् ॥ १९ ॥ काचिद्रासपरिश्रान्ता पार्श्वस्थस्य गदाभृतः। जग्राह् बाहुना स्कन्धं भ्रयद्वलयमल्लिका ॥ ११ ॥ तत्रैकांसगतं बाढुं कृष्णस्योत्यलसीर्भम् । चन्दनालिप्रमाघाय ऋष्टरोमा चुचुम्ब ह ॥ १२ ॥ कस्याश्चिद्राद्यवित्तिप्रकुएउलिवषमािएउतम् । गाउं गाउं सन्द्रधत्या ग्रदात्ताम्बूलचर्वितम् ॥ १३ ॥ नृत्यन्ती गायती कापि कूजबूपुरमेखला। पार्श्वस्थाच्यृतहस्ताब्तं श्रान्ताधात्त्तनयोः शिवम्॥ १४ ॥ गोप्यो लब्ध्वाच्युतं कान्तं श्रिय एकान्तवन्नभम्। गृहीतकााळासादोभ्यीं गायन्त्यसां विजस्ति ॥ १५॥

> कर्णात्यलालकवित्रुक्तपोलवर्म-वक्तश्रियो वलयनृपुर्वाषवायैः। गोप्यः समं भगवता ननृतुः स्वकेश-स्रतस्त्रको स्रमर्गायकगोष्ट्याम्॥ १६॥ एवं परिष्ठङ्गकार्गाभमर्श-

सिम्धेत्तणोद्दामविलासक्तासैः। रेमे रमेशो व्रजसुन्दरीभिर् यद्यार्भकः स्वप्रतिविम्बविभ्रमः॥ १९॥ तदङ्गसङ्ग्रमुदाकुलेन्द्रियाः केशान् दुकूलं कुचपिश्कां वा। नान्तः प्रतिब्योद्दमलं व्रजस्त्रियो विस्रस्तमालाभरणाः कुनूद्दक्॥ १८॥

क्रणविक्रीितं वीख्य मुमुद्धः खेचास्त्रियः। कामार्द्धताः शशाङुख्य सगणो विस्मितोऽभवत् ॥ १९॥ कत्वा तावन्तमात्मानं यावतीर्गोपयोषितः। ऐमे स भगवास्ताभिरात्मारामोऽपि लीलया॥ २०॥ तासामतिविक्रोरेण श्रान्तानां वदनानि सः। प्रामृजत्करुणः प्रमुणा शन्तमेनाङ्ग पाणिना॥ २१॥

गोप्यः स्फार्युर्टकुएउलकुन्तलिव्द्-गएउश्रिया सुधितकृतिनिरीक्षणेन । मानं द्धत्य ऋषभस्य जगुः कतानि पुएयानि तत्कर्रुक्स्पर्शप्रमोद्धाः॥ २२॥ ताभिर्युतः श्रममपोक्तिुमङ्गसङ्ग-वृष्टस्रजः सुकुचकुङ्कुमर्श्वतायाः। गन्धर्वपालिभिर्नुदृत श्राविशद्धाः श्रान्तो गजीभिरिभराउव भिन्नसेतुः॥ २३॥
सोऽम्भस्यलं युवतिभिः परिषिच्यमानः
प्रेम्णोित्ततः प्रकृसतीभिरितस्ततोऽङ्ग।
वैमानिकैः कुसुमवर्षिभिरीऽग्रमानो
रेमे स्वयं स्वरितरत्र गजेन्द्रलीलः॥ २४॥
ततस्र कणोपवने जलस्थलप्रसूनगन्थानिलजुष्ठिक्तिटे।
चचार भृङ्गप्रमदागणावृते।
यथा मदच्युद्धिरदः करेणुभिः॥ २५॥
एवं श्रशाङ्कांश्रुविराजिता निशाः
स सत्यकामोऽनुरतावलागणः।
सिषेव श्रात्मन्यवहद्धसीरतः
सर्वाः श्ररूकाव्यकथारसाश्रयाः॥ २६॥

॥ राजीवाच ॥ संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च ।

म्रवतीर्णो हि भगवानंशेन जगदीश्वरः॥ २९॥ स कथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ताभिरिच्चता। प्रतीपमाचर्द्धकान् परदाराभिमर्शनम्॥ २६॥ म्राप्रकामो यदुपतिः क्तवान्वे जुगुप्सितम्। किमभिप्राय हतं नः संशयं क्रिन्द्दि स्वतः॥ २९॥ ॥ शुका उवाच ॥

धर्मस्यातिक्रमो दृष्ट ईष्वग्णां च साह्सम्।
तेजीयसां न दोषाय वद्गेः सर्वभुजो यथा॥ ३०॥
नैतत्समाचरेज्ञातु मनसापि क्यनीष्यरः।
विनश्यत्याचर्न्मौद्याखधारद्रोऽब्धिजं विषम्॥ ३१॥
ईष्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित्।
तेषां यत्स्ववचोयुत्वं बुद्धिमास्तत्समाचरेत्। ३२॥
कुशलाचरितेनैषामिक् स्वार्थो न विद्यते।
विपर्ययेण वानर्थो निर्कृङ्गारिणां प्रभो॥ ३३॥
किमुताविलसत्वानां तिर्यग्रर्त्यदिवौक्तसाम्।
ईशितुश्चेशितव्यानां कुशलाकुशलान्वयः॥ ३४॥

यत्पाद्वपङ्कतपरागनिषेवतृप्ता योगप्रभावविधुतािष्वलकर्मबन्धाः । स्वैरं चरित्त मुनयोऽपि न नद्धमानास् तस्येच्छयात्तवपुषः कुत रव बन्धः ॥ ३५॥

गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देखिनाम् । योऽन्तश्चरित सोऽध्यद्धः क्रीउनेनेक् देखभाक् ॥ ३६ ॥ श्रनुग्रकाय भूतानां मानुषं देखमास्थितः । भजते तादृशीः क्रीउा याः श्रुत्वा तत्परो भवेत् ॥ ३९ ॥ नासूयन् खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया । र्मान्यमानाः स्वपार्श्वस्थान्स्वान्स्वान्धाग्नज्जीकसः॥३६॥

ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुद्रेवानुमोहिताः।

**ऋनिच्छन्त्यो ययुर्गोप्य: स्वगृहान् भगविद्यया: ॥ ३९ ॥** 

विक्रीिंदतं व्रज्ञबधूभिरिदं च विष्णोः श्रद्धावितोऽनुषृण्याद्य वर्णयेयः।

भितं पां भगवति प्रतिलभ्य काम

कृद्रोगमाश्चपि्नोत्यचिर्ण धीरः॥ ४०॥

॥ इति श्रीभागवते महापुराणे पार्महंस्यां संहितायां वैयासिक्यां दशमस्कन्धे रासक्रीउा नाम

त्रयस्त्रिंशोऽध्याय:॥

# BHÂGAVATA PURÂNA.

LIVRE X.

DESCRIPTION DES JEUX DU RÀSA EN CINQ CHAPITRES.

CHAPITRE XXIX.

# Cuka dit:

- A la vue des nuits où le jasmin s'épanouissait au souffle de l'automne, Bhagavat, voulant se livrer au plaisir, recourut à l'illusion du Yoga 1.
- 1 1.—Cf. V. P. 14 et 15.—A la fin du chap. xx11 de notre livre X. Grichna promet aux Gopis de satisfaire leurs désirs pendant les nuits de l'automne:

Yátábalá vrajam siddhá mayemá ramsyatha xapáh.

- 2. Alors la lune, rougissant de ses rayons propices la face de l'orient, vint dissiper les souffrances des mortels : ainsi fait le bien-aimé pour sa bien-aimée après une longue absence.
- 3. En voyant l'astre ami des Kumudas, dont le disque arrondi et rouge comme le safran nouveau rivalisait d'éclat avec le visage de Râma, et la forêt baignée de ses doux rayons, il fit entendre d'harmonieux accords qui ravissent le cœur des (femmes) aux beaux yeux.
- 4. A ces accents qui redoublent leur amour pour lui, les femmes du parc dont Crichna a ravi les cœurs, se cachant les unes des autres, allèrent à l'endroit où était le bien-aimé, en secouant dans leur empressement les anneaux de leurs oreilles 1.
- 5. Telles qui trayaient les vaches, laissant là leur seau, s'en allaient vers l'objet de leurs désirs; telles, après avoir mis le lait sur le feu, partaient sans retirer le gâteau.
- Elles laissaient là, qui le service de la table, qui leurs enfants qu'elles allaitaient, qui leurs maris aux vœux de qui elles se rendaient, qui les aliments qu'elles prenaient.
- 7. Elles se rendaient auprès de Crichna, les unes en se frottant d'essences et en s'essuyant, d'autres en mettant le collyre sur leurs yeux; celles-ci affublées au hasard de leurs vêtements et de leurs parures².
- Quoi que fissent pour les retenir maris, pères, frères, parents, elles ne pensaient qu'à Govinda et ne revenaient pas, tant elles étaient troublées<sup>3</sup>.
  - 9 Plusieurs Gopîs qui étaient dans le gynécée, et qui n'a-
- <sup>1</sup> 3-4. Cf. V. P. 16-17. On remarquera qu'il n'est pas question de Râma ou Balarâma, frère aîné de Crichna, dans ce passage du Bhâgavata.
- 2 5-7. Elles renoncent aux trois espèces d'œuvres, c'est-à-dire au dharmárthakáma, (I, 1x, 28) pour ne s'occuper que de la seule chose nécessaire, moxa evârthaḥ (IV, xxII, 35). 7 b. Káçca kâccit.
  - 5 8. Cf. V. P. 58, et l'introduction, p. 377, note 3.

vaient pu en sortir. s'unissant à Crichna par la pensée, méditèrent sur lui en fermant les yeux1.

- 10. La douleur cuisante qu'elles ressentaient de leur pénible séparation d'avec le bien-aimé effaçant leurs péchés, et la félicité des embrassements d'Atchyuta, qu'elles devaient à la méditation, anéantissant leurs mérites,
- 11. elles fürent réunies à l'âme suprême en croyant l'être à un amant, et quittant leur corps émané des qualités, leurs liens furent soudain anéantis<sup>2</sup>.

#### Le roi dit :

12. « Elles ne voyaient en Crichna qu'un amant, et non l'Ètre suprême, ò muni! Comment le courant des qualités s'est-il arrêté pour elles puisqu'elles méditaient sur les qualités? »

#### Çuka dit :

- 13. Tu as appris jadis que le roi de Tchédi obtint la délivrance, bien qu'il fût ennemi de l'Incarné; à plus forte raison, ceux qui aiment l'Invisible.
- 1/4. a C'est pour le salut des hommes, ô roi! que Bhagavat se manifeste, lui qui est immuable, incompréhensible, et indépendant des qualités dont il est l'âme.
  - 15. «Quiconque éprouve pour Hari amour, colère,

<sup>1</sup> g. - Cf. V. P. 20.

<sup>2 10-11.—</sup>Cf. V. P. 21, 22, et l'introduction, p. 381, note 1.—Comment, dit la glose, ont-elles pu quitter leur corps, puisqu'elles ignoraient que Crichna fut l'âme suprême? Le texte a prévenu cette objection en disant, járabuddhyápi; c'est que les choses ont une vertu propre et indépendante des idées qu'on s'en fait: ainsi de celui qui boirait l'ambroisie sans le savoir. — Autre difficulté tout à fait indienne. Le texte dit que leurs liens ont été anéantis tout à coup. Mais comment, sans un bhoga, l'œuvre commencée a-t-elle été anéantie? — Il y a eu bhoga: pour leurs péchés, c'est la douleur de ne pas voir Crichna; pour leurs mérites, c'est le bonheur suprême de s'unir à lui par la méditation. Bhoga paraît signifier ici absorption.

crainte, affection; qui se sait un avec lui et lui est dévoué, toujours celui-là s'unit à son essence.

- 16. «Et cela ne doit pas t'étonner, puisque Crichna est Bhagavat, l'Éternel, le maître des maîtres du Yoga, celui par qui l'univers est délivré 1. »
- 17. Quand il vit les femmes du parc qui étaient venues à lui, Bhagavat, le premier de ceux qui parlent, parla ainsi, troublant leurs œurs par les charmes de sa voix<sup>2</sup>.

# Bhagavat dit:

- 18. «Salut à vous, femmes vertueuses! Que puis-je faire qui vous soit agréable? Comment se porte-t-on au parc? Dites ce qui vous amène.
- 19. «Voyez, la nuit est pleine de visions effrayantes et hantée par des êtres effrayants. Retournez au parc. Il ne convient pas à des femmes de rester ici, ô toutes belles!
  - 20. «Mères, pères, fils, frères, époux, ne vous voyant
- 1 12-16. La glose explique l'objection et la réponse. « Il ne suffit pas, pour obtenir la délivrance, d'aimer son mari, ses enfants, etc. bien qu'ils ne soient autre chose que Brahme; il faut savoir qu'ils sont Brahme. De même à l'égard de Crichna : pour être sauvé, il ne suffit pas de s'unir à lui, il faut savoir qu'il est Brahme. - L'assimilation est inexacte. L'essence suprême est comme voilée chez les êtres vivants, mais non chez Crichna, parce qu'il est Hrichikéça (celui qui dispose en maître des sens, Burn. prés. du 1er vol. p. cxxix); dès lors, il n'est pas besoin de penser à Brahme en pensant à lui. - Si on demande comment une âme, dehi, peut n'être pas voilée, on répond qu'il s'agit de la manifestation de Bhagavat, l'âme ou le régulateur des qualités; que, par conséquent, il ne faut pas voir en Crichna une âme semblable aux nôtres; qu'il suffit pour le salut d'y appliquer sa pensée de quelque manière que ce soit; et qu'il n'y a là rien d'étonnant, puisqu'il est Bhagavat. » Cf. le même raisonnement abrégé, X, xLvII, 60. — Sur Adhokchadja, cf. III, xII, 19: Sarvabhûtaguhûvûsam; son opposé Hrichîkéça s'applique donc à la divinité incarnée, cf. en outre I, viii, 23; et M, Bh. II, 878. - La mort de Cicupâla, roi de Tchédi, est racontée dans notre livre X, ch. Lxxiv.
  - 2 17 d. Peça = vágvilása; cf. vácah supeçaláh, xxx111, 1c.

plus là, vous cherchent; ne causez pas d'inquiétude à vos parents.

- 21. a Vous avez vu la forêt en fleurs, rougie par les rayons de la pleine lune et embellie par les jeunes pousses des arbres qui frémissent aux caresses de la brise de la Yamunâ,
- 22. « Retournez donc au parc sans tarder, obéissez à vos maris, ô femmes dévouées! Les veaux et les enfants poussent des cris : faites-les boire, contentez-les 1.
- 23. « C'est par affection pour moi sans doute que, maîtrisant vos pensées, vous êtes venues ici. C'est bien à vous. Tout ce qui a vie trouve en moi le bonheur.
- 24. « Le devoir suprême des femmes est d'obéir avec droiture à leur mari, de préparer la nourriture de ses parents et celle de leurs enfants, ô femmes bienveillantes!
- 25. « Fût-il d'un mauvais caractère, laid, vieux, borné, malade ou pauvre, jamais un mari qui n'est pas dégradé ne doit être abandonné par des femmes qui désirent gagner les mondes.
- 26. «C'est chose contraire au ciel et à la gloire, vaine, pleine d'ennuis et de périls, et blâmée toujours chez une femme de noble condition, que d'avoir un amant.
- 27. «C'est en m'écoutant, en me contemplant, en pensant à moi, en célébrant mon nom qu'on me témoigne de l'amour, et non par un tel voisinage. Retournez donc dans vos maisons. »

#### Cuka dit:

- A ce langage sévère de Govinda, les Gopîs, abattues et le cœur brisé, tombèrent dans une profonde tristesse.
- 29. Inclinant vers la terre leurs visages aux lèvres rouges comme le fruit du bimba et desséchées par les soupirs de la douleur; traçant avec le pied des lignes sur le sol<sup>2</sup>, et de leurs

1 22 b. — Satih == he satyah; cf. ci-dessous, xxxiii, 20b, yávatíh, p. °tyah.

<sup>2</sup> 29 b. — Cf. Likhanty adhomukhi bhumim pada nakhamanicriya, III, xxiii, 50. Ce n'est pas creuser la terre du pied en signe de colère comme le fait le taureau furieux Arichta, X, xxxvi, 2; mais tracer.

larmes, teintes du collyre de leurs yeux, enlevant le safran de leurs seins, elles restaient debont en silence, accablées sous le poids du malheur.

30. En entendant les paroles austères de Crichna leur bienaimé, pour qui elles avaient renoncé à tous les désirs, elles essuyaient leurs yeux obscurcis par les larmes, et, d'une voix altérée par le dépit, elles dirent avec amour:

# Les Gopis dirent:

31. «Loin, ô maître! loin de toi ces discours rigoureux!! Renonçant à tous les objets sensibles, nous aimons la plante de tes pieds, aime nous, ô (dieu) capricieux! ne nous abandonne pas : ainsi le dieu premier-né des êtres aime ceux qui soupirent après la délivrance.

32. «Ce que tu as dit, avec l'autorité de la science du devoir, que le devoir des femmes, par excellence, est le dévouement à leurs maris, à leurs enfants et à leurs parents, envers qui le pratiquer si ce n'est envers toi, qui es le but des préceptes et le Seigneur P Oui, tu es le bien aimé, le parent, l'âme des êtres animés <sup>2</sup>.

des lignes sur la terre avec le pied, en signe de chagrin et de confusion.Cf. Amaru, 6, sch.: akáranam eva likhati. Le Kávya Prakáça est encore plus explicite: Bhúmim iti na tu bhumau nahi buddhipúrvakam kiúcil likhati; et M. Bh. III, 374-375.

<sup>1</sup> 31 a. — Le manuscrit D seul lit ici vaco 'rhati au lieu de vibho 'rhati. Sur l'emploi du voc. avec bhavan pour sujet, cf. Böhtlingk, Indische Sprüche, 1398.

<sup>2</sup> 32. — Le sch. propose ici plusieurs interprétations. D'après la première, le précepte, rappelé par Crichna et répété ironiquement (sopahásam, sch.) par les Gopis, a Crichna pour objet, parce qu'il est le seigneur, c'est-à-dire l'âtmâ, le seul être percevant tout ce qui peut être perçu, et en jouissant. D'après la deuxième, les Gopis repoussent le conseil de Crichna, parce qu'elles sont venues lui demander, non pas la connaissance du devoir, mais la possession de sa personne; avec lui, elles auront tous les fruits des devoirs. D'après la troisième, la loi rappelée par Crichna n'est pas applicable quand il s'agit de lui; les Gopis peuvent l'aimer sans manquer à leurs de-

33. « Les sages, en effet, mettent leur bonheur en toi, leur bien-aimé qui réside en eux-mêmes '; qu'importent maris, enfants et le reste, source de douleurs? Sois-nous donc propice, ô maître suprême! ne trompe pas l'espérance que nous avons mise en toi dès longtemps, (dieu) aux yeux de lotus!

34. « Par toi nous ont été ravies les pensées qui se renferment avec joie dans la maison, et les mains (qui se plaisent) aux travaux domestiques<sup>2</sup>; nos pieds ne font pas un pas loin de la plante de tes pieds; comment irions-nous au parc

ou qu'y ferions-nous?

35. « Oh! éteins dans le lac d'ambroisie de tes lèvres le feu de l'amour qu'ont allumé en nous tes regards souriants et tes accords harmonieux! Sinon, consumant nos corps dans le feu de la séparation, nous irons par la méditation sur la trace de tes pas, ô ami<sup>3</sup>!

36. « (Dieu) aux yeux de lotus! depuis que, dans ta bonté pour les habitants de la forêt, nous avons touché parfois la plante de tes pieds, joie réservée à Rama; depuis que par toi nous avons connu le bonheur, non, nous ne pouvons

plus supporter la présence d'un autre.

37. "De même que Çrî, qui repose cependant sur ta poitrine et dont les autres dieux s'efforcent d'attirer sur eux les regards, a adoré avec la Tulasî la poussière de tes pieds, chère à tes serviteurs 4; de même, nous aussi, nous nous réfugions dans la poussière de tes pieds.

38. « Sois-nous donc propice, ô toi qui détruis la douleur!

voirs vis-à-vis de leurs maris. — l'ai suivi la première : sarvabandhuşu karaṇiyam tvayy evâstu; cf. vâsudevaparo dharmaḥ, I, 11, 29.

1 33 ab. - Pour la pensée, cf. ci-dessous xxxII, 14 b; Sur âtman

p. atmani, cf. mahatman, X, xLv1, 3, sch. atmani.

<sup>2</sup> 34 ab. — Sukhena, suivant la glose, peut aussi se rapporter à bhavatá; sur le sens de nirviçati dans notre passage, cf. Wilson au mot nirviçat; — haráv api yau grihakritye nirviçatas tau, sch.

3 35. - Cf. ci-dessus les st. 9-11. - d. Padavim = antikam, sch.

<sup>4</sup> 37 a-b. — La glose construit bhrityajustam avec \*rajuh. — c. On sait que Gri est la déesse de la fortune.

nous voici à tes pieds, ayant quitté nos demeures dans l'espérance de te servir; la beauté de ton sourire et de ton regard a allumé un ardent amour dans nos cœurs; ô perle des hommes! donne-nous d'être tes esclaves.

- 39. « Oui, depuis que nous avons vu ton visage qu'entourent les boucles de tes cheveux, et où brillent les pendants d'oreilles sur tes joues, sur tes lèvres le nectar et le sourire dans tes yeux; depuis que nous avons vu tes deux bras puissants qui donnent la sécurité, et ta poitrine, seules délices de Çrî, nous voulons devenir tes esclaves 1!
- 40. « Est-il donc une femme dans les trois mondes qui n'oublie ses devoirs les plus saints, troublée aux accords prolongés de ta flûte et à la vue de cette forme qui réunit les perfections des trois mondes, quand les vaches, les oiseaux, les arbres et les bêtes fauves en ont tressailli d'allégresse <sup>2</sup>!
- 41. « Oui, tu naquis pour être le sauveur du parc dans le péril et la douleur, comme le dieu, premier-né des êtres, est le protecteur du monde des Suras. Oh! pose ta main pareille au lotus, ami des affligés! sur nos seins brûlants et sur nos têtes, à nous tes servantes.»

#### Çuka dit :

- 42. Quand il eut entendu les lamentations des Gopîs, le maître des maîtres du Yoga, souriant avec bonté, goûta le bonheur avec elles, lui qui trouve son bonheur en lui-même<sup>3</sup>.
- 43. Tandis que réunies autour de lui, leur visage s'épanouissait à la vue du bien-aimé, le (héros) aux nobles ex-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 39 d. — Çriyaikaramanam — °çriya eka°.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 40 a. — Kalapadámrita<sup>o</sup>, variante fournie par la glose, dont les sons harmonieux pareils à l'ambroisie. — c. Sanbhaga, d'ailleurs formé régulièrement (cf. sauhridam, xxix, 15 b), n'est pas dans les dictionnaires; cf. rápañ tava sarvasaubhagam, I, xi, 8. — d. Abibhran = abibharah, sch.

<sup>3 42. —</sup> L'idée que Bhagavat est heureux par lui-même (ânanda-maya, de la doctrine Védânta) revient en maint passage du Bhâgavata, cf. surtout III, 1x, 19.

ploits, Atchynta, dont le noble sourire et les dents ont l'éclat de la fleur du jasmin, resplendissait comme la lune entourée par les étoiles 1.

44. Répondant à leurs chants par ses chants et marchant, paré de la guirlande vaijayanti<sup>2</sup>, en tête de la troupe de ses cent femmes, il parcourait la forêt dont il faisait l'ornement.

45. Entrant avec les Gopis dans une île du fleuve couverte d'un sable frais, il jouit de la brise qui en caressait les vagues 3 et qu'embaumaient les lotus de nuit.

46. Il les prenait et les enveloppait dans ses bras, promenait sa main sur leurs mains, dans leurs cheveux, sur leurs cuisses, sur leur taille<sup>4</sup>, sur leurs seins; il leur imprimait en badinant la marque de ses ongles, jouait, les regardait et souriait, allumant et satisfaisant à la fois l'amour des belles du parc.

47. Fières de posséder ainsi le bienheureux Crichna à l'âme magnanime, elles se crurent dans leur orgueil bien au-dessus des femmes de la terre.

48. A la vue de l'ivresse et de l'orgueil qu'inspirait sa beauté, Kéçava disparut du milieu d'elles pour les punir et les calmer.

1 43 a. — Les œuvres de Hari, aux exploits merveilleux (III, x, 10), sont un mystère (IV, 11, 8) comme le corps qu'il revêt; cf. cidessus la note sur 12-16, et, ci-dessous, ch. xxxIII, st. 36 et suiv. — c. Sur °hâsadvijakundadidhiti, cf. sitadanta, III, xIII, 32. La même épithète convient aussi au sourire, d'après la glose: udârahâsaç ca dvijâç ca teşu kundakusumavaddidhitir yaysya sah, et elle lui est souvent appliquée dans la poésie classique.

<sup>2</sup> 44 c. — Vaijayantt est le nom donné à la guirlande de Vichnu,

d'après Râdhâkânta; elle se compose de fleurs des bois.

<sup>3</sup> 45 c.—Tarala revient encore ci-dessous, xxxII, 12 c, où il est commenté par taranga. Ce sens n'est pas indiqué dans les dictionnaires. Même observation sur uttambhayan—uddipayan, de la stance suivante d, et sur praçamáya, st. 48 c, qui revient encore plus bas, xxxIII, 27 b, et sur lequel le scholiaste est muet; il est d'ailleurs assez fréquent, cf. M. Bh. I, 1258.

4 46 b. - Nivi, prop. = pièce d'étoffe attachée autour de la taille.

#### CHAPITRE XXX.

#### Çuka dit:

- Bhagavat ainsi disparu soudain, les femmes du parc se désolèrent: telles les femclles de l'éléphant qui ne voient pas le chef du troupeau.
- 2. Attachant leur pensée à sa démarche, à son sourire affectueux, à ses regards provoquants, à ses discours enchanteurs, à ses jeux, à ses gracieux ébats, les femmes imitèrent les actions diverses de l'époux de Râma, en s'identifiant avec lui.
- 3. Elles reproduisaient avec amour en leur personne la démarche, le sourire, le regard, les discours du bien-aimé: « C'est moi qui suis Crichna; » disaient les jeunes femmes en s'identifiant avec lui et en imitant la grâce de ses jeux<sup>2</sup>.
- 4. Célébrant ses louanges à haute voix, elles le cherchaient, en troupe serrée, comme des insensées, de forêt en forêt; elles demandaient aux arbres des nouvelles du Purucha qui, pareil à l'éther, est au dedans et au dehors des êtres 3.
  - 5. "O Açvattha, Plakcha, Nyagrodha! avez-vous vu le fils
  - 1 1-3. Gf. V. P. 24. 2 d. Jagrihuḥ = anukaraṇenâkriḍan.
- 2 3. Cette stance n'est en partie que la répétition de la précédente. On sait que ces répétitions, plus ou moins affaiblies, sont fréquentes chez les poêtes hindous. (Cf. C. Schütz, Kalidása's Wolkenbote, p. 8, note.)
- Ja.—Selon le Prem-Sagar, les Gopîs supposent que les animaux, les oiseaux et les arbres de Vrindâvana sont des richis et des munis descendus sur la terre pour être témoins des jeux de Crichna. c. Sur l'éther, cf. III, xxv1, 34, où il est appelé nabhah. Hari est au dedans et au dehors de toutes choses, I, vIII, 18; au dedans, sous la forme de l'esprit; au dehors, sous la forme du temps, III, xxv1, 18. Ailleurs, III, 1x, 32, il est comparé au feu renfermé dans toutes les espèces de hois. Cf. aussi V. P. 60. d. Vanaspati, en dépit de l'étymologie, roi de la forêt, semble, d'après les stances qui suivent, s'appliquer à des végétaux de diverses grandeurs.

de Nanda qui s'est enfui après nous avoir ravi nos cœurs 1 par ses regards affectueux et souriants?

- 6. « Est il passé ici, ô Kurubaka, Açoka, Nâga, Punnâga, Tchampaka! le frère cadet de Râma, dont le sourire abat l'orgueil des femmes superbes?
- 7. «Et toi, propice Tulasî, chère aux pieds de Govinda! as-tu vu celui dont tu fais l'ornement avec tes essaims d'abeilles, ton bien-aimé Atchyuta?
- 8. « O Mâlatî, Mallikâ, Djâtî, Yuthikâ! l'avez-vous vu? estil passé ici celui qui vous remplit de joie au contact de sa main, l'ennemi de Madhu?
- g. Dites, ô Tchûta, Priyâla, Panasa, Asana, Kovidâra, Djambu, Arka, Vilva, Vakula, Amra, Kadamba, Nîpa, et vous tous qui vivez pour le bien des autres<sup>3</sup>, (ô arbres) voisins de la Yamunâ! dites-nous le chemin suivi par Crichna, car loin de lui nous nous mourons.
- 10. « Quelle pénitence as-tu donc accomplie, ô Terre! pour jouir du contact des pieds de Kéçava, et briller, frissonnante de plaisir, dans tous les poils de ton corps? Est-ce impression (récente) de ses pieds? ou de (l'antique) pas vainqueur du héros aux grands pas? ou de l'étreinte du (dieu) au corps de sanglier 4?
- <sup>1</sup> 5 bc. Peut être faut-il lire yo au lieu de no, ou mieux le suppléer comme le fait le scholiaste ci-dessous, st. 10 ab. — Cora iva gatah, sch.

<sup>2</sup> 7 c. — Två == tvåm. — d. Tavåtipriyah, sch.

<sup>3</sup> 9 c. — De pararthabhavaka (=parartham eva bhavo janma yeşañ te), il faut rapprocher itarârtha, II, vII, 27, qui a le même sens et qui n'est pas non plus dans les dictionnaires; cf. anghripah parabhritah, II, II, 5. — d. La glose veut que la troisième personne soit mise ici pour la seconde, cañsanta te bhavantah; cf. xxxII, 22 c, et la note.

4 10 ab. — La même pensée et le même mouvement sont reproduits plusieurs fois dans le Bh. P. cf. entre autres V, «111, 19, avec cette différence que la construction y est pleine, tandis qu'ici elle est elliptique et complétée par le scholiaste à l'aide des mots ya tvam. — Xiti = he xite. — Apy aighrisanbhavah = kim ayam utsavah adhuna

- 11. O gazelle amie! est-il passé ici avec sa bien-aimée celui dont les membres font la félicité des yeux, votre cher Atchyuta? Rougie, au contact de l'amante, par le safran de ses seins, la guirlande de jasmin du noble époux embaume la brise qui sousse ici.
- 12. «Le bras appuyé sur sa bien-aimée, un lotus à la main, et suivi des fols essaims d'abeilles de sa Tulasî, le frère cadet de Râma, qu'en ce moment vous saluez à son passage, ô arbres! vous répond-il par des regards affectueux?
- 13. «Interrogez ces lianes: bien qu'elles pressent les bras du roi de la forêt, c'est au contact de ses ongles qu'elles tressaillent d'allégresse, ô bonheur<sup>2</sup>!»
- 14. Ainsi disaient les Gopis dans leur égarement, en cherchant Crichna avec angoisse; (puis) elles imitèrent les jeux divers de Bhagavat en s'identifiant avec lui.
- 15. L'une, qui faisait Crichna, suçait le sein à une autre qui faisait Putanâ. Telle autre, faisant le petit enfant et pleurant, frappait du pied celle qui faisait le char<sup>3</sup>.

tavaikadeçanghrisparçasambhatah. — Vâ (= yadvâ) avec omission du sandhi, comme il arrive souvent à la pause. — Sur l'incarnation en nain, cf. liv. VIII, ch. xxIII (ses pas sont la terre, l'atmosphère et le ciel, II, vI, 6). — L'incarnation en sanglier est la seconde, cf. entre autres, III, xIII, 18 et suiv. Je n'ai retrouvé l'expression parirambhana dans aucun des nombreux passages où il est question de ce fait; sur le sens propre de ce mot, cf. ci-dessus xxIX, 46.

1 11d. — Les adorateurs de Vichnu forment un gotra dont il est le chef; il est dit ailleurs de Crichna, garhaspatyam asthitah; de la peut-être l'expression kulapatih.

2 13.—Les lianes sont intérieurement sensibles au toucher, latâh... antahsparçâh, III, x, 18.

3 15. — Il est fait souvent allusion aux événements de la vie de Crichna dont il est question ici et dans les stances suivantes; cf. le ch. vII du livre II. — ab. Sur Putanâ, cf. X, vI; sur le char, X, vII. — cd. Çakaṭāyatīm et, plus bas, st. 17 d, vakāyatīm, formes parasmaipades à la place de la forme âtmanépade, plus usitée dans ces dénominatifs, et même irrégulières à l'avant dernière syllabe, peut-être pour le besoin du mètre, surtout si l'on considère les deux autres participes

- 16. Telle, imitant le démon, en enlevait une qui faisait Crichna enfant. Une autre rampait en traînant ses pieds avec des cris affreux¹.
- 17. Deux sont Crichna et Râma, d'autres sont les bergers; celle qui fait le veau tombe sous les coups de l'une; l'autre tue celle qui fait le héron 2.
- 18. A une autre qui rappelle, comme jadis Crichna, les vaches entraînées au loin, joue de la flûte et prend ses ébats,
  Très bien!» disent ses compagnes<sup>8</sup>.
- 19. Le bras appuyé sur l'une d'elles, une autre disait tout en marchant : « Ne suis-je pas Crichna? Regardez ma démarche gracieuse! » tant son cœur est plein de lui 4.
- 20. « Ne craignez ni le vent ni la pluie : voici un abri que je vous ai ménagé, » en disant ces mots, elle roidissait le bras et soutenait en l'air son manteau 5.
- 21. Telle, en terrassant une autre et lui mettant le pied sur la tête, ô roi! lui disait : «Tu es une perverse, eh bien! meurs. Ne suis-je pas né pour le châtiment des méchants<sup>6</sup>?»
- 22. Telle autre disait : « Bergers! voyez le formidable incendic; vite, fermez les yeux; je vais vous sauver à l'instant?. »

présents de cette même stance 17. — Cf. sur ces jeux des Gopis, V. P. 24-28.

- <sup>1</sup> 16 ab, Le daitya qui enlève Crichna est Trinâvarta, X, vII. Au liv. X, ch. x, est la légende des deux arbres à laquelle le second hémistiche fait allusion.
  - 2 17. Cf. X, x1, le récit de ce double exploit.
- 3 18 ab. Cf. X, XIII; Brahmâ attire et cache les troupeaux et les petits bergers dans une caverne.
  - 4 19.—Cf. V. P. 25.
- <sup>5</sup> 20. Cf. X, xxv. Crichna, pendant un orage, met les troupeaux et les bergers à l'abri sous le mont Govardhana qu'il soutient en l'air; le texte est reproduit littéralement ici: tat tranam vihitam hi nah.
  - 6 21. Meurtre du démon Agbâsura, X, XII.
- <sup>2</sup> 22. Crichna sauve les bergers de l'incendie, X, XIX. Sur le mouvement exprimé par caxûmşy acv apidhadhvam, cf. C. Schütz, Wolkenbote, note sur la st. 108. Fréquence et causes des incendies, dans les régions tropicales, V, v1, 9.

- 23. Attachée à un mortier par une de ses compagnes avec une guirlande , une jeune beauté, tremblante et cachant son visage, simulait la frayeur .
- 24. Tout en interrogeant ainsi sur Crichna les lianes et les arbres de Vrindávana, elles apercurent en certain lieu de la forêt les traces de celui qui est l'âme suprême <sup>2</sup>.
- 25. Car les traces du fils de Nanda à l'âme magnanime se reconnaissent sûrement à l'étendard, au lotus, au foudre, à l'aiguillon, au grain d'orge et autres signes 3.
- 26. Tandis que, à l'aide de ces traces diverses, elles cherchaient le chemin qu'il avait suivi, les jeunes femmes apercevant devant elles des pas de femme régulièrement mêlés aux siens, se dirent entre elles avec douleur<sup>4</sup>:
- 27. « Quels sont ces autres pas ? Quelle est celle qui est partie avec le fils de Nanda, en soutenant sur son épaule le bras du bien-aimé comme la femelle en compagnie de l'éléphant?
- 28. «Sûrement, elle a gagné le cœur du Seigneur, le bienheureux Hari, puisque Govinda, nous abandonnant, s'est plu à l'emmener en un lieu secret<sup>5</sup>.
- 29. « O bonheur! amies, c'est la poussière sacrée des pieds de Govinda, pareils au lotus, dont Brahmâ, Iça et Ramâdêvi se sont couvert la tête pour effacer leurs péchés!
- <sup>1</sup> 23.— Cf. X, 1x, légende du mortier auquel Crichna est attaché par sa mère. Sur l'hiatus de b, cf. Böht. Ind. Sp. 910 et 1734. c. D'après une autre interprétation, sudrik se rapporte à ásyam. Au lieu de haiyangava dans l'hém. fourni par B, Wilson donne haiyangavina.
  - 2 24. Cf. V. P. 29 et 3o.
- 8 25.—L'énumération de I, xvi, 34 omet le grain d'orge yava qui se trouve aussi dans le Prem Sagar, p. 61; le lotus est nommé entre autres, III, xxiv, 17: padmamadrapadambnjah. Je n'ai pu déchissrer entièrement le texte du V. P. 31.
  - 4 26. Cf. V. P. 32.
  - 5 28. Cf. ci-dessus, préf. p. 383, et V. P. 32 et 34.

<sup>\*</sup> Λ ces mots : «J'enchaîne qui brise les pots et vole le beurre.»

- 30. « Devant ces pas de femme notre trouble est au comble, parce que cette Gopi jouit seule en secret, à notre détriment, des lèvres d'Atchyuta 1.
- 31. « Nulle trace apparente de ses pas ici; sans doute, les jeunes pousses des herbes blessant la plante de ses pieds délicats, le bien-aimé a porté sa bien-aimée <sup>2</sup> .
- 32. «Ici le bien-aimé a cueilli des fleurs pour sa bienaimée : voyez ces deux pas à moitié tracés par la pointe de ses pieds <sup>3</sup>.
- 33. « Ici encore l'amant a arrangé les cheveux de l'amante : sûrement il était assis là , en disposant ces (fleurs) sur la tête de la bien aimée 4. »
- 34. Et il goûta le bonheur avec elle, bien qu'il trouve son bonheur et sa joie en lui-même et qu'il soit impassible, pour montrer l'abaissement des amants et la perversité des femmes<sup>5</sup>».
- 1 29-30. D'après le scholiaste ces deux stances sont dites par des personnes différentes, dont les unes croient et les autres ne croient pas à un acte de pénitence accompli par leur compagne. 30 d. Au lieu de rahah (qui s'emploie même à la question ubi, comme on dit dans les classes, sutâm api raho jahyât, VII, xII, 9), B lit dhanam pour expliquer gopînâm, ce semble, lequel peut se rapporter encore, soit à châ, soit d'après la glose à °adharam, en sous-entendant sarvasvam. Sur yat, au 1et hém. cf. Ind. Spr. 2113.
- 2 31. La st. qui suit dans B et D aurait pu être insérée dans le texte; elle se rattache bien aux st. 31 et 32.
  - 3 32. Cf. V. P. 33.
- <sup>4</sup> 33 d. Upavistam paraît employé à double entente; cf. III, xiv, 30, upaviveça « eut commerce » (Burn.), et, dans la stance suivante, reme. Cf. V. P. 34.
- 5 34. Ici Çuka reprend la parole, çukoktik. b. Akhanditah = strivibhramair anakristo 'pi. Suit dans C et D une stance donnée
- «A ces empreintes plus marquées, reconnaissez, ô Gopis! les pas de «l'amant, de Crichna, appesantis par le poids de la femme qu'il portait. Ici «le héros à l'âme magnanime a posé à terre sa hien-aimée pour cueillir des «fleurs. B et D après 31. La st. suivante vient après 34 dans C et D.
- <sup>b</sup> Ainsi disant les Gopis, hors d'elles-mêmes, se montraient tout en marchant celle que Crichna avait emmenée en laissant là les autres femmes.

- 35. Et elle, s'estimant alors la plus grande entre toutes les femmes : « Il a délaissé les Gopis qui l'adorent, disait-elle, et c'est moi qu'aime le bien-aimé 1.»
- 36. Puis, arrivée à certain endroit de la forêt, elle dit avec orgueil à Kéçava : « Je ne peux pas marcher ; porte moi où tu voudras <sup>2</sup>. »
- 37. A ces mots, il répondit à sa bien-aimée : « Monte sur mon épaule »; et puis Crichna disparut, laissant l'épouse à sa douleur.
- 38. « O seigneur! ô époux bien-aimé! où es-tu? Où es-tu (héros) aux bras puissants? O ami! montre-toi à moi, ton esclave digne de pitié!»

# Çuka dit:

- 39. En cherchant le chemin suivi par Bhagavat, les Gopis virent non loin d'elles leur infortunée compagne, consternée de l'abandon de son bien-aimé.
- 40. En apprenant par son récit quel orgueil elle avait ressenti (de la préférence) de Mâdhava, et quel mépris, dans sa perversité, elle avait fait de lui, elles en éprouvèrent une surprise très-grande.
- Ensuite elles s'enfoncèrent dans la forêt tant que dura le clair de lune; quand elles virent les ténèbres venues, elles revinrent sur leurs pas 3.
  - 42. N'ayant que lui dans le cœur et sur les lèvres, imi-

en note et dont l'objet paraît être de marquer la fin du discours des Gopis. Elle n'est commentée dans aucun exemplaire; elle contredit la glose cukoktih; elle détruit l'opposition entre reme tayà ca et sa ca mene, des st. 34 et 35; enfin le 2° hém. de 34 convient mieux à un récit.

- <sup>1</sup> 35 c. Kâmayânâh = kâmo yânam âgamanasâdhanam yâsâm tâh; nous disons plus simplement pour kâmayamânâh; cf. cependant Bopp, G. L. S. \$ 598.
- 2 36 d. Cf. V, II, 16: mám... arhasi netum... te cittam yatah. Sur la cause de la disparition de Crichna, cf. V. P. 35.

3 41. -- Cf. V. P. 40.

tant ses actions, s'identifiant avec lui, célébrant ses vertus, clles ne pensèrent même pas à leurs maisons.

43. Revenues dans l'île de la Kâlindî et s'unissant à Crichna par la pensée, elles chantaient ensemble les louanges de Crichna et elles appelaient son retour.

### CHAPITRE XXXI 2.

# Les Gopîs dirent :

- 1. «Gloire au parc entre tous, grâce à ta naissance! Indirâ y fixe sa demeure à jamais. (Dieu) compatissant! montre-toi aux tiens qui ne vivent que pour toi et te cherchent en tous lieux<sup>3</sup>.
- 2. « Quand de ton regard, plus brillant que le calice du lotus épanoui sur la mare d'automne, tu frappes tes servantes volontaires, ô maître des jeux d'amour! (dieu) libéral! n'est-ce pas un meurtre ici-bas 4?

### 1 43. - Cf. V. P. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Je ne trouve indiqué nulle part le mètre employé dans les stances 1-18. Sur l'irrégularité des st. 3 et 15, voy. la préface, p. 388. Suivant le scholiaste, les stances de ce chapitre sont dites par diverses personnes; mais la conclusion, plus ou moins explicite, en est toujours la même: dricyatâm. On peut néanmoins, toujours suivant la glose, y voir aussi un discours suivi. Ainsi, à la seconde stance, les Gopis, prévenant l'objection de Crichna: «Que m'importe que vous me cherchiez?» répondent: «Montre toi pour nous rendre la vie que tes regards nous ont ôtée.»—St. 3°: «Pourquoi nous négliger aujourd'hui, toi qui jadis, etc.»—St. 4°: «Puisque tu es né pour le salut du monde, il ne te sied pas de négliger tes adorateurs, etc. etc.»

<sup>3 1. —</sup> Távakáh, masculin, — tvadíyá gopíjanáh.

<sup>4 2</sup> ab. — Le lotus décrit ici paraît être le caratpadma, IV, xxiv, 52; il est foncé, cáradendivaracyámam, III, xxvi, 28, et on y compare souvent les yeux de Crichna. — d. La glose établit qu'on peut tuer autrement qu'avec le glaive; les poêtes hindous semblent avoir affectionné cette idée; cf. Böhtlingk, Ind. Spr. 320: açastravihito badhah, et ci-dessous, xxxii, 6.

- 3. « Par toi nous avons échappé maintes fois, ô héros! à mille périls, à la mort dans les caux empoisonnées, au démon fait serpent, à la pluie, au vent, au feu de l'éclair, au taureau, au fils de Maya.
- 4. « Non, tu n'es pas fils de la Gopî, tu es celui qui voit au fond du cœur de tous les êtres! Tu naquis à la prière de Vikhanas, pour le salut du monde, ô ami! dans la famille des Sâtvats<sup>2</sup>.
- 5. « O chef des Vrichnis! ò bien-aimé! ta main, pareille au lotus, donne la sécurité à qui se réfugie à tes pieds dans la crainte de la transmigration; elle comble tous les désirs, elle étreint la main de Crî; oh! pose-la sur nos têtes!
- 6. « O héros! toi qui dissipes les souffrances des habitants du parc! toi dont le sourire anéantit l'orgueil chez ceux qui t'appartiennent, ô ami! honore en nous tes servantes! montre à tes femmes ton visage brillant comme le lis des eaux<sup>3</sup>!
- 7. «Ton pied, pareil au lotus, efface les péchés de tes adorateurs, il suit les troupeaux, il est la demeure de Çrî, il a pressé la crête du serpent; pose-le sur nos seins! anéantis notre amour.
- 8. «La douceur de ta voix et la beauté de tes discours qui ravissent les sages, héros aux yeux de lotus! ont jeté le trouble chez tes servantes; nourris-nous du nectar de tes lèvres.
  - 9. «L'ambroisie de ton histoire, qu'ont chantée les sages
- <sup>1</sup> 3 a. Visajalāpyaya, cf. X, xvi; vyālarāxasa Aghāsura, X, xii; b. varsamāruta, X, xxv; c. vrisa Arista; X, xxxvi; Mayātmaja Vyoma, X, xxxvii.
- <sup>2</sup> 4 c. Au commencement du livre X, Vikhanas ou Brahmâ demande à Bhagavat de s'incarner pour sauver la terre. — d. Sátvatáñ kule, cf. IX, xxiv, ainsi que pour les Vrichnis de la stance suivante.
- <sup>3</sup> 6 a. D'après la construction du scholiaste que j'ai suivie, le génitif yositám est régi par darçaya, et le troisième pada forme une sorte de parenthèse dans la proposition principale. — c. smeti niccitam, sch.

<sup>4 7</sup> c. - Phani == serpent Kaliya, X, xvII.

inspirés, rend la vie aux affligés, enlève les souillures, sanctifie par l'audition et donne la paix; qui la célèbre au loin sur la terre, y fit (jadis) beaucoup de bien 1.

- 10. « Ton sourire, ô bien-aimé! ton regard affectueux et tes joyeux ébats, bonheur de la méditation, tes secrètes caresses qui touchent le œur, ô perfide! jettent le trouble dans nos âmes <sup>2</sup>.
- 11. « Lorsque, sortant du parc, tu mènes paître les troupeaux, ô maître chéril à la pensée que les épis, les herbes et les jeunes pousses déchirent ton pied, beau comme le lotus, l'inquiétude s'empare de nos cœurs.
- 12. « Le soir quand tu reviens te montrer avec ton visage, pareil au lotus des bois, encadré dans les boucles de tes noirs cheveux et convert d'une épaisse poussière, ô héros! tu allumes l'amour dans nos cœurs!
- 13. «O bien-aimé! ô toi qui tues le chagrin! presse sur nos seins ton pied, pareil au lotus, qui comble les vœux de tes serviteurs, qui fut adoré par Brahmâ, et qui fait l'ornement de la terre, l'objet de la méditation dans l'adversité et la paix de l'âme.
- 14. « Donne-nous, ô héros! tes lèvres d'ambroisie qui complètent le plaisir et détruisent la douleur, que baise amoureusement ta flûte harmonieuse<sup>3</sup>, et qui font oublier aux hommes les autres amours!
- 15. «Quand pendant le jour tu vas parcourant la forêt et te dérobant à leurs regards, une seconde est pour eux une éternité; lorsqu'ils contemplent tes cheveux bouclés et ton

¹ 9 d. — Le scholiaste supplée le sujet de grinanti, ye, dont l'antécédent te sert de sujet à la proposition principale; cf. une pareille ellipse, I, viii, 36. Des deux interprétations de bhúridáh, j'ei suivi la seconde: te bhúridáh púrvajanmasu bahudattavantah sukritina ity arthah; cf. Böhtlingk, Ind. Sprüche, 2036. — Le scholiaste établit, d'après le texte, une comparaison suivie entre l'ambroisie et l'histoire de Crichna, et donne l'avantage à celle-ci.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 10 c. — Samvidaḥ == sanketanarmâṇi, sch.

<sup>3 14</sup> b. -- Nadamritavasitam, sch.

visage divin, ils maudissent l'insensé qui mit des paupières sur les yeux 1.

- 16. «Foulant aux pieds maris, fils, famille, frères et parents, à Atchyula! nous sommes accourues vers toi, tu le sais, troublées par tes accords. Perfide! quel autre abandonnerait des femmes au milieu de la nuit?
- 17. « Depuis que nous avons vu tes jeux secrets, ton visage souriant qui fait naître l'amour, ton regard affectueux et la large poitrine où Çrî repose, sans cesse de violents désirs (nous assaillent) et troublent nos cœurs <sup>2</sup>.
- 18. « Oui, ta naissance détruit le mal et répand le bien à profusion parmi les habitants du parc; oh! à nous aussi dont le cœur brûle pour toi, donne un peu du remède qui tue la tristesse chez ceux qui t'appartiennent!
- 19. « Quand tu parcours la foret de ton pied délicat, pareil au lotus, que nous voudrions poser avec précaution et en tremblant sur nos seins déjà trop fermes, la crainte qu'il ne se blesse aux cailloux du chemin fait palpiter nos cœurs qui ne vivent que pour toi 3. »

#### CHAPITRE XXXII.

## Çuka dit :

- Ainsi les Gopîs exhalaient dans leurs chants mille plaintes diverses, ô roi! et, éclatant en sanglots, elles soupiraient après la vue de Crichna<sup>4</sup>;
  - 2. quand à leurs yeux apparut, le visage souriant, vêtu
- 15 b.—Sur truti, voy. la préface, p. 388; suivant la glose, c'est un demi xana ou l'espace que le soleil parcourt en un instant. d. Driçam paxmakrit Brahma; cf. nirviveko vidhata dans les Ind. Spr. 2971.
  - 1 17 d. La glose explique le nom. sprihâ en suppléant bhavati.
- <sup>3</sup> 19 d. Kárpa (= sâxmapâsâna) n'est pas dans les dictionnaires avec le sens qu'il a ici.
  - 4 1. Cf. V. P. 42.

d'une robe jaune et paré de sa guirlande, le petit-fils de Çùra, qui trouble celui-là même qui trouble les cœurs 1.

- 3. En voyant leur bien-aimé de retour, les jeunes femmes, ouvrant les yeux de bonheur, se levèrent toutes au même instant comme les membres à l'arrivée du souffle de vie \*.
- 4. L'une prenant la main de Çauri, pareille au lotus, la portait avec joie sur son front dans les siennes; une autre soutenait sur son épaule le bras de Crichna, orné de sandal.
- 5. Une jeune beauté, joignant les mains, y recueillait une bouchée de bétel<sup>3</sup>; une autre, brûlant d'amour, posait sur ses seins son pied pareil au lotus.
- 6. Une autre, fronçant les sourcils, semblait vouloir dans un transport d'amour et de colère le tuer de ses regards obliques et insultants, en se mordant les lèvres 4.
- 7. Telle qui savourait, les yeux immobiles, le lotus de son visage, le dévorait sans pouvoir se rassasier, comme les saints aux pieds de l'Être suprême <sup>5</sup>.
- 1 2 a. Crichna était petit-fils de Çûra par son père Vesudéva, IX, xxiv, 25 et suiv. d. Manmathamanmatha a amour de l'amour », c'est-à-dire qui trouble l'amour lui-même, sâxât tasya (kâmasya) api mohaha ity arthah. C'est un des traits cités par le scholiaste en tête de la Pantchâdhyâyî (v. la note de l'introduction, p. 386); cf. II, II, 7, et la trad. de Burnouf: «Si, voulant entrer dans le cœur de Bhagavat, la colère tremble de crainte, comment l'amour pourrait-il y trouver un asile? » et un composé analogue bhibhayam, en parlant de Crichna.
- 2 3 d. Tanvah karacaranadayah. Les dictionnaires ne donnent pas le sens de membre à tanu. La même comparaison se retrouve IX, x, 46, et X, LVIII, 2; allusion à un passage du Véda, publié et traduit par Burnouf, préf. du I<sup>ee</sup> vol. du Bh. P. p. exxxvI et suiv.
- <sup>3</sup> 5 b. Garvita n'est pas dans les dictionnaires, j'en ai fait un syn. de carvana; ef. hasita, hasana, etc.
- <sup>4</sup> 6 c. Axepa = paribhava; kaṭa = kaṭāxa, ce dernier sens n'est pas dans les dictionnaires. Sur la pensée cf. pradaxyantivaixata, IV, 1V, 2, ci-dessus xxx1, 2 d note, et M. Bh. I, 3009.
- 5 7.—Cf. V. P. 44.—c. La métaphore apita (cf. le latin bibit aurc) est ramenée quelquefois à une simple comparaison : drigbhyam prapagyan prabibann iva, IV, 1x, 3.—d. Les pensées philosophiques,

- 8. Telle autre, l'introduisant dans son cœur par l'ouverture de ses yeux aussitôt refermés, et frissonnant de plaisir, reste en adoration, inondée de joie comme un ascète 1.
- g. Toutes, élevées par la vue de Kéçava au comble de la félicité, elles furent affranchies de la douleur qui naît de la séparation : ainsi les hommes, une fois réunis à celui qui possède la science 2.
- 10. Le cœur libre de souci, elles entouraient le bienheureux Atchyuta, qui resplendissait d'un éclat suprême, ô roi! comme le Purucha entouré de ses énergies 3;

11.4 alors que, les prenant avec lui, le seigneur entra dans l'île de la Kâlindî, peuplée d'abeilles qu'attire la brise em-

baumée des jasmins épanouis et des mandâras,

12, (île) fortunée, d'où la lune d'automne, par la multitude de ses rayons, chasse les ténèbres de la nuit, où la Crichnas, étendant ses vagues comme des mains, accumule les cailloux polis.

prodiguées ici, reviennent encore ailleurs : necuh... kleçû jñûnodaye yatha, IV, XI, 2. Cf. aussi V. P. 45, et Bohtl. Ind. Sprache, 2039.

8 b. - Kritya pour kritvá.

2 9 d. — Prūjňam == levaram, ou bien « le sage qui connaît l'être suprême, » bralunajñam; ce qui revient presque au même, car c'est Bhagavat qui transmet la science par l'intermédiaire du précepteur, un précepteur est Bhagavat lui-même, VII, xv, 29; ou bien encore,

sausuptam (prápya) yathá vicvataijasávasthá jíváh.

10. — Puruşah çaktibhir yathá «l'âme suprème entourée des qualités de bonté, etc. » cf. ci-dessus, xxix, 14; ou bien le purusa « à l'œuvre, » upásaka « entouré de la science, de la force, de l'énergie; » ou bien le purușa anuçayî (çayânam vû guhûçayam « endormi dans le mystère, » par opposition à prexaniyehitam « donnant le spectacle de ses œuvres, " III, xxvIII, 19), entouré de la Prakriti et de ses autres énergies en puissance, prakrityadyupadhibhir vritah.

4 11. - La glose rattache, par la construction, les stances 11 et 12 au verbe vyarocata de la stance 10.

1 2 c. - Krisna (la noire) = Yamuna; cf. dans les Ind. Spruche de Böhtl. 629 : Yâmunam ambu kajjalábham. — Hastatarala, Tordre inverse est plus ordinaire; cf. dans le M. Bh. 1, 1214, vicihastaih.

13. Affranchies de la tristesse par la joie de le contempler, elles obtinrent, comme les Védas<sup>1</sup>, l'objet de leurs désirs; et de leurs vêtements tachetés du safran de leurs seins, elles firent un siége à celui qui réside au fond des cœurs.

14. Quand il s'y fut assis, Bhagavat, le Seigneur qui siége dans le cœur des maîtres du Yoga<sup>2</sup>, brillait au milieu des Gopîs en adoration devant lui, revêtu d'un corps qui réunit la

beauté des trois mondes.

15. Après qu'elles eurent honoré celui qui les embrase d'amour et pressé ses mains et ses pieds sur leurs seins, en donnant à leurs sourcils un mouvement gracieux accompagné de regards aimables et souriants, elles dirent avec des éloges mèlés de quelque dépit 3.

# Les Gopîs dirent :

16. « Quelques-uns aiment quand ils sont aimés; d'autres, même quand ils ne le sont pas; d'autres encore n'aiment jamais, aimés ou non. Oh! daigne nous expliquer cela. »

### Le Bienheureux dit:

17. «Ceux qui aiment pour être aimes, ô amies! n'ont

1 13 b. — Grutayo yathá. « Voici le sens, dit la glose. De même que dans le Karmakhánda, ou la partie qui traite des œuvres, les Védas ne voyant pas le souverain seigneur sont incomplets à cause des liens des pratiques diverses; tandis que, dans la partie qui traite de la science, jñánakhánda, ils voient le souverain seigneur et, remplis de joie à cette vue, ils sont affranchis des liens des œuvres, de même cellesci, etc.» Sur l'insuffisance du Véda, ou plutôt du Karmakhánda, voy. le discours du brahmane au roi, V, x1, 2 et suiv. — d. Atmabandhave — antaryámine et « proche parent,» d'après un dictionnaire indigène cité par Böhtl. Le mot peut être pris dans les deux sens. Crichna, réputé fils de Nanda, était regardé comme un parent par les habitants du parc.

2 14.— La pensée du premier hémistiche est une de celles qui reviennent le plus souvent; cf. entre autres passages, IV, xxiv, 37, suci-

sade, et la glose : hamsah çucisad iti çruteh.

5 15 d.— Hiatus dans un pada, cf. note sur XXX, 23 b.

en vue que leur intérêt propre; il n'y a là ni affection ni devoir; c'est calcul égoïste et rien autre.

- 18. «Là où l'amour n'est pas payé de retour, comme chez les êtres compatissants et chez les pères, là est le devoir parfait et le dévouement, ô toutes belles!
- 19. « Quelques-uns n'aiment pas même qui les aime, encore moins qui ne les aime pas. Ce sont ceux qui trouvent le bonheur en eux-mêmes<sup>2</sup>, ou dont les désirs sont satisfaits, les ingrats, ceux qui maltraitent un gourou.
- 20. «Quant à moi, ô amies! si je n'aime pas les êtres qui m'aiment, c'est pour qu'ils se livrent à la dévotion : ainsi l'homme tombé dans la pauvreté par la perte des trésors qu'il avait amassés, n'a de souci et de pensée que pour eux.
- 21. De même, ò femmes qui pour moi avez renoncé au monde, au Véda et à tous les vôtres! c'est pour que vous me soyez dévouées que, vous aimant à votre insu, je me dérobe à vos yeux<sup>4</sup>. Ne blâmez donc pas votre bien-aimé, ô bien-aimées!
- Non, je ne puis reconnaître le mérite de votre attachement désintéressé, même en vous donnant de vivre au-
- 1 18 b. Karuna, en ce sens, n'est pas dans les dictionnaires; cf. ci-dessous, xxxIII, 21.
- 2 19 c. Atmārāmāḥ = aparāydricaḥ « ceux qui n'out pas d'yeux pour les objets du dehors. »—d. Les gourous sont le précepteur, le père et la mère, Ind. Spr. 1804. On donne aussi ce nom à tout bienfaiteur, upakartā gurutulyaḥ, sch.
- 3 20 d. Nibhrita purña, vyapta, sens inconnu des dictionnaires; anyan na veda « il en perd le boire et le manger, » xutpipăsâdi, dit la glose.
- 4 21 a. Loka yaktáyukta; veda dharmádharma. Cf. X, xxx1, 4; tá mannanoská matpráná madorthe tyaktadaihiháh |
- ye tyaktalokadharmác ca madarthe tán bibharmy aham {| et X, xlvII, 9 : tyaktaloukikáh, en parlant des Gopis.— c. Paroxa « invisible, » cf. paroxajit (III, xvIII, 4) « vainqueur invisible. » Pour l'idée exprimée ici, cf. IV, xxvIII, 65 : paroxapriyadevabhagaván « Bhagavat est le dieu ami du mystère. » En effet, il entend leurs paroies affectueuses, dit la glose, bien qu'elles ne le voient pas. d. Má = mám.

tant que les dieux, ò vous qui m'avez aimé i jusqu'à briser les chaînes indestructibles de la famille! Que vos mérites soient leur récompense à eux-mêmes!»

### CHAPITRE XXXIII.

## Cuka dit :

- En entendant de la bouche de Bhagavat ces paroles pleines de charmes, les Gopis furent affranchies de la douleur qui naît de la séparation, et sa présence mit le comble à leurs vœux.
- 2. Alors, sous la conduite de Govinda, commencèrent les jeux du râsa² que célébraient avec lui ses femmes dévouées et joyeuses, brillantes comme des perles, en se tenant entre elles par le bras.
- 3 et 4°. La fête du râsa, embellie par le cercle des Gopîs, était menée par Crichna, qui, usant de sa puissance magique et se plaçant entre elles, deux à deux, les tenait embrassées par le cou; et chaque femme croyait qu'il était auprès d'elle. Cependant le ciel se couvrit de cent chars montés par les dieux en compagnie de leurs épouses, et le cœur consumé de regret.
- 5. Alors les tambours retentirent, des pluies de fleurs tombèrent du ciel et les chefs des Gandharvas chantèrent avec leurs épouses sa gloire sans tache.
- 6. Les bracelets, les anneaux des pieds et les clochettes des femmes, accompagnées de leur bien-aimé, produisaient un bruit confus dans le cercle du ràsa 4.

<sup>1 22</sup> c. - Yah == bhavatyah, sch. cf. xxx, gcd et la note.

<sup>3 2</sup> b. — Rása == bahunartakíyukto nrityaviçeşah.

<sup>3 3-4. —</sup> Le sch. fait remarquer que la 3° st. a trois hémistiches et qu'elle enjambe d'un pied sur la suivante, axaracatustayádhikena sárddhena. — Cf. V. P. 47-49 et la note de Wilson, p. 533 de sa traduction.

<sup>4 6. -</sup> Cf. V. P. 50.

- Là resplendissait sous l'éclat de ses femmes le Bienheureux, fils de Dévakî, comme une grosse émeraude parmi des pierreries aux reflets d'or 1.
- 8. Tandis que, à frapper la terre du pied, à agiter les bras, à mouvoir les sourcils avec grâce en souriant, à se briser la taille<sup>2</sup>, à faire bondir leurs seins et flotter leurs voiles; tandis qu'à secouer sur leurs joues leurs boucles d'oreilles la sucur inondait leur visage, et que leurs cheveux et leurs ceintures se dénouaient; les femmes de Crichna brillaient en chantant ses louanges, comme les éclairs sur le cercle du nuage.
- g. Elles chantaient avec force en dansant, variant le son de leurs voix, s'enivrant de plaisir et transportées de joie aux caresses de Crichna dont la louange remplit le monde.
- 1 7 a. Tábhih svarnavarnábhih, sch. On sait que Crichna était d'un bleu foncé. - c. Suivant la glose, ou bien l'émeraude, c'est-àdire Crichna, resplendit entre chaque couple de pierreries jaunes, haimánám maninám madhyc madhyc; ou bien, sans répéter madhyc, il n'y en a qu'une seule aux yeux des Gopîs, gopîdriştyabkiprûyena vá vinaiva madhyapadávrittim, de là le singulier guçubhe, plus difficile à expliquer dans la première interprétation. Cf. ci-dessus, st. 3. — d. Mahâmarakata == nîlumani « saphir. » Le premier de ces mots est constamment traduit par «émeraude,» et on y rattache le grec σμάρας δος. Il y én a de vertes, harinmarakata, VIII, 11, 4; de foncées, marakatagyamavapuse, VIII, xvi, 3 (= meghagyama, VIII, vii, 17, également appliqué à Bhagavat); les vertes elles-mêmes ont des reflets foncés, VIII, 11, 4. La glose ne donne d'explication que sur ce dernier passage, harit = páláçavarna. Le marakata, dans certains cas, peut-il se confondre avec la pierre d'un bleu foncé, ntlamani? « J'ai passé buit jours, dit le prince Soltykoff, dans les montagnes qui s'appellent Nilguerries, ce qui veut dire les montagnes bleues, apparemment parce qu'elles apparaissent bleues aux Indiens des plaines; mais elles sont, au contraire, éternellement vertes. J'ai entendu dire, d'ailleurs, que nil veut dire indifféremment bleu et vert.» (Voyages dans l'Inde, p. 117.)
- 2 8 b. Bhajyat = bhajyamāna de bhañij. Cf. VIII, xii, i.g. Au 3º pada, si on lit ºgranthayah au lieu de ºagranthayah, on a un sens tout opposé, admis aussi par le scholiaste.

10. Certaine Gopî, accompagnée par Mukunda sur une clef, chantait sur une autre; et lui, prenant plaisir à l'entendre, l'honorait en disant : « Très-bien! très-bien! Elle chantait le refrain, et il lui témoignait beaucoup d'estime.

11. Une autre, épuisée de fatigue par le râsa, appuyant son bras sur l'épaule du héros armé d'une massue, qui se tenait auprès d'elle, laissait flotter ses bracelets et les jasmins

de sa guirlande.

12. L'une d'elles, qui soutenait sur son épaule le bras de Crichna imprégné de sandal, sentant le parfum délicieux qu'il exhalait, le baisait en tressaillant de plaisir <sup>2</sup>.

13. A une autre, qui pressait sur sa joue la joue (du héros) embellie par d'éclatants 3 pendants d'oreilles qu'il agi-

tait en dansant, il donnait une bouchée de bétel.

14. Tout en dansant, en chantant et en faisant résonner les anneaux de ses pieds et (les clochettes) de sa ceinture, une autre, accablée de fatigue, prenant la main propice d'Atchyuta, qui se tenait auprès d'elle, la posait sur ses seins.

15. Les Gopis réunies au bien-aimé Atchyuta, le favori préféré de Çrî entre tous, se livraient à la joie et chantaient ses louanges, peudant qu'il les tenait par le cou dans ses bras.

- 16. Les oreilles parées de lotus, les joues ornées de boucles de cheveux, le visage étincelant de sueur, les Gopîs dansaient au son des bracelets, des anneaux des pieds, des clochettes et des instruments de musique, en compagnie de Bhagavat, laissant tomber les fleurs de leur chevelure, dans la salle où les abeilles tenaient lieu de musiciens.
- 17. Ainsi, parmi les embrassements, les attouchements voluptueux, les amoureux regards, les jeux effrénés et les rires, l'époux de Râma goûtait le bonheur avec les belles du parc, comme l'enfant qui s'amuse de la réflexion de son image.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 9-10. — Cf. le Prem Sagar, p. 64 de la traduction anglaise. — 9 d. Yadgüena, etc. cf. urugâya, III, v, 44.

<sup>2 11-12. -</sup> Cf. V. P. 52-53.

<sup>3 13</sup> b. — Tvisa. Les dictionnaires ne donnent que tvis et tvisa, cf. 22 a. ci-dessous.

- 18. La joie d'être unies à lui troublant tous leurs sens, les femmes du parc n'avaient pas la force de relever soudain leurs cheveux, leur robe ou le voile de leur sein, et elles laissaient tomber leurs guirlandes et leurs ornements, ô descendant des Kurus!
- 19. A la vue des jeux de Crichna, le trouble s'empara des épouses des dieux en proie aux tourments de l'amour; et la lune, ainsi que les constellations, en fut émerveillée<sup>2</sup>.
- 20. Le Bienheureux, se multipliant autant de fois qu'il y avait de Gopis, goûta le bonheur avec elles en se jouant, lui qui trouve son bonheur en lui-même 3.
- 21. Les voyant fatiguées par ces violents ébats, (le héros) compatissant leur essuyait le visage avec amour de sa main propice, ô roi!
- 22. D'un regard souriant que rehaussait l'éclat de leurs joues, où brillaient, mêlés aux boucles de leurs cheveux, d'étincelants pendants d'oreilles en or, les Gopîs, honorant le héros, chantaient, ivres de joie au contact de ses ongles, les actions méritoires qu'il avait accomplies.
- 23. Confondu au milieu d'elles et suivi d'abeilles, pareilles aux chefs des Gandharvas, qu'attirait sa guirlande froissée par les étreintes de ses femmes et rougie du safran de leurs beaux seins, il entra dans l'eau pour se délasser : tel (y entre), épuisé de fatigue, le roi des éléphants avec ses compagnes en brisant les barrières 4.

1 18 c. — Amjas = amjasû.

<sup>2</sup> 19. — La marche des astres est suspendue, suivant la glose; de là ce qui est dit ci-dessous, st. 39 a.

3 20. — Cf. III, 111, 8 et 9. Le scholiaste cite ici deux textes: la prière par laquelle les Gopis demandent d'être unics à Crichna, cf. X, XXII: nandagopasutam devi patim me karu, et la promesse de Crichna, rapportée en note, XXIX, 1. — Notre stance justifie l'épithète satyakâma = satyasankalpa que nous trouverons ci-dessous, st. 26 b; comparer avec ces deux composés satyavikrama, etc.

<sup>1</sup> 23 d. — Bhinnasctu. Ce qui est dit de l'éléphant doit s'entendre

- 24. Tandis qu'au milieu des ondes les jeunes semmes l'arrosaient à l'envi et lui jetaient de l'eau de toutes parts avec une aimable gaieté, ô roi! tandis que du haut de leurs chars les dieux versaient des pluies de fleurs et chantaient ses louanges, il prenait plaisir, bien qu'il trouve son bonheur en lui-même, à jouer au milieu d'elles comme le roi des éléphants.
- 25. Et puis, dans le bosquet de la Crichna où l'air est embaumé de tous côtés par l'arome des fleurs de la terre et des eaux, il se promenait entouré d'une multitude d'abeilles et de femmes, comme l'éléphant en rut avec ses femelles.
- 26. Ainsi, fidèle à sa promesse, il passait avec la troupe de ses femmes dévouées toutes les nuits éclairées par les rayons de la lune et propices aux sentiments célébrés dans les poëmes d'automne, lui qui renferme sa jouissance en luimême <sup>2</sup>.

### Le roi dit :

27. « C'est pour affermir la justice et pour réprimer le crime que Bhagavat, le maître du monde, a incarné une portion de son être.

28. «Comment lui qui enseigne, établit et protége les

en ce sens, suivant la glose, que Crichna foule aux pieds les usages du monde et les pratiques du Véda. Cf. I, xvIII, 35; et ci-dessous 28 a.

24 d. — Gajendralila, cf. V, xv111, 39, où la comparaison est ex-

primée à la manière européenne : kridann ivebhah.

<sup>2</sup> 26. — J'ai suivi la première interprétation du scholiaste; d'après la seconde, il faudrait séparer 'kathâ de rasacrayâh, et faire du composé 'niçâh, un compl. circonstanciel de siscee. — c. Sauratah — caramadhâtuh. Dans une des énumérations de dhâtu, rapportées par Böhtl. dans son dictionnaire, le septième et le dernier est le samen; il y a peut-être là une comparaison implicite, tout à l'avantage de Vichnu, avec ce qui est raconté de Çiva poursuivant Vichnu déguisé en courtisane, VIII, xII, 32; cf. en outre dans le M.Bh. I, 2380, la légende de Vasu, tasya retah pracaskanda. — d. Carathâvya, cf. V. P. 50.

barrières de la justice¹, ò brahmane! a-t-il, au mépris de la justice, touché à des femmes qui n'étaient pas à lui ?

29. «Puisque ses désirs sont satisfaits, que voulait le chef des Yadus, quand il commit cet acte blàmable? Dissipe le doute qui s'élève en nous, ô pieux solitaire!»

# Cuka dit :

30. « Parce que des grands ont violé la loi et commis un crime, gardons de l'imputer à faute à ces êtres puissants, non plus qu'au feu de tout dévorer 2.

 Que jamais nul, s'il n'est leur égal, ne commette un tel acte même en pensée; ainsi tout autre que Rudra périt à

avaler follement le poison sorti de l'Océan 3.

32. «Ce que disent les grands est bien; ce qu'ils font, l'est quelquefois. D'eux, le sage n'imite que ce qui est conforme à leurs discours 4.

- «Il n'y a pour eux ici-bas ni avantage à bien faire, ni dommage à mal faire, ô roi! parce qu'ils n'ont pas de personnalité.
- 34. « A plus forte raison le rapport de bien et de mal n'existe pas entre le Seigneur de tous les êtres, animaux, mortels ou dieux, et les créatures qui lui sont soumises.
  - 35. Quand ceux qui se sont complu à adorer la pous-

1 28 b. — Bhagavat crée et protége les barrières de la loi, III, IX, 19. c. Pratipam — pratikûlam. Les femmes des autres doivent être respectées comme une mère, mâtribhahtih parastrisu, IV, XVI, 17.

2 3o. — Sur le nom d'Içvara donné à d'autres qu'à l'être suprème, cf. I, 111, 27 (les Richis, etc. sont réputés tous des portions de Hari),

et l'emploi du nom français seigneur.

3 31. — Il s'agit ici du poison kalakûta avalé par Rudra ou Çiva.

4 32. — M. Muir, quem honoris causa nomino, en traduisant ainsi le deuxième hémistiche, Let a wise man observe their command which is right, semble avoir lu séparément svavaco yuktam, qu'il faut réunir comme le veut la glose, tesam vacasá yad yuktam aviruddham tat; d'ailleurs, tout ce que disent les grands est bien, satyam vacah; c'est entre leurs actions qu'il faut choisir celles qu'on peut imiter.

sière de ses pieds, pareils au lotus, sont délivrés de tous les liens des œuvres par la puissance du Yoga; quand les munis marchent libres et sans entraves, comment celui qui a pris un corps de sa propre volonté serait-il enchaîné par les œuvres?

36. « En revêtant un corps ici-bas, lui le régulateur suprême, qui se meut au sein des Gopîs, de leurs époux et de tous les êtres animés, il ne faisait que se jouer 1.

37. « C'est par bienveillance pour les êtres qu'il prend un corps humain et se livre à ces jeux, afin qu'on s'attache à lui en en écoutant le récit.

38. « Et, certes, les habitants du parc, troublés par sa puissance magique, n'ont eu garde d'accuser Criclina, persuadés que leurs femmes étaient auprès d'eux.

39. « Quand la nuit de Brahmâ fut terminée <sup>2</sup>, les Gopis, qu'avait troublées le fils de Vasudésa, retournèrent à regret dans leurs maisons, le cœur plein de Bhagavat.

40. « Et quiconque écoute et raconte avec foi ces jeux de Vichnu avec les semmes du parc, animé soudain d'une dévotion prosonde pour Bhagavat, il est affranchi du désir qui ronge le cœur, et affermi dans la sagesse. » 3

3 40. — Dans le Bhágavata, les épisodes sont ordinairement terminés comme celui-ci, par une prière ou bénédiction, dont la pensée est prise dans l'épisode lui-même.

<sup>1 36. —</sup> Cf. V. P. 6o.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 39 a. — Brahmarâtra upâvritte — brâhme muhurte prâpte, cf. Dasam Askand, tr. Pavie, p. 109: «Et il se trouva qu'une nuit du jour de Brahme était terminée;» le Prem Sagar, trad. Eastwick, p. 65: «Meanwhile, the night advanced and no one was aware of it, and from that time the name of that night has been the night of Brahmā;» on peut voir dans Polier, ch. v1, p. 455, ce qu'est devenu dans la tradition populaire ce trait merveilleux de notre légende.

### LE LIVRE

## DES ROUTES ET DES PROVINCES,

PAR IBN-KHORDADBEH,

PUBLIÉ, TRADUIT ET ANNOTÉ

PAR C. BARBIER DE MEYNARD.

(SUITE ET FIN.)

LE MAGHREB OU OCCIDENT.

Le Maghreb formait un quart de l'Empire sous l'ancienne monarchie des Perses; son gouverneur était nommé Kharberân-Espehboud.

ROUTE DE BAGDAD AU MAGHREB.

Sindjilein (Yak. Salyahein, 3 fars.), 4 fars. — El-Anbar, 8 fars. — Ed-Derb, 7 fars. <sup>1</sup> — Hit, 12 fars. — Narousyeh, île sur l'Euphrate, 7 fars. — Eladousyeh (Kod. Alouseh), 7 fars. — Ed-Dara, 6 fars. El-Fakhîmah (Ed. Odjaimah), 6 fars. — El-Behyeh (Kod. El-Behymeh), 12 fars. — El-Fardhah (Kod. El-Ardhah) dans la plaine, 6 fars. — Ouady es-seba' « vallée des lions, » 6 fars. — Khilidj « le canal » (Ed. « canal des Beni Djoumah ou Djoumaï, » ibid. 145),

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kodama écrit الراب ; Edriçy الراب. Par une inadvertance singulière, Jaubert a lu eyam au lieu de emyal, et il traduit, en conséquence, journées au lieu de milles, II, 144.

LE LIVRE DES ROUTES ET DES PROVINCES. 447
5 fars. — Montagnes<sup>1</sup> de Karkisya, 7 fars. — Nahr-Sayid, 8 fars. — El-Hourrîn (Kod. El-Hourân; Ed.

Djordjân), 14 fars. — El-Menzil (Ed. El-Mebrek; Kod. El-Menazil), 21 fars. (il faut lire 11 fars.) — Rakkah, ville nommée par les Grecs Kalanikous<sup>2</sup>,

8 fars.

(Villes principales): Rakkah; Harrân; Roha; Somaïsat; Saroudj; Hisn-Kifa; El-Ard el-Beïdha «la terre blanche; » Tell «colline» de Mauzen; Ezzewaby; El-Mazidjân; Roçafah; Zeïtounah. — Impôts de la Mésopotamie (El-Djezîreh): quatre millions de dinars. Au rapport d'El-Ispahâny, l'impôt du Diar-Modar a été fixé à la somme de 9,500,000 dinars, y compris les dîmes<sup>3</sup>.

Avant الغاني , la copie B donne le groupe الغاني . Comme il n'y a pas de montagnes autour de Circesium, le docteur Sprenger propose de lire قبال . En acceptant cette conjecture, on devrait traduire : «de là à Elghas, en face de Circesium, 7 fars.»

<sup>2</sup> Callinicum est le premier nom de cette ville sondée par Seleucus Callinicus. (D'Anville.) La distance complète est ici 134 fars. dans Kodama on lit 126 seulement; mais il est vrai que son itinéraire omet deux étapes. D'après Edricy, il y a en tout 372 milles, ou 124 fars., ce qui établit une différence de 10 fars. entre son itinéraire et le nôtre. Il importe de remarquer qu'indépendamment de cette route, laquelle suit la rive de l'Euphrate, il y a, ainsi que l'atteste Kodama, un chemin plus direct, par l'intérieur du pays, jusqu'à Deīr, où l'on rejoint l'Euphrate. Dans Edricy il est sait aussi mention d'une voie qui traverse le désert et abrége, de cinq journées environ, la durée du voyage.

D'après cette seconde version, le revenu de la province présenterait une différence de plus du double. Comme je l'ai dit ailleurs, ce témoignage paraît n'avoir été invoqué par l'auteur que pour fournir de plus amples matériaux et d'autres points de comparaison à l'histoire économique du khalifat. Cependant il ne serait pas impos-

Division administrative de l'Euphrate: Karkiçya; Khabour; Rahbah; Eddalyah « la vigne; » Anat; El-Hadîthah; Hit; Elanbar; Beïder; Masîn; Somaïsat; Es-Sikr¹... Tabân; Bir el-Alya; Bir es-Soufla. Telles sont les villes nommées villes du Khabour. Les stations de cette route, en partant de Rakkah, sont: Douser; Balès, où l'on passe l'Euphrate; Khousaf; Naourah; Alep; Kinnisrîn. — La province de Kinnisrîn comprend les districts suivants: Maarat-Mofrîn²; Berdjewân; Sermîn; Djebar el-Açab; Dolouk; Raabân; Alep. — Places fortes³: Kourès; El-Djoumeh; Menbedj; Antakyeh; Nirîn; Loubna; Balès; Rossafah « la chaussée » de Hicham, fils d'Abd el-Mélik. — L'impôt de la province de Kinnisrîn et des places fortes se monte à 400,000 dinars.

De Kinnisrîn on se rend à Chîzer, puis à Hamat, puis à Hims (Émèse). La province de Hims renferme les districts suivants (dans ce pays, on donne au district le nom d'Iklim «climat»): Chîzer; Afamyah; Marat en-No'mân; Sourân; El-Atmîn; Tell-

sible que les chiffres généraux donnés ici et dans d'autres passages, sur la foi d'El-Ispahâny, fussent simplement des annotations marginales, introduites plus tard dans le texte par un copiste.

Le mot qui suit n'est pas ponctué. Le groupe entier répond au Sikket el-Abbas d'Edricy, II, 154.

<sup>2</sup> La copie B porte Marin. Il est parlé de Marat-Mofrin et de la ville de Naourah dans les fragments de l'histoire d'Alep, publiés par Freytag, 6 et passim.

<sup>3</sup> La nomenclature des places frontières se trouve textuellement dans le traité d'Ibn-Haukal, et elle est citée, d'après ce dernier, par Abou'lféda, texte, p. 233. La seule variante qui mérite d'être notée est Tizin au lieu de Nirin.

LE LIVRE DES ROUTES ET DES PROVINCES.

Meïçerah; Loubnân (le Liban); Es-Sofrah; les cinq districts où l'on cultive le dattier; El-Ghoutas; Nawah; Raçîn; Damîn; Koustoul; Selmyah; Adounah; Djouçyah; Soudanyah; Tadmor (Palmyre). — Villes de la côte: Kilata (?); Djebelah; Bolonyas (Apollonie de Syrie); Natroun (peut-être Antartous, Tortose); Merkabah (Castrum Merghabum); Kaçirah; Saka; Habyah; El-Houleh; Adjloun; Barîn; Afirama,

ROUTE PARTANT DE HIMS (ÉMÈSE).

Djousiah 1, 10 fars. — El-Kara, 30 m. — Nebek, 12 m. — Kotaïfah, 20 m. — Damas, 24 m. Damas, qui est la ville nommée Dhat el-Imad 2, existait, diton, avant le prophète Noé. L'arche partit du sommet du Liban et s'arrêta sur le mont Djoudy, dans le Kurdistân. Lorsque les enfants de Noé se furent multipliés, ils abandonnèrent les serdab (cavernes, voûtes cyclopéennes) au roi Nimroud, fils de Kouch,

¹ Ce nom est indéchiffrable dans les deux copies; j'ai suivi la lecon de Yakouby, laquelle se trouve aussi dans Kodama et Mokaddessy; il faut lire avec cestrois écrivains 13 milles, au lieu de 10 fars. que porte notre texte. Il est à remarquer que la route décrite par Ibn-Khordadbeh est une de celles que suivait la poste, mais elle passait par Nebek, tandis que l'autre, mentionnée par Mokaddessy, passait par Ba'lkek; elles avaient à peu près la même étendue, environ 200 kilomètres.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La ville aux piliers, allusion au passage du Koran, LXXXIX, 5 et suiv. Ce n'est pas, à proprement parler, Damas même, mais bien un temple d'origine prétendue adite, et nommé Djeiroun, en souvenir de son fondateur, qui est l'objet de la légende musulmane. Maçoudy, après avoir résumé les différentes versions qui circulaient, de son temps, sur la ville et le temple aux piliers, cherche à en démontrer l'origine fabuleuse. (Prairies d'or, t. IV, p. 88, sous presse.)

le premier qui régna sur les Juifs, sectateurs de la Thorah. — Impôt foncier de Hims, 340,000 dinars. Mais, suivant Ispahâny, il n'a jamais dépassé 180,000 dinars.

Province de Damas, districts: la plaine du Gawtah (banlieue et jardins de Damas); Senîr; la ville de Ba'lbek; la Bekaa et le Liban; district de Djounyah; district de Tripoli; district de Djobeïl (ou Gebaïl); Beïrout; Saïda et Bathanée; district du Haurân; district de Djaulân; la banlieue 2 de Balka; les environs du Jourdain; district de Moab; district du Djebal ou Montagnes; district de Chera (ou Cherat); Bosra; Ammân et El-Djabyeh.

#### ROUTE PARTANT DE DAMAS.

Djaçim, 24 m. — Fîk, 24 m. — Tibériade, chef-lieu du Jourdain, 6 m.3 — Impôt foncier de

'S'il faut en croire Yakouby, l'impôt d'Émèse, établi sur une base invariable, ne dépasse pas 220,000 dinars, non compris, il est vrai, les redevances des biens affermés par l'État. Les contradictions qu'on remarque dans ces chiffres tiennent surtout à l'âge différent des documents que les trois auteurs avaient sous les yeux. (Voyez aussi la note 3, ci-dessus, p. 447.)

<sup>2</sup> Littéralement «l'extérieur» zhahir; cette expression est appli-

quée par Yakouby à la même localité, texte arabe, p. 114.

<sup>3</sup> Total, 132 kilom. L'impôt de cette province est à peu près le même dans la relation de Yakouby: 300,000 dinars, sans compter les domaines affermés. Ibn-el-Moudebbir, dont parle notre auteur, après avoir été fait prisonnier par le chef des Zendjes, sous le règne de Mo'taded, fut mis en liberté et passa au service d'Obeïd Allah, fils de Sulcimân, dernier vizir de ce khalife. C'est du moins ce qui résulte d'une anecdote racontée par Ibn-Khallikân (Vie du poēte Abou'l-A'la). Si le personnage en question est bien celui dont l'au-

Damas, 400,000 dinars, plus une fraction. El-Ispahâny ajoute: « Cet impôt a été rigoureusement évalué par Ibn el-Moudebbir; il se monte, en y comprenant le total des dîmes et la capitation des Juifs, à la somme de 140,000 dinars.»

Districts: le Jourdain; Tibériade; Samarie; Beïsân; Fahl; Hawîm; Naplouse; Djadar; Abil (Méraçid: Abil ez-Zeït); Sousyah; Safouryah; Akka (Saint-Jean-d'Acre); El-Kouds (Jérusalem); Sour (Tyr).

De Tibériade à El-Lahoun, 20 m. — Kaïsaryeh, 20 m. — Ramlah, chef-lieu de la Palestine, 24 m. (Total, 128 kilom.) — Impôt de la province du Jourdain, 350,000 dinars; mais, selon Ispahâny, il n'a jamais dépassé la moitié de cette somme, non plus que l'impôt de la Palestine 1.

Districts de la Palestine: Ilya ou Beït el-Makdes (Jérusalem, Ælia Capitolina). David et Salomon y avaient déposé leurs trésors. De Jérusalem à la mosquée d'Abraham (Hébron), où se trouve le tombeau de ce prophète, on compte 13 m. — Suite des districts: Amwas; Loudd; Ramlah; Yafa; Kaïsaryeh; Sebastyeh; Askaloun; Ghazza; Beït-Djebrîn.

#### ROUTE PARTANT DE RAMLAII.

Azdoud, 12 m. — Ghazza, 20 m. — Rafah

teur invoque ici l'autorité, il n'est pas facile d'expliquer la différence énorme des deux évaluations.

¹ Yakouby donne à peu près le même renseignement; il estime l'impôt du Jourdain, prélèvement fait des fermes, à 100,000 dinars. L'évaluation d'(bn-Khordadbeh semble donc exagérée d'un tiers au moins. (Bekry: Rafakh), 16 m. — El-Arîch, dans les sables, 24 m. — Warradah, 18 m. — Ghoraïbeh (Kod. Bakarah; Mok. Nafarah), 20 m. — Farama (Péluse), 24 m. dans les sables. — Djordjîr, 30 m. — El-Kaçyrah, 24 m. — Mosquée de Kodhaa, 18 m. — Bilbîs, 21 m. — Fostat, capitale de l'Égypte, 24 m. (Total, 251 m. — 502 kilom.) L'Égypte, patrie des Pharaons, était nonmée aussi Macédoine. Fostat doit son nom au camp qui y fut dressé par Amr, fils d'El-Assy. — Impôt de la Palestine, 500,000 dinars¹.

### DISTRICTS DE L'ÉGYPTE.

Menf; Waçîm; Dalass; Bousîr; le Fayyoum; Ahnas; El-Kaïs; Taha; Achmounîm; Osyouth; Kehfa; Behnesa; Ikhmîm; Ed-Deïr (c'est le couvent d'Abou Chanoudah); Abchayah; Ermount; Kyft; El-Askir (Méraçid: El-Aksar); Esnè; Ramît; Oswân; Alexandrie; Kolzoum (Clisma, Suez); Thour; Eïlah; Maçîl et Malidous; Kartassa; Kharbita; Sabas; Sakha; Nebdeh (Yak. Tydeh); Alaf; Loubya; El-Awsyeh; Thowah; le Bas-Menouf; Chantouf; le Haut-Menouf; Atrîb; Aïn-Chems; Karasta (?); Kaïmen (?); Sân

¹ On a vu dans la note précédente que, d'après une évaluation plus modérée, l'impôt de la Palestine n'atteignait pas même à 200,000 dinars. Mokaddessy, après avoir donné les chiffres de notre auteur pour les villes de Kinnisrîn, Émèse, le Jourdain et la Palestine, les rectifie ainsi qu'il suit, d'après ses informations particulières: a Kinnisrîn et les places frontières, 360,000 dinars. — Jourdain, 700,000 dinars (le texte me paraît fautif). — Palestine, 259,000 dinars. — Damas, 400,000 dinars et une fraction. » (F° 126.)

et Iblîl; El-Bokhoum; Mogbîrah; Ahyâ et Dachnah; El-Hauf occidental; El-Hauf oriental; Bohaïrah «le lac » ou région basse¹; Bathn er-Rîf; Chorounah; Saïd; Tinnis; Dimyat; Farama; Dokhoula; Bothaïrah; Nakyzah; Bosaïth; Matharyeh; Ternout; El-Bahr (?); Bedaryeh; Bedakoun; Cherak; Maryout; Samryah (Yak. Wasimah); Bernîl; Ansina; Chatal; Debîk. L'étendue de l'Égypte en long, depuis Chedjreteïn «les deux arbres², » et El-Arîch jusqu'à Oswân «Syène, » et en large, depuis Barkah jusqu'à Eïlah, est évaluée à un mois de voyage.

ROUTE D'ÉGYPTE AU MAGHREB, EN PARTANT DE FOSTAT.

Dhat es-Sahil (Kod. Dhat es-Selasil), 24 m. — Tarnout (Marbout, leçon erronée dans Makrizy), 22 m. — Rafikah (Kod. Rafyah), le long du Nil, 24 m. — Karasta (Ed. Karma), 24 m. — Kerboun, 24 m. — Alexandrie, 24 m. — Nounyah (Kod. Abou-Mounyah; Mok. Bayyoubah), 20 m. — Dhat el-Houmam « séjour de la fièvre, » 18 m. 3 — Djen-

Selon Yakouby, ce district se compose de six villes, situées sur la rive orientale du Nil. (Ibid. p. 126.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On trouve souvent la variante Chedjreh «l'arbre.» Cette bourgade, située entre El-Arich et Rafah, séparait la Syrie de l'Égypte. (Cf. Prairies, II, 295.)

De cette étape part l'embranchement des deux routes conduisant à Barkah. (Cf. Bekry, trad. par M. de Slane, Joarn. asiat. 5\* série, XII, p. 48.) La distance jusqu'à cette station est, d'après notre texte, de 180 milles = 360 kilom. Mais Kodama ajoute une étape de 24 milles, entre Tarnout et Kaum-Cheryk, lieu dont il n'est pas fait mention ici. D'après cela, la distance entre Alexandrie et l'embranchement de Dhat el-Houman doit être 62 milles = 124 kilom.

net er-Roum «jardin des Grecs» (Bekry : Hanyat er-Roum «l'arcade des Grees»), 24 m. — Thahounah «la meule, » 30 m. - Kenaïs el-Awsedj «citerne de la plante nommée rhamnus, » on n'y trouve que de l'eau de pluie, 30 m. - Sikket cl-Hammam «relais du bain, » 30 m. - Kasr-Chemmas «château du diacre, » 25 m. - Khirbet el-Koum « ruine de sable, » 15 m. — Kharab Abou Halyma (Bekry : Kharaib; Mok. et Ed. Haouanit « boutiques »), 35 m. - La citerne d'Abd Allah, 30 m. - Djanad es-Saghir, 30 m. - . . . 35 m.1 - Ouady Makhil, 35 m. - Citerne de Houlman (variante : Holaimân), 35 m. — El-Meghar « la caverne » (Ed. Meghar er-Rakîm « des Sept dormants »), 35 m. -Takenest (Ed. Yakîst), 25 m. - Nedamah, 26 m. - Barkah 6 m.2 Cette ville, au milieu du sable

Dans Mokaddessy, on la trouve évaluée à 3 journées, plus deux postes; mais le manuscrit présente quelques incertitudes dans ce passage; il semble d'ailleurs que ce voyageur ait copié et réuni par mégarde l'itinéraire d'Iba-Khordadbeli et celui de Kodama.

Le nom de la station est en blanc. Dans Edricy on lit جب البرانا «citerne du champ de course,» et dans Mokaddessy

« citerne de la terreur. »

<sup>2</sup> En ajoutant le nombre des stations indiquées par le contexte au fragment de route évalué ci-dessus, jusqu'à Dhat el-Houmam, on trouve entre le Caire et Barkah 650 milles = 1,300 kilom. Edricy compte 552 milles environ entre Alexandrie et Barkah, ce qui, réuni aux 144 m. qui séparent Alexandrie de Fostat, donne 696 m. Il importe de remarquer que notre texte décrit, à partir de Sikket el-Hammam, la route la plus courte à travers le désert; l'autre chemia mentionné par Kodama donne, à une légère différence près, le total des stations d'Edricy. Bekry, qui note avec une si scrupuleuse exactitude les moindres stations de cet itinéraire, oublie malheureusement quelquefois de compter la distance qui les sépare.

LE LIVRE DES ROUTES ET DES PROVINCES. 455 rougeâtre du désert, ressemble à une beile fleur de lotus; un amphithéâtre de montagnes l'environne à une distance de 6 milles.

#### ROUTE DE BARKAH À L'OCCIDENT.

Mabanah (Kod. Melitya; Mok. Meiseh), 15 m.

— Kasr el-Açel «château du miel, » 29 m. (il faut lire 19 m. d'après les autres itinéraires). — Awirân (Ed. Avrar; Kod. Awirab), 12 m. — Selouk, 30 m.

— Barmest (Ed. Tourmest; Kod. Termeçeh), sur la côte, 24 m¹. — Makyah, sur la côte, 20 m. — Adjabyah, 24 m. — El-Djezîreh (Kod. Haï-Nowah), 20 m. — La Sabkhah « terrain salé » de Menhousah, 30 m. — Kasr el-Atach «château de la soif, » 24 m. — El-Yahoudyeh, sur le bord de la mer, 34 m. — Tombeau d'El-Ibady, 34 m. — Sarb (lisez Syrt « la grande Syrte »), 34 m. — Karyeteïn « les deux bourgs » (Kod. Karneïn), 13 m. — Château de Haçan ben No'mân el-Ghassany², compagnon de

De là partent plusieurs embranchements jusqu'à Adjabyah; le nôtre a 68 m. de parcours; celui dont parle Kodama (Sprenger, ibid. p. 98), 74 m. D'où il résulte que, d'après Ibn-Khordadbeh, la distance entre Barkah et Adjabyah est de 144 m. d'après Kodama, de 150 m. Le calcul d'Edricy donne 6 journées = 152 m.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce général, investi du gouvernement de l'Afrique septentrionale par le khalife Abd el-Mélik, en 687 de J. C. fut défait près de Cabès par une armée berbère. Obéissant aux ordres de son souverain, il demeura dans le pays et y construisit deux forteresses auxquelles il donna son nom; Bekry dit en avoir vu les ruines. (Journ. asiat. 5° série, XII, 433; Hist. des Berbères, III, 192 et suiv.) Le même fait est raconté par Ibn-Haukal. (Voir l'extrait de son livre publié par M. de Slane, Journ. asiat. mai 1841, p. 557.)

Walid, fils d'Abd el-Mélik, 30 m. — Marsaf (Kod. Mansaf), 40 m. — Tourgha, 24 m. — Ragouga, 24 m. — Wardaçah, 8 m. — Un poëte a dit:

Il rencontra un jour El-Biraz qui conduisait son cheval, aussitôt il le jeta sur Wardaçah.

El-Medjteby, 22 m. — Ouady er-Reml a torrent de sable, 20 m. — Tripoli, 24 m. — Sabrah, 24 m. — Bîr (ou Beit) el-Hammalîn, 20 m. — Kasr er-Rizk (Kod. Er-Rouk), 30 m. — Naderkhat, 24 m. 2...

Kaïrowân, ville située au centre du Maghreb dont elle est la capitale, 24 m. — Distance entre Bagdad et Misr (vieux Caire) 570 fars. ce qui équivaut à 1,710 milles<sup>3</sup>.

## ÉTATS D'IBN-EL-AGHLEB.

Kaïrowân; le cours supérieur du Nil, l'Abyssinie et la Nubie. Les Nubiens ont acheté la paix des musulmans, au prix d'un tribut annuel de 400 esclaves<sup>4</sup>.

- La comparaison du paragraphe mutilé d'Edricy avec le texte ci-dessus donne entre Syrt et Tripoli 254 milles = 308 kilom.
- <sup>2</sup> La fin de cette route est perdue; mais on peut la compléter avec les relations de Yakouby, de Kodama et de Mokaddessy: Fawarah, 30 m. Kabès, 30 m. Bîr-Zeitounah, 18 m. Ketanah, 24 m. Lebès ou Kebès (dist. omise). Kaīrowân, 24 m. Ce qui fait, entre Tripoli et cette dernière ville, 200 m. (400 kilom.) ou un peu plus, si l'on tient compte de la lacune des textes.
- 3 A raison de 3 m. pour une parasange, soit 3,420 kilom. Il est aisé de voir que ce paragraphe a été déplacé par les copistes et qu'il devait se trouver primitivement à la suite de la route dont Fostat est le terme.
  - 4 Macoudy ( Prairies, 111, 39) relate les circonstances historiques

LE LIVRE DES ROUTES ET DES PROVINCES. 457 Sous les Pharaons, l'impôt foncier de l'Égypte s'élevait à 96 millions de dinars. Abd Allah, fils d'El-

Hidjab (lisez El-Haddjadj), le fixa, sous les Omeyades,

à 2,123,837 dinars.

Après l'avénement de la maison d'Abbas, Mouça, fils d'Yça, fils d'Aly, taxa l'Égypte à 2,180,000 dinars. — Les autres possessions de l'Aghlebite sont Kabès; Djeloula; Subeïtyah (Suffetula), ville du roi chrétien Djordjis (sans doute Grégoire, préfet de l'empire), à 70 m. de Kaïrowân; Zeraoud (?); Ghadamès; Merdjanah; Kafsah; Kastylyah; la ville du Zab (Tobnah?); Benzert; Chelehbân (Cheloubinah); Waddân; le versant du mont Wa'rân (Ouigran?);

qui ont donné naissance à cet impôt, qu'il nomme bakt ou nakt. Le nombre des esclaves livrés annuellement aux musulmans s'élevait, dit-il, à 442. Ce passage a été reproduit par Ét. Quatremère, dans son Mémoire sur la Nubie. Les renseignements que nous a laissés Ibn-Khordadbeh sur les fluctuations de l'impôt en Égypte, outre qu'ils ne sont pas à leur place naturelle, dénotent une rédaction précipitée et confuse. Mokaddessy, après les avoir insérés dans son livre, ajoute (fol. 142) : «J'ai lu dans le traité du Kharadj, par Kodama, que le revenu métallique de l'Égypte était autrefois de 2,500,000 dinars. Or j'ai trouvé dans l'ouvrage d'Ibn-el-Fakih des chiffres bien différents, ainsi qu'un historique détaillé du revenu de l'Égypte sous les Pharaons, sous Haddjadj et la dynastie abbasside.» Mokaddessy critique la justesse du mot kharadj, employé en cet endroit, et rapporte à ce propos une conversation curieuse qu'il eut avec un Égyptien établi à Boukhara. De ce morceau, que je regrette de ne pouvoir traduire ici, il résulte que : « Dès le n° siècle de l'hégire, le système de l'impôt en numéraire était tombé en désuétude; que le fellah payait une redevance en nature pour la terre dont il était usufruitier; que cette redevance reposait sur le rendement annuel de la terre, ou, pour parler plus exactement, de la crue plus ou moins favorable du Nil, etc.»

Tunis, à deux journées de caravane de l'Ifrikyah. Tunis se nommait autrefois Karthadjina (du latin Carthagini). Elle était située sur le bord de la mer, et entourée d'un mur de 21,000 coudées de circuit (dans Bekry, 24,000). Tunis est séparée de l'Espagne par la mer Blanche, qui a, en cet endroit, 7 fars. de large (sic). De là on va à Cordoue en six journées.

ÉTATS DU ROUSTEMIDE MEÏMOUN, FILS D'ABD EL-WEHHAB, FILS D'ABD ER-RAHMAN, FILS DE ROUSTEM EL-IBADY<sup>1</sup>.

Ce prince est d'origine persane, et on le salue du nom de *khalife*. Ses États sont : Herzeh; Chelîf; Melyanah; Tahert et ses dépendances; cette ville est à un mois de voyage de l'Ifrikyah, par caravane; enfin le territoire de Sebtah où régnait Julien, jusque dans le voisinage d'El-Khadrâ.

ÉTATS DE SOGHAÏR LE BERBÈRE, DE LA TRIBU DE MASMOUDA 2.

. . . Jusqu'à Ouady er-Remel; Ouady ez-Zeïtoun; le château d'Aswed, fils d'El-Heïthem, jusqu'à Tripoli; tout le territoire situé en deçà, jusqu'à la mer qui baigne l'Espagne.

Les bornes de mon travail ne permettent pas de rappeler les événements historiques qui morcelèrent l'Afrique septentrionale en plusieurs petites principautés indépendantes; ils sont d'ailleurs connus des lecteurs de ce recueil, par les fragments de Bekry et d'Ibn-Haukal, dont M. de Slane a donné la traduction. J'indiquerai donc simplement les passages qui peuvent éclaireir les données si confuses du Livre des routes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le texte ajoute un mot méconnaissable, peut-être Djelyanah.

ÉTATS DE L'HÉRÉTIQUE ES-SOFRY 1.

Marghah, grande ville très-peuplée... Mine d'argent sur les frontières méridionales de l'Abyssinie; une autre ville nommée Din.

Ibrahim, fils de Mohammet le Mo'tazely, possède une ville nommée Er-Rezah, dans le voisinage de Tahert.

ÉTATS DE LA DYNASTIE D'IDRIS, FILS D'IDRIS, FILS D'ABD ALLAÜ, FILS D'EL-HAÇAN (lisez HUÇEÏN) LE THALÉBITE.

Tlemsen, à 25 journées de marche<sup>2</sup> de Tahert, sur un territoire partout cultivé; Tanger; Fez, résidence du souverain, à 24 journées de Tahert. Derrière Tanger vient le Sous el-Adna (inférieur), à 2,000 m. de Kaïrowân; derrière le Sous el-Adna, le Sous el-Akça (supérieur). Ces deux provinces sont à plus de 20 journées l'une de l'autre. —Au même souverain idriçite appartiennent aussi Walila (en berbère, Oulili); Medaka; Zeloula; Rakoun<sup>3</sup>, Heudjrah (Ibn

¹ On peut consulter, sur la secte des Sossites et des Waçilites, le Journ. asiat. 5° série, XIII, p. 116. Malgré les déplorables mutilations du texte, il n'est pas impossible de démêler à quelle contrée de l'Afrique l'auteur fait allusion. Selon moi, c'est le pays de Tamedelt, sur la route d'Aghmat au Sous. D'après le témoignage de Bekry, il y a, à une faible distance de Merghad, une mine d'argent d'un riche produit. La ville nommée plus loin Dia répondrait, en ce cas, à Derâ, hourg situé à l'orient de Tamedelt. (Journ. asiat. ibid. p. 483.)

<sup>2</sup> Il n'y a pas plus de 5 à 6 journées de voyage entre ces deux villes. Presque toutes les distances indiquées dans les paragraphes suivants sont calculées avec la même exagération.

<sup>3</sup> Peut-être Zerhoun ورهون, sur les ruines de l'ancienne Oulili.

Haukal ajoute en-Ners «le nid de l'aigle»); El-Hodjeïrah; El-Hadjir; Madjeradjera; Figoun (Ifghan); El-Khadhra<sup>1</sup>, sur le bord de la mer qui, en cet endroit, n'a que 6 fars. de large; (le mont) Auras; le pays contigu au royaume du Dayi, fils du Dayi<sup>2</sup>, et le pays des nègres qui vont nus, lequel s'étend jusqu'au rivage de la mer.

<sup>3</sup> [On a reconnu que le pays habité par les Abyssins et les Noirs a une étendue de sept années de marche. L'Égypte ne forme que la soixantième partie de la terrre. D'après l'opinion la plus répandue. la terre n'a pas moins de 500 années de marche, dont un tiers est cultivé, habité et peuplé, un tiers occupé par de vastes solitudes, et le dernier tiers envahi par les eaux de la mer.] Le roi de la famille des Idriçites ne reçoit pas le surnom de khalife; on le salue du titre de fils de l'apôtre de Dieu.

ÉTATS DE L'OMEYADE ISSU D'ABD ER-RAHMAN, FILS DE MOA-WYAH, FILS DE HICHAM, FILS D'ABD EL-MÉLIK. FILS DE MERWÂN.

# Le pays d'El-Andalous4, situé de l'autre côté de

La position de Khadhra me paraît répondre au petit château القصر الصغير dont il est fait mention dans la Table géographique de l'Histoire des Berbères.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ou, en d'autres termes, le missionnaire des Fatimites. (Voir Journ. asiat. 3° série, XIII, p. 249.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tout le passage compris entre crochets est interpolé.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> M. Reinaud (Geographie d'Abou Yéda, trad. française, p. 234) a déjà signalé l'emploi vague et arbitraire que les écrivains arabes du moyen âge font du mot Andalous, dont l'acception vulgaire est l'Espagne musulmane.

<sup>1</sup> Mokaddessy, en citant ce passage in extenso, fait remarquer qu'il y est seulement question des villes les plus importantes. (Fol. 146.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ou deux mois, d'après la leçon conservée dans les Prairies d'or. Ibn-Yça, écrivain espagnol, ayant reproduit ce passage de Maçoudy, Makkary en démontre l'exagération et cherche à prouver qu'il faut réduire la distance à un mois et demi. (Éd. de Boulac, I, p. 65.)

<sup>3</sup> La description fantastique de ce volcan se trouve dans l'Athar el-Bilad, p. 339.

<sup>4</sup> Maçoudy, qui emprunte ces dernières figues à notre auteur,

omeyade qui règne actuellement en Espagne est salué du titre de fils des khalifes, et non pas du titre même de khalife, qui n'appartient qu'au souverain des deux villes saintes.

### TRIBUS BERBÈRES 1.

Les Howarah; les Zenatah; les Dharyssah; les Maghîlah; les Ouarfaddjoumah, branche des Nafzah; les Oulîtah; les Matmatah; les Sanhadjah; les Waharah; les Ketamah; les Louatah; les Mezatah; les Mediounah; les Masmoudah; les Gomarah; les Kalmah (Guelma); les Warkah (Ouergha); les Asah; les Beni Sokhour; les Arkinah (Auga, tribu zénatienne); les Beni Kemlân; les Beni Masdouren; les Beni Ouandjen; les Beni Manhousah (Mettousa). — Les Berbères, domiciliés d'abord en Palestine, obéissaient au roi Djalout. Lorsque ce roi fut tué par David, ils émigrèrent vers l'occident, et, arrivés dans

ajoute qu'on considère les Erhbán comme un peuple issu de Japhet et dont il ne reste aucun vestige. Mais il fait remarquer, en même temps, que l'opinion la plus accréditée en Espagne rattachait Rodrigue à la race des Galiciens, peuple d'origine franque. Toutes les conjectures des musulmans sur l'origine des Espagnols sont recueillies sans ordre par Makkary. (Éd. de Boulse, I. p. 70.) D'après l'auteur des Prairies d'or, d'accord en cela avec le témoignage des numismates, les Omeyades d'Espagne recevaient le titre d'émir elmoaminin « prince des croyants. »

<sup>1</sup> Ce paragraphe, qui fourmille de noms étrangers, nous est parvenu dans un état méconnaissable. En le comparant à la nomenclature donnée, dans le même ordre, par Maçoudy (III, 241), j'avais réussi à restituer le nom de quelques tribus; mais c'est surtout aux conseils de M. de Slane que je suis redevable d'une restauration aussi complète que possible.

le pays de Loubyah et de Marakyah, ils se disséminèrent. Les tribus Zenatah, Maghîlah et Dharyssah établirent leur résidence dans les montagnes. Les Louatah s'arrêtèrent à Barkah, ville nommée par les Grecs Antabolous, ωενταπόλις, ce qui signifie « les cinq villes. » Les Howarah vinrent habiter Eyas¹ ou Tarobolous, c'est-à-dire en grec «les trois villes. A la suite de cette invasion, les Grecs se réfugièrent en Sicile, qui est une île de la Méditerranée. Les Berbères se répandirent jusqu'à Sous el-Adna, derrière Tanger, à 2,050 m. de la ville nommée Kammounyah2, dans le Kaïrowân. Alors les Grecs et les Francs revinrent dans leurs anciennes possessions, après avoir conclu la paix avec les Berbères. Ceuxci, dédaignant le séjour des villes, se fixèrent dans les montagnes et au milieu des plaines sablonneuses. La discorde déchira les colonies grecques jusqu'à l'époque de l'invasion musulmane.... (suit une ligne illisible).

On exporte par la mer du Maghreb des eunuques tirés du pays des Slaves<sup>3</sup> et du Soudan; de jeunes

Ce mot transcrit assez exactement le grec Εδίας, premier nom de Tripoli. (Journ. asiat. 1858, p. 429.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Un canton du même nom est cité par Bekry, sur la route d'Oran à Kaïrowân, dans le voisinage de la petite ville de Kaîsah. Maçoudy, en copiant tout ce paragraphe sur les émigrations berbères (III, 242), écrit Kabouçah. Il oublie aussi de mentionner l'établissement de la tribu des Louatah à Barkah. Dans Ibn-Haukal, le nom de cette même localité est écrit Kamoudah. (Journ. asiat. 1842, p. 244.)

c'est par erreur que nous avons imprimé الصقليون; les deux copies portent lisiblement الصقابيون; et dans le fragment

esclaves chrétiens; des filles espagnoles; des peaux de buffles et des laines; des parfums, entre autres le storax benjoin, et parmi les résines, le mastic. On tire du fond de cette mer, dans le voisinage du pays des Francs, le sebed¹, substance connue ordinairement sous le nom de merdjân « corail. »

La mer qui s'étend au delà du pays des Slaves jusqu'à la ville de Boulyah n'est fréquentée par aucun navire ni bâtiment de commerce, et l'on n'en tire aucun produit. Pareillement, l'Océan occidental, où se trouvent les îles Fortunées, n'est pas exploré par les marins et ne fournit au commerce aucun objet de consommation.

ITINÉBAIRE DE BAGDAD À BAKKAH, PAR MOÇOUL.

De Bagdad à El-Baradân, 4 fars. — Okbera, 5 fars. — Badjoumaïra, 3 fars. — Kadiçyeh, 7 fars. — Sorra-men-râ, 3 fars. — Kerkh, 2 fars. — Haïlita (Mustaufy: Halyân), 9 fars. — Souk-Kadiçyeh « le marché de Kadiçyeh » (Kod. Soudfanyeh), 5 fars. — Narema (Kod. Barema), 5 fars. — Sinn et la rivière du Zab, 5 fars. — El-Hadythah, 12 fars. — Beni-Taïbân (Ed. Tamyân), 7 fars. — Moçoul. 7 fars. <sup>2</sup>

d'Ibn-Haukal cité ci-dessus, il est parlé aussi des cunuques esclavons. (Cf. Invasion des Sarrasins, etc. par M. Reinaud, p. 236.)

Ou zebed marin, selon l'orthographe de Kazwîny, qui donne une longue description de la pêche du corail sur les côtes d'Afrique, (Cf. Adjaïb, p. 238.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Distance de Bagdad à Moçoul, 74 fars. ou 444 kilom. Cette route est une de celles que Mustaufy a empruntées à l'auteur.

Villes de la province de Moçoul: Tikrit; en face est Taubeh, ville du prophète Khidr¹; Tizer; Tirhân; Essinn; El-Houlyeh; Merdj-Djohaïneh; Ninive, ville du prophète Jonas; Badjila; Marhada; Baadra; Houbtoun; Maïkala; Hazzah; Yanaas (?); El-Maallah; Ramîn; El-Hannanah; Mahawa; Maalya; Tell-Sabour (Maçoudy: «tombeau de Sabour»); Dakouka; Khanidjar. — Impôt foncier de cette province, 4 millions de dirhems.

## (SUITE DE L'ITINÉRAIRE.)

De Moçoul à Beled, 7 fars. — Baaïnatha, 6 fars. (Kod. 7 fars.) — Barkaïd, 6 fars. — Adhramah, 6 fars. — Tell-Feraçah, 5 fars. (Kod. 3 fars.) — Niçibîn, chef-lieu du Diar-Rebyah, 4 fars. 2 — Provinces du Diar-Rebyah: Niçibîn; Erzen; Raçaïn; Myafarikîn; Mardîn; Baaïnatha; Beled; Sindjar; Kyrda 3; Bazibda; Thour; Abdyn. — Impôt foncier, 7,700,000 dirhems.

De Niçibîn à Dara, 5 fars. — Kefer-Toutha, 7 fars. — Raçain, 7 fars. — Djaroud, 5 fars. — La forte-

On lit dans le Méraçid: « La colline du repentir, taubeh, est un surnom donné à Ninive. » Ibn-Djobeir la place à 2 milles de Moçoul, sur la rive gauche du Tigre. « C'est là, dit ce voyageur, que Jonas prêcha et convertit les infidèles; telle est l'origine de son nom » (p. 237).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En tout, 204 kilom. Mais, d'après Mokaddessy, il y aurait 6 journées de marche entre les deux villes; ce qui, à raison de 6 fars. 1/7, donnerait un supplément de route d'environ 22 kilom.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Un fragment de vers cité par Maçoudy (I, p. 227) prouve qu'il faut lire Bakyrda. Ces deux villes ou bourgades étaient situées près du confluent du Khabour et du Tigre.

resse de Masamah, 6 fars. — Badjrewân, 7 fars. — Rakkah, 3 fars. 1

Embranchement de droite, conduisant de Niçibîn à Erzen: Dara, 5 fars. — Kefer-Toutha, 7 fars. — Château des Beni Zinaa'², 6 fars. — Amid, sur le Tigre, 7 fars. — Myafarikîn, 5 fars. — Erzen, 7 fars. (Total, 222 kilom.)

Embranchement de gauche d'Amid à Rakkah<sup>3</sup>: Chimchat, 7 fars. — Tell-Hazm (Mok. Tell-Khoum), 5 fars. — Djernân, 6 fars. — Bam'adah, 5 fars. — Djoullab, 7 fars. — Roha (Édesse), 4 fars. — Harrân, 4 fars. — Badjra (?), 4 fars. — Badjrewân, 7 fars. — Rakkah, 3 fars. (Total, 312 kilom.)

ROUTE DE GAUCHE ALLANT DE BELED À SINDJAR ET KARKIÇYA.

Tell-Afar a colline cendrée, » 5 fars. — Sindjar, 7 fars. — Aïn el-Djebal a la source des montagnes, » 5 fars. — Sokaïr a la petite digue » d'el-Abbas, 9 fars. — El-Ghadîr, 5 fars. — Masekîn, 6 fars. — Karkiçya, 7 fars. 4 — Toutes ces stations sont sur les bords du Khabour et de l'Euphrate.

2 Kodama : château des Beni Baldaa' ; Edriçy écrit Ibn-Bari' et ajoute une station qu'il désigne sous la forme Tell-Yaraa.

<sup>3</sup> Dans le texte, p. 82, ligne dernière, il faut lire على رقة lien de على رقة.

<sup>4</sup> Total du parcours, 44 fars. == 264 kilom. Edricy place Circesium à 4 journées de Rakkalı, par un chemin direct.

Les distances additionnées donnent 40 fars. ce qui met Bagdad à 148 fars. = 888 kilom. de Rakkah. (Cf. Sprenger, carte n° 15.) Le calcul d'Edricy donne un résultat un peu plus fort : 25 journées = 924 kilom.

### ROUTE DE RAKKAH AUX VILLES FRONTIÈRES.

A savoir: Salaous; Keïçoum; forteresse de Mansour; Malathyah; Zibetrah; El-Hadeth; Mar'ach; Kamakh. — De Rakkah à Ain er Roumyeh « source de la Grecque, » 6 fars. — Tell-Abda¹, 7 fars. — Saroudj, 7 fars. — El-Medîneh (Kod. Merîneh), 6 fars. — Somaïsat, 7 fars. — Forteresse de Mansour, 6 fars. — Malathyah, 10 fars. — Zibetra (Sozopetra), 5 fars. — El-Hadeth, 4 fars. — Mar'ach, 5 fars. — Kamakh, à 4 fars. de Malathyah. — El-Omk, près de Mar'ach. On appelle omk une vallée profonde encaissée dans de hautes montagnes.

De Ain et-Tamr «source du palmier» à Bosra: on passe par El-Ahdabyah, — El-Djisr « pont de bateaux, » — El-Holaït, — Sera, — El-Odjaïfar « le petit puits, » et on arrive à Bosra.

ROUTE DE LA MÉSOPOTAMIE AU LITTORAL (DE LA MÉDITERRANÉE).

Stations depuis Rakkah: Douser; Rasten (Arethusa); Pont de Menbedj; Alep; El-Erbab; Haïr; Antakyeh; Ladikyeh; Djebelleh; Tripoli; Beïrout; Saïda; Sour; El-Kades (dans le voisinage du Carmel); Kaïçaryeh; Arsouf (Apollonia); Yafa; Askaloun; Gazzah.

<sup>1</sup> Ou Tell-Abdah s بعيد , d'après l'auteur du Méracid et Ibn-Djobeir. Celui-ci ajoute : « Cette colline, qui a la forme d'une table, est couronnée d'un édifice en ruine.»

De Rakkah à Damas, par Roçafah : Roçafah, 24 m. — Zeraat (Kod. Mok. Deraat), 40 m. — Kastal, 36 m. — Salamyah, 30 m. — Hims (Émèse), 24 m. — Semkîn (Kod. Mok. Chemsîn), 18 m. — Karah, 22 m. — Nebek, 12 m. — Kotayah, 20 m. — Damas, 24 m. 2

Postes entre Hims et Damas, en passant par Baalbek : d'Émèse à Hawseh, 4 relais. — Baalbek, 6 relais. — Damas, 9 relais<sup>3</sup>.

Route de Koufah à Damas (par le désert): on va d'El-Hîrah à Kotkotanah, puis à Abyad; — Djoussa; — Djema'; — Khouta; — Mihneh; — El-Oulwa; — Dawary; — Saïdah; — Bokayiah; — El-Anak; — Adri'at; — Damas.

<sup>1</sup> On nomme ainsi une chaussée en pierres plates et bien cimentées, au-dessus d'un terrain accidentellement inondé; plusieurs villes portaient ce nom. Celle dont il est question ici fut construite par le khalife Hicham, fils d'Abd el-Mélik, qui en fit sa résidence, alors que la peste ravageait la Syrie.

<sup>2</sup> Une partie de cette route a été suivie par Ibn-Djobeīr, dans son voyage d'Émèse à Damas. Parmi les particularités que signale sa relation, on lit que « le village de Karah est entièrement habité par des chrétiens de Saint-Jean, et qu'on n'y trouverait pas un seul musulman» (p. 266). Le total des stations réunies donne 250 milles. Nebek est cité pour la beauté de ses sources. (Cf. Kremer, Ausfluge nach Palmyra, p. 24.) La station suivante, nommée dans le texte Kotayu, leçon qui est répétée par Kodama, répond, je crois, au village de Koçaïr, dans Ibn-Djobeīr.

<sup>3</sup> En estimant le relais de poste, en Syrie, à 12 milles, comme le veut Mokaddessy, la distance complète serait 228 milles = 456 kilom. chiffre évidemment exagéré. Il résulte, en effet, des relations modernes les plus exactes, que le trajet de Damas à Baalbek n'exige pas plus de dix-huit heures, ni celui de Baalbek à Émèse plus de

vingt heures.

469

POSTES ENTRE ALEP ET LES VILLES FRONTIÈRES.

D'Alep à Kinnisrîn, 7 relais (Kod. 9). — Antioche, 4 relais. — Iskenderyeh (il faut lire Iskenderoun, Alexandrette), 4 relais. — Maçyça, ville sur les bords du Djeïhân (Djehan-Tchaï, Pyramos), 7 relais. — Adanah, sur le Seïhân (Seïkhoun-Tchaï, Sarus), 3 relais. — Tarsous, 5 relais. — Les places fortes 1 sur les frontières de Syrie sont : Aïn-Zerbah; Harounyeh; Keniçet es-Souda « église de la (Vierge) noire; » Tell-Djobeïr; Derb es-selamah « chemin du salut. »

ROUTE (DE TARSOUS) AU GANAL DE CONSTANTINOPLE.

El-Olaik, 12 m. — Zohour (distance omise. Cf. Edricy, II, 308). — Djauzat, 12 m. — Kharbout, 7 m. — Bedendoun (ancien Podandus), 7 m. — Ma'sker el-Mélik « le camp du roi, » 10 m. — On passe devant Loulouah et Safsaf, si l'on veut traverser le Derb (Pylæ Ciliciæ). — De Ma'sker à Ouady-Tarfa, 12 m. — Mina, 20 m. — Rivière d'Héraclée (cf. Abou'l-féda, p. 51), 12 m. — Selmîn, 16 m. — Sources de Bargouta, 12 m. — Rivière d'El-Ahsa, 18 m. — Rebedh « faubourg » de Naumah (Ed. Kounyah), 13 m. — El-Alémein (Ed.

<sup>1</sup> Sur les boulevards de la Syrie, que nos deux copies nomment à tort awadil, au lieu de avaçim, voyez Abou'l-féda, texte, p. 235. Aîn-Zerba est l'autique Anararba. Tell-Djobeïr, d'après le Méraçid, est à 10 milles seulement de Tarsous. La ville de Haronnyeh doit son nom au khalife Haroun er-Réchîd. (Cf. Edricy, II, 141.)

Meldjis), 15 m. — Endoumyanah, 20 m. — Ouady el-Hout « rivière du poisson, » 12 m. - Amouryah, 12 m. [Mais il y a une autre route parlant d'El-Alémein. — De là aux villages de Nasr-le-Crétois; 15 m. - La pointe du lac de Masiloun, 10 m. -Sedd «la digue, » 10 m. — Forteresse de Seyyarah, 18 m. — Saala, 25 m. — Akyb-Amouryah «chaussée d'Amorium, » 30 m. — Villages des Benou'l-Hareth, 15 m. - Saïry 1 est un autre nom de ła ville d'Amouryah.] De là à Fendj, 12 m. — Le khalife Mo'taçem-Billah fonda la ville d'Angora et fit la conquête d'Amouryah. - On passe ensuite par Kalamy el-Ghabeh «les roseaux des jungles, » 15 m. - Hisn el-Yahoud « forteresse du Juif , » 12 m. -Sendabery (Santabaris, aujourd'hui nommée Seïd el-Ghazy), 15 m. — Merdj «la prairie, » 130 m. — Forteresse de Gharouboly, 15 m. - Kenaïs el-Mélik « églises du roi, » 3 m. - Teloul « les collines, » 25 m. - El-Akwar, 15 m. - Meladjina (Ain-Gueul), 15 m. - Écuries du roi, 5 m. - Hisn el-Koubara (Ed. El-Abra), 30 m. - Le canal de Constantiuople, 24 m. - Nikyeh est en face d'El-Koubara, et à 30 m. de Constantinople. C'est un lieu de transit pour les colis de marchandises 2 à destination de cette capitale.

Peut-être faut-il lire Saghiry, du nom de la rivière Sangaris, qui passe à l'occident d'Amorium, Ici se termine l'embranchement dont parlent l'auteur et Kodama. Les stations suivantes sont communes aux deux routes.

<sup>2</sup> Au lieu de cette leçon, on trouve, dans la traduction de Jaubert, «légumes;» on voit qu'il a lu abkal; la fertilité des environs de

Autre route partant de Bedendoun: Keroum « les vignes; » — El-Ba'ryeh; — El-Kenaïs, à droite de Kaukeb (Éd. Thouleb); — Zendeh; — Belysah; — Merdj el-Askaf « la prairie de l'évêque; » — Felougary; — Karyet el-Asnam « bourg des idoles; » — Ouady er-Rîh « vallon du vent; » — Sabbah; — Aïnawah; — Medjassah; — Karyet el-Djouz « le bourg aux noix; » — Kostaçyn; — Karyet el-Bathrik « bourg du patrice; » — Merdj-Bamoulyah; — Ednos. — Là commence une route qui aboutit à Deroulyah; une autre route, tournant à droite; passe par la forteresse de Beloumîn, et finit au canal de Constantinople.

Cc canal est formé par la mer Nitas (Pont-Euxin), qui dérive de la mer des Khozars<sup>1</sup>. La largeur de son embouchure, en cet endroit, est de 6 milles. Il se dirige, sous l'impulsion d'un fort courant, jusqu'à Constantinople, à 60 milles de ses bouches; parvenu à l'endroit nommé Abydos<sup>2</sup>, il passe entre deux montagnes, et se rétrécit tellement que ses deux rives ne sont qu'à une portée de flèche l'une de l'autre. Abydos est à 100 milles

Nicée, au moyen âge, peut justifier cette variante. La distance entre Nicée et Constantinople, telle qu'elle est présentée ici, est une erreur évidente.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibn-Khordadbeh partageait, d'après cela, l'opinion, généralement accréditée à cette époque, d'une prétendue communication entre la mer Caspienne et la mer Noire. (Prairies d'or, I, 273. Introduction à la Géographie d'Abou'lféda, p. ccxcv.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'auteur du *Takwim el-Bouldan* et d'autres géographes comptent 70 milles, exagérant ainsi la longueur du Bosphore d'au moins 16 milles. L'étendue réelle de ce canal est de 27 kilom.

de Constantinople, par une route unie. C'est là que se trouve la source à laquelle Maslamah, fils d'Abd el-Mélik, laissa son nom1, à l'époque où il assiégeait Constantinople. Le canal se prolonge jusqu'à la mer de Syrie; et à son embouchure dans cette mer, ses rives sont éloignées seulement d'une portée de flèche; deux hommes peuvent communiquer avec la voix, d'un bord à l'autre, le canal n'ayant alors que 4 milles de largeur. En cet endroit est bâtie, sur un rocher, une tour à laquelle est attachée la chaîne qui ferme l'entrée du canal aux navires musulmans. La longueur entière du détroit, depuis la mer des Khozars<sup>2</sup>, jusqu'à la mer de Syrie, est de 320 milles. Il est sillonné par les bâtiments qui descendent des îles de la mer des Khozars ou des parages voisins, et par ceux qui, de la mer de Syrie, remontent vers Constantinople. La largeur du canal, près de cette ville, est de 4 milles.

Les autres pays du Roum, à l'Occident, sont, en premier lieu, Rome et la Sicile, qui est une île. Rome, l'ancienne capitale de cet empire, fut la résidence de vingt-neuf rois; deux autres rois habi-

Dans le tome II des Prairies d'or, où se trouve le même renseignement, il faut substituer Abydos à la leçon Andalous que donnent les copies. Ce lieu est mentionné avec son nom correctement écrit dans la Géographie d'Abou'l-féda, et l'expédition de Maslamah, dans les Annales musulmanes du même auteur (1, 434).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce nom avait été donné à la mer Noire, à cause du séjour de la tribu tartare des Khozars dans la presqu'île de Crimée, ou Khozarie. Maçoudy évalue à 350 milles la longueur du détroit, des bouches de la mer Noire aux Dardanelles.

tantinople, sur la rive asiatique du canal. Constantin le Grand, après avoir tenu d'abord sa cour à Rome, se transporta à Byzance, qu'il fortifia et nomma Constantinyeh. Depuis cette époque, elle est restée la capitale du Roum.

On dit que le canal baigne cette ville de deux côtés, à l'orient et au nord 1; les deux autres côtés, ceux du couchant et du midi, tiennent au continent. Le mur d'enceinte le plus élevé a 21 coudées, et le plus bas, qui donne sur la mer, 5 coudées de haut (Maçoudy, 10 coudées). Entre ce mur et la mer, il y a un espace de 5...... Sur la face méridionale du mur, du côté de la terre ferme, s'ouvrent plusieurs portes, entre autres la porte Dorée, dont les battants sont en fer incrusté d'or. Constantinople possède environ cent portes.

<sup>2</sup> Le texte ajonte arbaa' «quatre» suivi d'une lacune. Les données des historiens byzantins sur la garde urbaine sont trop vagues pour

Il faut lire chimal au lieu de châm, comme dans Maçoudy, II, 319. Cet auteur a su éviter l'erreur commise par Ibn-Khordadbeh, qui joint le côté méridional de la ville au continent. Je profite de ce rapprochement pour corriger une faute d'impression qui s'est glissée dans ce même passage de notre édition. Ligne 15: « mais c'est au sud que la mer a le plus d'élévation. » Au lieu de la mer, lisez le mar. La porte Dorée, dont il est question quelques lignes plus loin, se voit encore derrière les sept tours, à la pointe sud-ouest du mur d'enceinte. (Cf. Edricy, II, 298.)

Au rapport de Mouslim, surnommé El-Haramy, l'empire byzantin se divise en quatorze provinces administrées par les délégués du roi. Trois de ces provinces sont situées de l'autre côté de la mer 1.

1° Thalaka (Thrace), province qui renferme Constantinople <sup>2</sup>. Ses limites sont, à l'orient, la partie du canal formée par la mer de Syrie, jusqu'à la muraille (sic); à l'occident, tout ce qui est compris entre la mer des Khozars et la mer de Syrie. Son étendue en long est de quatre journées de marche.

2° .....(La province qui commence à deux journées de Constantinople), bornée, au midi, par la mer de Syrie. Elle est nommée *Torakya*<sup>3</sup>; ses bornes

qu'il me soit possible de rétablir ce fragment. On entrevoit cependant, dans ce que dit l'auteur, une allusion au magister equitum et au magister peditum, dont la création est attribuée à Constantin. (Voyez Schælt, Histoire de la littérature romaine, III, 368.)

1 Ce paragraphe sur la division administrative et les limites des provinces grecques est rempli de lacunes, de mots intervertis et illisibles. Quelques-uns se retrouvent, il est vrai, dans Edriey (II, 299); mais ils y sont aussi défigurés et classés dans un ordre différent. J'ignore où Ibn-Khordadbeh a trouvé sa division en 14 provinces, au lieu de la classification bien connue en 32 thèmes, dont 15 en Europe et 17 en Asie. Il nous reste, à cet égard, un important témoignage, c'est le Περὶ τῶν Θεμάτων de Constantin Porphyrogénète. Quelques passages de ce livre, dont je dois la communication à l'obligeance de M. Brunet de Presle, m'ont paru se rapporter aux indications si incomplètes de mon géographe; je les indique en note, sans discuter les questions intéressantes que ces rapprochements pourraient soulever.

<sup>2</sup> Premier thème de Constantin : τὸ Θέμα τῆς Θρέμης. (Édition Bekker, Bonn, 1840, p. 44.)

la suite ورى فيه C'est ainsi que je propose de lire le groupe عرى فيه

nord. Elle a quinze journées de marche en long,

sur trois journées en large.

3° La Macédoine. Ses limites sont, à l'est, la muraille; au sud, la mer de Syrie; à l'ouest, le pays des Slaves; au nord, celui des Bordjan ..... largeur, 5 journées de marche de la mer..... 3 forteresses à 11 m. du canal.

- 4° Afladjounyah (Paphlagonie), qui renferme cinq forteresses 1.
- 5° Antamathy, nom qui signifie « l'oreille et l'œil; » cette province renferme trois forteresses 2.
- 6° Elasik (Ed. Opsikion), dont la ville principale est Nikyeh (Nicée); dix forteresses.
- 7° El-Efesis, dont le chef-lieu porte le même nom (Éphèse); c'est la ville des Compagnons de la caverne; quatre forteresses.

Le khalife Wathik-Billah, avait chargé Moham-

se rapporte avec une exactitude suffisante au Θέμα Δυρράπιου. (Ibid.

Constantin ne nomme que six villes principales dans ce thème.

(Ibid. p. 30.)

<sup>2</sup> Le texte ajoute Amouryah, erreur de copiste. La province que l'auteur désigne sous cette dénomination bizarre répond très-probablement au thème Οπλίματον, dans Porphyrogénète, qui avoue luimême ne pas en connaître l'origine. Le Grec peu instruit qui fournit à Ibn-Khordadbeh ces vagues renseignements sur l'empire byzantin dut, suivant un procédé familier aux Orientaux, demander à la langue usuelle l'explication des noms de pays et de villes; de là la définition « l'oreille et l'œil, αὐτί μάτι. » Le traducteur d'Edriçy avait déjà reconnu, dans le thème suivant, l'Oψίκιου des Grecs. (Cf. Coust. Porphyrog. p. 24.)

med, fils de Mouça l'astronome, d'une mission relative aux Sept dormants. (Ashab er-rakîm, Cf. Koran, chap. xviii.) En conséquence il écrivit au roi de Byzance, afin qu'il pourvût aux frais du voyage. --Moi Abou'l Kaçem1 ... fils de Khordadbeh, j'ajoute : Voici la relation de ce voyage, telle que je l'ai recueillie de la bouche de Mohammed ben Mouça lui-même. Le roi de Byzance lui donna une escorte qui les conduisit à Korrah2. Puis ils continuèrent leur route et arrivèrent, en quatre étapes, devant une colline dont le diamètre à sa base n'était pas de mille coudées. Un souterrain, dont l'entrée s'ouvrait à ras de terre, donnait accès au lieu où reposaient les Sept Dormants. « Tandis que (racontait Mohammed) nous gravissions le sommet de la colline, nous vîmes un puits assez large à son orifice, et au fond duquel jaillissait une source. Nous redescendîmes ensuite jusqu'à la porte du souterrain, et, après avoir marché trois cents pas, nous arrivâmes au lieu même que nous dominions auparavant. Une salle en arceaux, taillée dans le roc et soutenue par des piliers sculptés, renfermait plusieurs chambres (chapelles). Une d'elles, dont le seuil s'élevait

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Après Abou'l-Kaçem, le texte ajonte Mohammed, ce qui est sans doute une inadvertance du copiste et fait double emploi avec le nom du voyageur dont la relation est citée. On pourrait, à la rigueur, au lieu de Mohammed, lire ben Ahmed, pour se rapprocher de la filiation donnée à l'anteur dans le Fihrist. (Voyez ci-dessus, Introd. p. 10.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce lieu, s'il n'est pas question ici du promontoire de Kara-Bournou, ne peut être cherché que dans le voisinage de Smyrne; il y a seulement quatre étapes entre cette ville et Éphèse, par Trianda et Yéni-Keui.

d'une brasse au-dessus du sol, était fermée par une porte en pierre taillée au ciseau; c'est là que les corps étaient conservés. Un gardien, assisté de deux eunuques d'une beauté remarquable, dérobe la vue de ces corps à la curiosité des pèlerins. Dans ce but il leur fait accroire que, s'ils allaient plus loin, ils s'exposeraient aux plus terribles malheurs, et ce mensonge est pour lui une source intarissable de profits. « Laisse-moi entrer, lui dis-je, ta responsabilité sera à couvert. » Puis je pénétrai dans le sépulcre, avec un de mes serviteurs, muni d'une grosse torche. Les corps étaient revêtus de suaires qui s'effilaient en charpie, au simple toucher; ils étaient enduits de substances propres à les conserver, telles que l'aloès, la myrrhe et le camphre. La peau était collée aux os; en passant ma main sur la poitrine de l'un d'eux, je sentis le contact rugueux des poils. Le gardien avait fait préparer un repas auquel il nous invita; mais, dès la première bouchée, nous quittâmes la table en refusant de prendre aucune nourriture. En effet cet homme voulait ou nous empoisonner, ou tout au moins nous infliger un traitement honteux, afin de perpétuer dans l'esprit de son roi la croyance que ces corps étaient bien ceux des Sept dormants1. Je lui dis en partant : « Je croyais

La légende des Compagnons de la caverne ou des Sept dormants, car je crois qu'elle a été mal à propos dédoublée par quelques écrivains musulmans, fut recueillie par Mahomet dans un de ses voyages en Syrie. On sait comment il l'a racontée à son tour; mais le récit tronqué et puéril du Koran suffit pour exciter à un haut degré la curiosité des néo-convertis. Au rapport du Modjmel (fol. 292), au dé-

que tu nous aurais montré des morts dont l'aspect serait celui des vivants; mais, ici, nous n'avons vu rien de semblable.»

- 8° L'Anatholos, c'est-à-dire le Levant, c'est la plus grande province de l'empire grec; elle renferme la ville d'Amoryah, les forteresses El-Alémein, Bordj ech-Chehm, Bargouth, Michkîn et trente autres places fortifiées.
- 9° Khorsoun (Κερσών), sur la route de Malathya: ville principale Kharachna (Chersonus) et quatre forteresses.
- 10° Kalath (Galatie): ville principale, Angora; seize forteresses.
- 11° El-Arsak<sup>1</sup>: Kolonyah, ville fortifiée, et seize forteresses.

but de la guerre contre les Grecs, Moawyah et Abd Allah, fils d'Abbas, étant arrivés aux environs d'Éphèse, Moawyah voulut pénétrer dans la fameuse caverne, malgré les instances de son compagnon. «Enfin il se précipita aveuglément dans le souterrain; mais un vent impétueux, sortant des profondeurs de la montagne, le rejeta au dehors. » Le thème incomplet du Koran fut développé, avec plus de naïveté que de richesse d'invention, par l'école traditionniste, à partir de Kaab el-Ahbar, un des pères de la tradition musulmane. (Voyez une de ces mille versions dans les Mines de l'Orient, t. III, p. 347.) Une seconde rédaction un peu différente du voyage de Mouça fut publiée par Serakhsy, et Maçoudy l'inséra dans son Histoire moyenne. C'est du moins ce qu'on peut conclure d'un passage assez laconique des Prairies. Ici encore notre traduction a besoin d'être corrigée sur le texte même du Livre des routes. T. II, p. 308, l. 6, au lieu de «le meurtre de tous les musulmans qui l'avaient accompagné, » on voit qu'il faut traduire plus exactement : « La tentative d'empoisonnement faite contre lui et contre les musulmans qui l'avaient accompagné. »

Il est possible que cette forme désigne le pays nommé par les

LE LIVRE DES ROUTES ET DES PROVINCES. 479 12° Kelkyeh (Cilicie), ses limites sont... (lacune). six forteresses.

13° Seloukyah, depuis la mer de Syrie jusqu'à Tarsous et le Lamis (fleuve Lamotis ou Lamuzo); cette province est gouvernée par l'intendant des routes. Ville principale, Seloukyah; six forteresses.

14° Kabadak (Cappadoce), province comprise entre les montagnes de Tarsous, Adanah et Messissah. Ses forteresses sont Korah<sup>1</sup>, Hadhar, Antakoua, El-Ahzab, Dou'l-Kela' et quatorze autres places (suit une ligne illisible).

L'impôt foncier est affermé annuellement à 200 modi (de pièces valant) 3 dinars. Le modi vaut 3 mekkouk<sup>2</sup>. La dîme prélevée sur les céréales est destinée aux approvisionnements de l'armée. Les

Grecs Arzès (Cf. Constantin, ibid. p. 31); en effet le thème de Colonea était considéré comme d'origine arménienne.

¹ «Propugnaculum quod Corum dicitur.» (Constantin, ibid. p. 21.) Je ne sais à quelles villes rapporter les noms qui suivent. La dernière place, nommée ici Dou'l-Kela', est peut-être la transcription par métathèse de Σάλιχος, ville classée par Porphyrogénète dans le même thème.

<sup>2</sup> Le mekkouk était autrefois, chez les Arabes, l'équivalent d'un saa et demi, ce qui fait 3 litres 3/4. D'après cela le modi (modius) pourrait valoir de 11 à 12 litres. Le modius des Romains ne valait que 8 litres 63. On sait à quel point les mesures musulmanes ont varié selon les époques et les provinces; il serait donc difficile de tenter une appréciation du revenu de l'empire grec, d'après une donnée aussi incertaine. Cette difficulté est rendue plus sérieuse encore par l'incertitude qui règne, parmi les auteurs byzantins, sur la valeur relative des monnaies, et l'impossibilité où l'on est de tirer de leurs renseignements une notion, même par à peu près, du chiffre de l'impôt foncier. (Voyez l'Hist. da droit byzantin, par Mortreuil, t. III, 107.)

juifs et les idolatres payent, chaque année, 1 dinar par tête. On prélève aussi une contribution annuelle de 1 dirhem sur chaque feu 1. — Les fruits arrivent à maturité en septembre, dans les montagnes comme dans les plaines.

Le rôle de l'armée comprend 120,000 hommes2.

¹ Ce terme traduit exactement le καπνικόν des Novelles de Comnène. (Cf. Mortreuil, ibid.)

<sup>2</sup> La liste qui suit n'est pas tellement défigurée qu'on ne puisse en rétablir quelques passages, malgré la double mutilation qu'elle a subie de la part de l'auteur et des copistes. Le thoumarkh et le thoumahar, noms qui semblent provenir d'une même leçon, font penser à deux grades de l'armée grecque, d'une dénomination presque identique : le μεράρχης et le μοιράρχης. Le passage suivant de la Tactique de Léon, que M. E. Miller a bien voulu me faire connaître, laisse supposer que notre thoumarkh pourrait être le Mærarchès des Byzantins:

«Μεράρχαι, οἱ λεγόμενοι στο σΤρατηλάται, νῦν δὲ τῆ συνηθεία, καλούμενοι τουρμάρχαι.»

Il resterait encore à rechercher si , vers la fin du 1x° siècle , la μοῖρα était composée de cent hommes; mais c'est une question qu'il ne m'appartient pas de discuter. Le Coumès ne doit donner lieu à aucune difficulté; il se nommait aussi τριβούνος, et pouvait commander jusqu'à 400 hommes. L'έκατουτάρχος est encore reconnaissable dans le groupe suivant : seulement, pour observer la proportion numérique qui se remarque dans les grades précédents, il semble que le nombre de ces hékatontarques doive être porté à deux au lieu de cinq. Le dernier titre damarkh est, sans contredit, le δεκάρχος, decurio. La confusion entre le mim et le kaf médial est trop fréquente, pour qu'il y ait lieu de douter de cette lecture. - De tous les auteurs musulmans auxquels j'ai demandé des éclaircissements ou une citation analogue, l'écrivain anonyme du Modjmel est le seul qui ait traité de la hiérarchie militaire des Grecs, à peu près dans le même ordre qu'Ibn-Khordadbeh; et malheureusement l'unique copie que nous possédons de cet ancien document est déparée par des fautes non moins graves. Après avoir énuméré ces différents grades audessus desquels il place l'Astartakhous, forme sous laquelle on ne

Un patrice commande 10,000 hommes. Il a sous ses ordres deux thoumarkh, qui commandent chacun 5,000 hommes. Puis viennent: cinq thoumahar commandant 1,000 hommes; cinq coumès, commandant 200 hommes; cinq katontarkh, commandant 100 hommes; dix damarkh, commandant 10 hommes.— La paye (des officiers) est, au maximum, de 40 ritles d'or; elle descend à 36, à 24, à 12, à 6, et jusqu'à 1 ritle. (Ce nom répond ici à la λίτρα. Cf. Ducange, Dict. med. græc. sub verb.) La paye du soldat varie entre 8 et 12 dinars (de 80 à 120 francs) par an. Mais ordinairement elle n'a lieu que tous les trois ans. On paye alors, en une fois, la somme représentant quatre, cinq et même six années de service. Le grand patrice est en même temps

peut méconnaître le Στρατήγος, l'auteur persan termine en ces termes :

وآن کس که مهتر هه حاکمان بود آنرا برمقین خوانده اند ونائب اورا دیقریط وانك حرس ملك بکاه دارد قتلس کویندش وصاحب عمارت را دمستیقس کویند وهم بسر ایس شکل واز آن رسها اکنون بسیاری برجایست

«Le plus grand de tous les chefs (civils) était nommé barmakin (grand primicier), son lieutenant, dikrít (drungaire, δρουγγάριος). Le chef de la garde du roi était le kotlos (ἀκόλουθος, chef des Varangiens). Un domestikos était chargé de l'entretien des villes, et ainsi de suite. Plusieurs de ces dignités sont encore en vigueur aujourd'huir (fol. 275-276). Cette dernière observation est parfaitement justifiée par ce que nous savons des changements continuels survenus dans les charges du palais et de l'administration. Une étude sérieuse du τὰ ὀΦΦίκια τοῦ παλατίου de Codinus apporterait plus de certitude aux assimilations que je propose.

le lieutenant et le ministre du roi. Puis viennent le otaith (le grand dioctète?), chef du département des finances; le logaith (le grand logothète?), chef du bureau des requêtes; le chef des postes, le grand juge et le chef des gardes.

Iles du pays de Roum: Chypre, qui a un circuit de 15 journées de marche. — La Crète, 15 journées de marche. — L'île du Moine, où l'on mutile les esclaves destinés auservice d'eunuques. — L'île d'Argent. — La Sicile, qui a en circuit 15 journées de marche!

## DESCRIPTION DE ROME 2.

Cette ville est baignée par la mer au levant, au midi et au couchant; le côté septentrional seul tient à la terre ferme. Son étendue, de la porte orientale à la porte occidentale, est de 28 milles. Deux murs,

¹ L'île du Moine (aujourd'hui Favignana) devait ce nom, comme l'atteste Ibn-Djobeïr, à un anachorète qui vivait dans les ruines d'un château, au sommet de la montagne. (Édition Wright, p. 340; Journ, asiat. 1846, p. 86.) L'île d'argent est nommée Kousourah par Edricy. C'est la Κόσουρα des Grecs, aujourd'hui Pantellaria.

<sup>2</sup> Cette peinture d'une Rome digne des Mille et une Nuits n'appartient point à l'auteur. Mise depuis longtemps en circulation d'après de vagues récits faits par les marchands musulmans et juifs, elle était déjà ornée de ses détails fantastiques lorsque Ibn-Khordadbeh, ami du merveilleux et peu sceptique, lui donna droit de cité dans son recueil. C'est là qu'Edriçy, et plus tard Mustaufy, Ibn el-Wardy sont venus la chercher pour l'embellir, ou plutôt la défigurer à leur guise. Une description analogue à la nôtre par le fond, mais plus exagérée encore, était due à l'imagination d'Ibn-cl-Fakih, écrivain assez frivole du rv<sup>a</sup> siècle de l'hégire. Elle a passé de son traité dans celui de Kazwiny (Athar, p. 397 et suiv.).

séparés par un espace de 60 coudées, forment son enceinte; le mur intérieur a 22 coudées de large sur 72 de haut; le mur extérieur 8 coudées sur 42. Entre cette double enceinte passe un canal couvert, pavé de dalles en cuivre, longues de 46 coudées chacune. Entre la porte d'or et la porte du roi on compte 22 milles. Près du mur compris entre la porte orientale et la porte occidentale s'élève un triple portique, dont les arcades centrales reposent sur des colonnes de cuivre romain; le pied, le fût et le chapiteau ont été fabriqués avec ce cuivre mis en fusion; elles ont 30 coudées d'élévation. C'est le lieu où sont les boutiques des marchands; entre ces boutiques et l'entrée du portique passe un petit canal (pavé) de cuivre jaune1; il se dirige de l'est à l'ouest. Ce canal, qui communique avec la mer, sert au transit des marchandises, de sorte que les bâtiments qui les transportent s'arrêtent devant les boutiques mêmes. On voit dans la ville une église sous l'invocation des apôtres Pierre et Paul<sup>2</sup>; sa longueur est de 300 coudées et sa hauteur de 200. Elle est formée par des arceaux de bronze; la toiture et les parois latérales sont en cuivre jaune roumy. Rome

<sup>1</sup> Passage cité textuellement par Edricy, mais entièrement méconnaissable dans la traduction française. Sur le fleuve et l'ère de bronze, on consultera avec fruit les remarques de M. Reinaud, Trad. d'Abou'l-féda, p. 311.

<sup>2</sup> L'auteur n'a fait qu'une seule et même église de l'ancienne basilique de Saint-Pierre, fondée par Constantin le Grand, et d'une autre église du vesiècle, dédiée à saint Paul; elle était située hors des murs de Rome. La même confusion se remarque chez Maçoudy et Edricy. (Cf. Abou'l-féda, ibid. p. 280.)

renserme douze cents églises, un grand nombre de marchés pavés de marbre blanc, et quarante mille l'bains. Une de ses églises, construite sur le modèle de celle de Jérusalem, a 1 mille de longueur. L'autel sur lequel on célèbre le sacrifice est d'émeraude verte; il a 20 coudées de long sur 6 de large; il est entouré de douze statues d'or hautes de 2 coudées 1/2; les yeux de ces statues sont formés de rubis ponceau, dont l'éclat illumine l'église tout entière. Elle a vingt-huit portes de l'or le plus pur, mille portes de bronze, sans compter celles en ébène, et de magnifiques boiseries, dont la valeur ne peut être estimée. Hors de l'enceinte de Rome, il y a deux cent vingt colonnes habitées par des moines (stylites).

Au rapport d'Abd Allah 2, fils d'Amr, fils d'el-Assy, on compte quatre merveilles dans le monde : 1° le miroir suspendu au phare d'Alexandrie. Un homme placé sous ce miroir y voyait facilement ce qui se passait à Constantinople, malgré l'étendue de

¹ Edricy, effrayé d'une pareille exagération, en a réduit le nombre à mille; mais lbn-el-Wardy et les traducteurs persans, moins scrupuleux, ont répété la leçon de notre texte. L'église bâtie sur le modèle du Saint-Sépulcre est nommée «église de Sion» par Kazwiny (Athar, p. 398).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce personnage, après avoir pris une part brillante à la bataille de Siffin, se retira en Syrie et y demeura jusqu'à la mort du khalife Yézid. Il mourut à la Mecque, ou, selon d'autres, en Égypte, âgé de soixante et douze ans, en 65 de l'hégire. Il avait étudié le syriaque et recueillit curieusement les traditions rabbiniques et les légendes populaires; un grand nombre de traditions apocryphes ont été placées sous son autorité.

LE LIVRE DES ROUTES ET DES PROVINCES. 485 mer qui sépare les deux villes (cf. Maçoudy, II, 431); 2º le cavalier de bronze en Espagne, qui, le bras étendu, semblait dire du geste: « Derrière moi il n'y a plus de routes frayées; quiconque s'aventurera au delà périra sous le dard des abeilles1; » 3° dans le pays des Adites, une colonne de bronze portant un cavalier de même métal. Pendant les mois sacrés l'eau en jaillissait assez abondante pour suffire aux besoins des habitants et remplir leurs citernes; ce temps expiré, l'eau cessait de couler; 4° à Rome 2, un arbre de bronze sur lequel est perché un oiseau semblable à la grive, également en bronze. Dans la saison des olives, cet oiseau de métal se met à siffler, toutes les grives arrivent aussitôt, tenant trois olives, l'une dans leur bec et les deux autres dans leurs pattes, et elles les laissent tomber sur cette

<sup>1</sup> J'ai lu cavalier au lieu de cheval que portent les copies, pour me conformer à la leçon de Maçoudy et du Modjmel qui interprètent de cette façon la légende des colonnes d'Hercule. Quant aux abeilles, il n'en est parlé nulle part, sauf par Ibn-el-Wardy, dont le témoignage est de nulle valeur; j'ignore où l'auteur a trouvé ce supplément à la tradition attribuée à Abd Allah.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce conte, d'origine grecque, a fait son chemin dans le monde musulman. On en trouve la traduction littérale dans le Modjmei (f° 322), dans les compilateurs persans, et, en général, chez tous ceux qui ont consulté le Livre des routes. Comme toujours, c'est Apollonius de Tyane qui a les honneurs de ce singulier talisman. — Maçoudy ne pouvait se dispenser de mentionner un récit aussi populaire; mais il en parle en courant et d'une manière assez confuse. (T. IV, p. 94, sous presse.) Cependant l'auteur des Prolégomènes le blâme d'avoir accueilli ce conte en même temps que d'autres légendes (trad. de M. de Slane, vol. I, p. 73), reproche assez peu fondé, car Maçoudy n'en dit quelques mots qu'à titre d'information curieuse et sous forme dubitative.



image. Les habitants ramassent le fruit, le mettent au pressoir et en tirent assez d'huile pour la préparation des peaux et des cuirs de sandale, jusqu'à l'année suivante.

RELAIS SUR LA ROUTE DE L'OCCIDENT (MAGHREB).

De Sorra-men-râ à Haïletha, 7 relais. — Essinu, 10 relais. — Hadithah, 9 relais. — Beled, 4 relais. — Adramah, 9 relais. — Nissibîn, 6 relais. — Kefer-Toutha (distance omise; Kod. 3 relais). — Raçaïn, 10 relais. — Rakkah, 15 relais. — Nokaïrah, 10 relais. — Menbedj, 5 relais. — Alep, 9 relais. — Kinnisrîn, 3 relais. — Sour, 10 relais. — Hamat, 2 relais. — Hims, 4 relais. — Kharechtah, 4 relais. — Baalbek, 6 relais. — Damas, 9 relais. — Elladjoun, 4 relais. — Ramlah, chef-lieu de la Palestine, 9 relais. — El-Djefar, 1 relais (?). — Baroukyeh, 19 relais¹. — De Fostat à Alexandric, 13 relais. — D'Alexandrie à Djoubb er-remel « puits de sable, » dans le voisinage de Barkah, 30 relais.

PAYS DU NORD OU EL-HARBY (ENNEMI).

Ils formaient un quart de la monarchie (des Perses) sous l'autorité d'un chef nommé Azerbaŭdjân-Espehboud<sup>2</sup>. — Sous le nom d'El-Harby étaient compris : l'Arménie ; l'Azerbaŭdjan; Rey; Donbavend,

Voir dans Post- und Reiserouten du D'Sprenger, p. 8, le même itinéraire, d'après Kodama.

Le groupe illisible qui suit ce mot me paraît devoir être rétabli ainsi : وفي الحر (بي) أرمينية

dont le roi se nommait *Donbavend*, fils de Karen; le Tabaristân; Rouïân; Amol; Saryeh; Chalous; Dihistân; Guilân; Beïlakân; Thaïliçân (pays des Taliches); les Khozars; les Alans; les Abar (*Abari*, cf. *Hist. des Mongols*, p. 413).

ROUTE (DU KHORAÇÂN) À L'AZERBAÏDJÂN ET L'ARMÉNIE.

De Sersameïrah à Dinaver, 5 fars. (lisez relais).

— Zendjân, 29 relais. — Meragah, 19 relais. — Mianedj (Mianeh), 2 relais. — Ardebîl, 11 relais. — Warthân, qui forme la limite de l'Azerbaïdjân, 11 relais.

Villes et bourgs principaux de l'Azerbaïdjân: Meragah; Mianedj; Ardebîl; Warthân; Selîneh; Berzeh; Sarkhâst; Tebriz; Mérend; Khouï; Kousireh; Moukân; Berzendj; Djenzeh (Guenjeh), ville du roi Pervîz; Ourmyah, ville de Zoroastre; Selmas; Chîz. Dans cette ville est l'Azerkhastas¹, temple du feu, très-vénéré des Guèbres. Sous l'ancienne monarchie, leurs rois s'y rendaient en pèlerinage, et à pied, depuis Médaïn (Ctésiphon).

C'est le pyrée nommé Nar-Dirakhch dans le Borhané-Katy et dans la Géographie de Kazwîny. L'auteur des Prairies d'or (t. IV, p. 74) en dit quelques mots et rappelle une légende qui n'est pas sans analogie avec celle des trois Mages chez les chrétiens. La ressemblance entre les noms de Chiz, Chizer et Chiraz, a déterminé quelques auteurs musulmans à placer dans la province du Fars, et à Persépolis même, le temple du feu et les récits apocryphes dont il est l'objet. (Cf. Yakout, Diet. de la Perse, p. 368.) Le colonel Rawlinson a identifié ce temple avec les ruines trouvées près de Sohraverd, sur l'emplacement de l'Echatane du nord. (Journ. of the Geogr. Society, t. X, p. 71.)

Badjrevân; bourg d'Ourem; bourg de Chîzch (Yak. Chîzer); bourg de Mabalhoudj.

### ROUTE DE DINAVER À BIRZEND.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cet itinéraire ne nous a pas été conservé intact, et les stations y sont calculées trop faiblement; car on ne trouve que 50 fars. de Dinaver à Meraghah, tandis que Mokaddessy et le Livre des climats en comptent 60.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Distance omise. Kodama met Ardebil à 8 farsaklis de Khân-Babek. Les retranchements dont il est parlé ici sont, je crois, les trois camps fortifiés que Haïdar, fils de Taous, surnommé El-Afchín, fit creuser, quand il poursuivit Babek, révolté contre le khaiife Mo'taceru. Ce sectaire, dont les dogmes encore peu connus se rattachaient à ceux des Bathéniens, tint en échec pendant vingt ans l'armée du khalife. Vaincu dans une grande bataille contre El-Afchîn, il se réfugia auprès du gouverneur d'Arménie, qui le livra à ses ennemis, en 222 de l'hégire. (Abou'l-féda, Ann. moslem. t. II.) Le nom de sa patrie est incertain; Yakout et Maçoudy l'écrivent comme notre géographe.

LE LIVRE DES ROUTES ET DES PROVINCES. 489

De Birzend au désert de Belasdjân et à Warthân, sur la limite de l'Azerbaïdjân, 12 fars. — De Meraghah à Djenzeh, 6 fars. — Mouça-Abâd, 5 fars. — Berzeh, 4 fars. — Djabrevân, 8 fars. — Berîn, 4 fars. — Ourmyah, ville de Zoroastre, 14 fars. — Selmas, ville sur le lac d'Ourmyah, 6 fars. — Lorsque Ibn-et-Thaousy (El-Afchîn) conduisait les sectaires (de Babek) dans l'Azerbaïdjân, il alla de Meraghah à Berzeh, ensuite à Sîser, ensuite à Chîz, 4 fars. — Impôt de Dinaver, un million de dirhems.

### ROUTES D'ARMÉNIE.

De Warthân à Berdaah, 8 relais. — De là à Mansourah, 4 relais. — De Berdaah à Tiflis, 10 relais, et à Bab-el-Abwab (Derbend), 15 relais. — De Berdaah à Debîl, 7 relais. (Ed. 162 milles.) — De Merend à Dara, 10 fars. — Nechwa (ou Naktchevân), 20 fars. — Ardebîl, 20 fars. — De Warthân au Koubân. (Ed. 3 fars. Ist. 7 fars.) — Chirvân, 7 fars. — Berdaah, 3 fars. — De Bedd à Berdaah, 30 fars.

Division administrative <sup>1</sup>. Arménie I<sup>re</sup>: Sisdjân; Errân; Bidlîs; Berdaah; Beïlakân; Fileh; Chirvân. —Arménie II: Khazarân (autre nom de Tiflis, selon Yakout); Soghdebil; Bab-Firouz; le Kourr. — Ar-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dans le grand dictionnaire de Yakout, les villes principales de l'Arménie sont classées à peu près dans le même ordre. (Cf. Moschterik; Abou'l-féda, texte, 387; Saint-Martin, Mém. sur l'Arménie, 107 et suiv.)

ménie III: Sefourdjân (Basfourguân); Debîl; Siradjet-Taïr «flambeau de l'oiseau; » Birzend; Nechwa.— Arménie IV: Chimchat; Khilat; Kalikala; Erdjîch; Badjenîs (Bayézid, selon Jaubert). Les autres villes de ce pays sont: Halda, Sanaryeh 1, Baf, Kisar, Djar, Kalat-el-Hourmân, Houbrân, Chakky.

#### BAB-EL-ABWAB.

On nomme ainsi les bouches des vallées formées par le mont Kabk (Caucase). Les principales forteresses de ce pays sont: Bab-Soul; Bab-Ellân; Bab-essabirân; Bab-Lazikah (Lezguis); Bab-Selsedjy; la ville du Maître da trône «Sahib-es-Serir; » la ville de Filân-Chah; Bab-Karounân; la ville de Tabaristàn-Chah (alii Teberserân); la ville d'Abvar-Chah (Abkhazes?); la ville de Lebân-Chah 2; la ville de Semender, derrière Bab-el-Abwab, bâtie par le roi Enouchirvân, fils de Kobad. Tout le pays situé au delà est occupé par les Khozars. — Impôt de l'Arménie, 4 millions de dirhems.

Derrière Semender est la muraille de Gog et Magog. Voici ce qui m'a été raconté par Sallam l'interprète <sup>3</sup>: « Le khalife Wathik, ayant vu en songe que

Ou Sanabarych, chez Edricy. Maçoudy nomme cette ville Sanarch et la place au confluent du Kourr et de l'Araxe.

<sup>2</sup> On peut comparer ces noms, dont j'ai respecté l'orthographe, avec la fiste de Maçoudy dans le chapitre consacré à l'ethnographie du Caucase. (Prairies, t. II, chap. xvii.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Parmi les huit relations arabes et persanes de ce voyage que j'ai pu consulter, relations dont l'ouvrage d'Ibn-Khordadbeh a été le point de départ, j'ai choisi de préférence celles qui s'en éloignaient

la muraille élevée par Dou'l-Karnein entre nos contrées et Gog et Magog était ouverte, m'ordonna d'aller sur les lieux et de lui rendre compte de ce que j'aurais vu 1. Il me donna une escorte de cinquante hommes, une somme de 5,000 dinars, plus une indemnité personnelle de 10,000 dirhems. Chaque homme reçut 1,000 dirhems et des provisions pour une année; deux cent mulets portaient les vivres et l'eau nécessaires au voyage. Nous partîmes de Sorra-men-râ, munis d'une lettre adressée par le khalife à Ishak, fils d'Ismail, qui gouvernait l'Arménie et résidait à Tiflis, l'invitant à faciliter notre voyage. Ishak nous remit une lettre pour le Maître du trône « Sahib-es-Serir; » celui-ci écrivit à notre sujet au roi des Allans; ce roi au Filan-Chah, et ce dernier au Tharkhân, roi des Khozars. Arrivés chez le Tharkhân, nous nous arrêtâmes un jour et une nuit, puis nous repartîmes accompagnés de cinq guides que ce roi nous donna. Après avoir marché pendant vingt-sept jours, notre troupe entra dans un pays dont le sol était noir et fétide;

le moins, ou par leur date comme la version du Modjmel et le traité de Mokaddessy, ou par une reproduction assez exacte de l'original, comme la cosmographie de Kazwîny. Ce dernier cependant ainsi que les deux autres ont corrigé les mots peu lisibles du texte qu'ils avaient sous les yeux, ou cherché à l'expliquer dans les passages obscurs. Je ne donnerai qu'un très-petit nombre des variantes dues à ce travail de révision.

¹ Mokaddessy ajoute ici un fait que je n'ai trouvé dans aucune autre version: « Wathik avait envoyé précédemment l'astronome Mohammed, fils de Mouça, originaire du Khârezm, chez le Tharkhân, roi des Khozars. Ce voyageur se joignit à moi, etc.»

heureusement nous avions eu la précaution de nous pourvoir de parfums propres à combattre le mauvais air. Au bout de dix journées de voyage à travers cette contrée, nous passâmes, durant vingt-sept jours, au milieu de villes en ruines. On nous apprit que c'étaient les restes des villes envahies autrefois par les peuples de Gog et Magog. Nous arrivâmes enfin près des forteresses (Kazwîny: d'une forteresse) bâties au fond de la vallée formée par la montagne où se trouve la muraille. Les habitants de ces forteresses sont des musulmans, sachant lire le Koran, possédant des écoles et des mosquées. Ils nous interrogèrent sur notre origine et notre pays natal. Apprenant que nous étions les envoyés de l'Émir des croyants, ils s'écrièrent avec surprise : « L'Émir des croyants! - Oui, leur répondîmesnous, tel est son nom. - Est-il vieux ou jeune? - Il est jeune. » - Leur étonnement redoubla; ils ajoutèrent : « Où réside-t-il? — En Irak, dans une ville nommée Sorra-men-râ. — Nous n'en avions jamais oui parler, » répondirent-ils. Cependant nous étions arrivés devant une montagne 1 lisse et sans végétation, coupée par une vallée large de 150 coudées. Deux énormes piles (ou jambages) de 25 coudées de large et formant une saillie de 10 coudées s'élevaient sur chaque versant de la montagne, à droite et à gauche de la vallée, bâties

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ici commence la description abrégée, empruntée au Livre des routes, par le cosmographe Chems ed-din, de Damas. (Ms. de la Bibl. imp. (\* 13, v\*.)

1 Kazwîny et Mokaddessy remplacent ces mots par une leçon dont je ne comprends pas la signification : کدیستے الهاوی

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mendjanik «mangonneau;» ce terme est expliqué par M. Reinaud (Journ. asiat. sept. 1848, p. 225). Je pense que le narrateur entend par l'anneau l'arc du centre ménagé de façon à livrer passage au projectile, conformément à la description des machines anciennes telle qu'on la trouve dans Vitruve, X, xv.

pement de 100 coudées, non compris la maçonnerie placée au-dessous des deux jambages, et la partie saillante de 5 coudées. La coudée dont il est parlé ici est la coudée noire 1. Le roi qui commande dans ces forteresses sort tous les vendredis, suivi de dix cavaliers munis de masses d'armes en fer, du poids de cinquante menn. Ils frappent trois fois la serrure, avec ces masses, pour avertir ceux du dehors que la porte est bien gardée, et prévenir de leur part toute tentative d'agression. Un de nos compagnons ayant frappé ainsi sur la serrure, nous appliquâmes nos oreilles contre la porte et nous entendîmes un bruit sourd, provenant de l'intérieur.

« Dans le voisinage s'élève une grande forteresse, qui a 10 farsakhs en long et en large (Kazwîny: 1 fars.). La porte elle-même est flanquée de deux citadelles qui ont chacune 200 coudées en long et en large; à droite et à gauche de leur porte sont plantés deux arbres; une source d'eau douce coule entre les deux citadelles. On conserve, dans l'une d'elles, les instruments qui ont servi à la construction de la muraille; ce sont d'énormes chaudières de fer, comme celles qui servent à la fabrication du savon, placées à chaque angle de la place; des haches en fer; des débris de blocs du même métal, soudés les uns aux autres par la rouille. Ces blocs sont hauts et larges d'une coudée et demie, sur

Appelée aussi mamouny, parce qu'elle fut adoptée sous le règne d'El-Mamoun; elle était-de vingt-sept doigts.

un empan d'épaisseur. Nous demandames aux habitants s'ils avaient jamais vu des hommes de Gog et Magog; ils nous racontèrent qu'ils avaient aperçu, un jour, une troupe de ces barbares au-dessus du mur, où un vent impétueux les avait jetés. Vus à cette distance, leur taille ne paraissait pas dépasser un empan et demi. A notre départ, nous fûmes escortés par des guides qui nous mirent sur la route du Khoraçân; nous continuâmes notre voyage, munis de provisions par les soins du chef des forteresses. Nous sortîmes enfin dans la plaine, à 7 fars. derrière Samarcande, et nous nous rendîmes 1 chez

1 Dans Mokaddessy, la relation se termine par ces mots : «Je me rendis ensuite chez le khalife et lui racontai mon voyage. Le récit qu'on vient de lire prouve que c'est à tort qu'on a voulu placer en Espagne le mur de Gog et Magog.» Il paraît, en effet, que quelques écrivains avaient proposé cette conjecture; d'autres confondaient les Yadjondj et Madjoudj du Koran avec les Khozars, et leur donnaient pour séjour la contrée située derrière Derb-Houzan. Maçoudy (Prairies, II, 308), après avoir signalé l'incertitude de ces hypothèses, ajoute qu'on voyait, de son temps, des images représentant la grande muraille de Gog et Magog, à laquelle la croyance populaire donnait un développement de 150 fars. Un savant astronome, Mohammed, originaire de Ferghanah, mort en 815, c'est-àdire trente ans environ avant l'expédition de Sallam, avait cherché, dans ses ouvrages, à démontrer combien ces contes étaient absurdes et dénués de vraisemblance. En effet, lorsque les barrières du Caucase cédèrent devant l'effort des armées musulmanes, il failut reculer la demeure supposée des peuples dont Mahomet avait fait une peinture terrifiante. Des rives du Volga, on les transporta dans les steppes de l'Oural et de l'Altaï; on finit même par confondre la digue d'Alexandre avec la grande muraille de la Chine. (Cf. Introduction à la Géographie des Orientaux, \$ 3.) Je crois que la mission de Sallam avait surtout un but politique; le prétendu songe du khalife exprimait l'inquiétude qu'inspiraient aux musulmans les hordes

Abou'l-Abbas Abd Allah, fils de Taher. » L'interprète Sallam ajoutait : « Ce gouverneur me donna 100,000 dirhems et en distribua 500 à chacun de mes compagnons; il alloua, en outre, 5 dirhems par jour à chaque cavalier et 3 dirhems à chaque fantassin. Nous arrivâmes ainsi à Rey, et de là je regagnai Sorra-men-râ, vingt-huit mois (Kazwîny : dix-huit mois) après mon départ. » Le récit abrégé qui précède m'a été fait par Sallam l'interprète, lequel me l'a dicté sur la relation même qu'il rédigea pour le khalife Wathik-Billah.

#### PAYS DE LA DROITE OU MIDI.

L'Espehboud qui les gouvernait autrefois était nommé.....

# ROUTE DE BAGDAD À LA MECQUE 1.

Djisr-Kouta, 7 fars. — Château d'Ibn-Hobeïrah, 5 fars. — Souk-el-Açed «marché dú lion» (Kod.

de Scythes et de Huns massées sur la frontière nord-est de l'empire. Sallam, qui s'arrêta probablement sur les bords du Volga, avait été chargé de recueillir des informations à cet égard. Pour concilier la réalité de son voyage avec les fables puériles qui en remplissent la seconde moitié, on doit donc supposer que ces fables furent inventées après coup, et répandues dans le public, pour satisfaire sa curiosité et lui donner le change, en le rassurant sur l'imminence du danger.

Décrite par Yakouby, mais moins détaillée (p. 92 du texte publié à Leyde). Le docteur Sprenger a étudié avec un soin particulier l'itinéraire d'Arabie, et j'ai profité, en maint passage douteux, de ses judicieuses observations (Post- und Reiserouten, p. 109-159).

El-Ocaid), 7 fars. - Chahy, 6 fars. - Koufah, 5 fars. — Kadiçyeh, 15 fars. 1 — El-Odhaib, sur la limite du désert, 6 m. - El-Moghaïbah (Kod. Moghythah), 14 m. on soupe à Ouady es-Seba' « vallée des lions, » 7 m². - El-Kara', 32 m. on soupe à la mosquée de Saad, 14 m. - Wakiçah, puits, 29 m. — El-Akabah «la côte, » 27 m. (Kod. 29); on soupe à El-A'sat, 14 m. — El-Kaa', 24 m.3 on soupe à Khaldja, 14 m. - Zobalah, où l'on trouve de l'eau en abondance, 24 m. on soupe à Djoubein, 14 m. - Chokouk, citernes 4, 29 m. (Mok. 21); on soupe à Elmas, 14 m. — El-Bithân, tombeau d'El-Ibady, 29 m. on soupe à Yalhabah, 14 m. -Taghlebyeh<sup>5</sup>, citernes et puits hydrauliques, 3 2 m. (Kod. et Mok. 29); on soupe à El-Amîs, 14 m.—

Bourg important entouré de palmiers, et arrosé par les canaux de l'Euphrate. (Ibn-Djobeïr.) Le même voyageur, passant à Koufah vers minuit, arriva le matin à Kadiçyeh, ce qui prouve qu'il faut, au lieu de 15 farsakhs, lire 15 milles, comme dans le texte de Kodama. Hamdâny, cité par Sprenger, évalue la distance à 14 milles.

Les haltes de repos, étapes intermédiaires où les caravanes faisaient le repas du soir, ne sont citées que par Ibn-Khordadbeh, ce qui ne m'a pas permis de contrôler l'exactitude des noms propres. Elles indiquent ordinairement le milieu de la distance entre deux stations : c'est donc par erreur qu'ici les copistes ont écrit 14 milles au lieu de 7.

3 Le texte porte à tort 14 milles. La distance est donnée régulièrement dans Kodama.

4 La plupart des puits et des citernes qu'on trouve sur cette route sont dus à la munificence de Zobeide, femme du khalife Haroun er-Réchid. » (Ibn-Djobeir.)

5 Ibn-Djobeir écrit الثعلبية, leçon qu'on rencontre aussi chez Kodama et Mokaddessy. Près de cet endroit, est une forteresse en ruines.

El-Hareçyeh, citernes, 32 m. — Hafar 1, puits, 24 m. on soupe à Éladj, 15 m. — Feïd, source d'eau vive, 30 m. (Kod. et Mok. 36); on soupe à El-Hodjaïmah 2, 13 m. — El-Hadjir, puits, 30 m. (Kod. et Mok. 33); on soupe à Belasah, 11 m. — Ma'den-en-Nokrah a la mine d'argent, puits, 32 m. (Kod. 27). La dîme aumônière de la tribu de Bekr ben Waïl, qui occupe la route de la Mecque, se monte à 3,000 dirhems 3.

De Ma'den-en-Nokrah, un embranchement conduit à Médine, par les stations suivantes: El-Oçaïlah (Ed. Koçaïlah), puits d'eau saumâtre, 46 m.— Bathn-Nakhl «vallon des dattiers, » eau abondante, 36 m.— Taraf (Yac. Tarfah), eau de pluie, 22 m.— Médine, 35 m. Médine, nommée aussi Tayibeh et Yatrib, était gouvernée, ainsi que le Tehamah, avant l'islamisme, par un délégué du Merzebân du désert, chargé de la perception des impòts. Les tribus Koraïzah et Nadhîr possédaient ce territoire, sous la suprématie des Aws et des Khazradj 4. Le poëte El-

¹ Kodama et Ibn-Djobeir: El-Adjfar. «Les Arabes, dit ce dernier, nomment cette station le beau site ou la colline des deux vierges.».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Feïd est à 12 journées de Koufah, c'est-à-dire à peu près à moitié route de Bagdad à la Mecque. Ce renseignement, donné par Ibn-Djo-beïr, s'accorde avec les distances d'Edriçy et de Yakouby.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L'itinéraire est coupé ici par l'embranchement qui mène à Mé-

dine; il est continué plus loin, p. 500.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Voyez l'Histoire des Arabes avant l'islam. par M. C. de Perceval, t. II, livre VII. L'auteur des vers cités ci-après est Abou Abd Allah Djaber el Ansary, l'un des plus célèbres Compagnons de Mahomet, mort en 74 ou 78 de l'hégire. (Ann. Moslem. I, 105 et passim. Michkat el-Meçabih, I, p. 13.)

LE LIVRE DES ROUTES ET DES PROVINCES. Ansary a rappelé cette circonstance, quand il a dit:

Après le tribut du Chosroës, après le tribut de Koraïzah et de Nadhîr, on nous rançonne encore!

De la province de Médine dépendent le Taïmâ et la forteresse d'El-Ablak, surnommée l'unique, entre la Syrie et le Hédjaz; elle appartenait au Juif Samuel 1, fils d'Adya, que sa bonne foi a rendu célèbre. On connaît le vers :

Il réside dans le Teïma, à El-Ablak l'unique, forteresse redoutable, auprès d'un hôte sans félonie.

ROUTE SUIVIE PAR LE PROPHÈTE DANS SA FUITE.

Le guide vint le prendre au-dessous de la Mecque et le conduisit à Es-Sahil, au bas d'Osfan. Puis, traversant la route, il passa par Kodaïd et voyagea dans la Hararah<sup>2</sup>, jusqu'à Thenyet-el-Morar. Après avoir łaissé sur sa route Medlet-Modjah, Madhedj, Dhat-Keched, El-Adjrad, il s'engagea dans Dhou-Samor (Ed. Dhou-Chamir), dans le vallon de Aada, appartenant à la tribu de Madhedj, et arriva dans Ochaï-

2 Terrain volcanique, couvert de pierres calcinées et de sables; ce mot est expliqué par M. Reinaud, dans une note de sa traduction

d'Abou'l-féda, p. 104.

L'histoire de ce personnage est bien connue et elle a donné naissance à un dicton expliqué par Meidany. Vers l'an 535 de notre ère, ilaccorda l'hospitalité à Imrou'l-Kaïs, et, pour défendre la fille de ce poëte, il soutint un long siége contre El-Harith, roi gassanide. (Cf. C. de Perceval, ouvrage cité, II, p. 323; Meidany, I, 218.) Le même vers est donné par Maçoudy, qui l'attribue au poête El-Acha'. (Prairies, III, 199.)

rah. Il reçut l'hospitalité à El-Fahid (Ed. Fadjah), se reposa à El-Ardj, et, continuant son voyage par Thenyct-el-Ayar, à droite de Rakoubah, il mit enfin pied à terre au puits d'Amr fils d'Awf, à Koubba.

Autres dépendances de Médine : El-Fourou'; Dhou'l-Mirwah; Ouady'l-Kora; Madian; Khaïbar; Fedek; villages d'Oraīnah; El-Wahîdeh; Nomeïrah; El-Hadîkah «le verger;» Ady; Rahbah; Seyyalah; Sabeh; Rohath; El-Akhal; El-Hamyyeh.

ROUTE DES PÈLERINS DE MÉDINE À LA MECQUE.

De Médine à Chedjrah «l'arbre,» où les Médinois prennent le manteau pénitentiel ihram, 6 m. — Melel, puits, 12 m. — Seyyalah, puits, 19 m. — Sokya, où se trouvent une rivière et des jardins, 36 m. — El-Abwa, puits, 29 m. (Ed. 27). — Djohfah, où les pèlerins de Syrie prennent l'ihram; cette étape est à 8 milles de la mer (Yak. 6; Ed. 4), 27 m. — Kodaïd, puits, 27 m. — Osfân, puits, 23 m. 2

SUITE DE LA ROUTE DE BAGDAD À LA MECQUE, DEPUIS MA'DEN-EN-NOKRAH'.

Moghîthat-el-Mawan, citernes et puits, 33 m.

¹ Ici manque une étape de 34 milles, nommée Rowaithah; elle est formée de la réunion de quatre puits, au milieu du désert. (Edricy; Yakouby.)

<sup>2</sup> Le paragraphe finit brusquement ici; mais il se complète par le texte de Kodama, qui ajoute: «Batn-Marr, 16 m. et de là à la Mecque, 16 m.» La distance entière de Médine à la Mecque est, en ajoutant les stations omises dans les deux copies, 246 milles. D'après Burton et Burckhardt, clie est de 248 milles anglais.

<sup>3</sup> La première partie de cet itinéraire se trouve ci-dessus, p. 496.

LE LIVRE DES ROUTES ET DES PROVINCES. 501 (Kod. 27); on soupe a Samath, 16 m. - Rabadheh, citernes, 24 m. on soupe à Ada'bah, 14 m. - Mine des Benou-Solaim, où il est impossible de se procurer de l'eau, si les citernes sont desséchées, 24 m. on soupe à Saroura, 12 m. — Chelîlah, 26 m. on soupe à Alem-Nohas, 13 m. -- Omk, puits, 21 m. on soupe à Amdjeh, 13 m. - Ofay'iah, citernes et puits, 32 m. on soupe à Kirah, 15 m. -Maslah, citernes et puits, 34 m. on soupe à Kiram, 14 m. - Ghomrah (ou Omrah), citernes et puits, 18 m. - Dhat-Yrk, puits abondants, 26 m. on soupe à Awtas, 12 m. - Jardin des Benou-Amir, puits abondants, 32 m. on soupe à Omrat-Kendah, 12 m. - La Mecque, 24 m. on soupe à moitié route, à Besatîn.

Distance totale de Bagdad à la Mecque, 275 fars.  $(\frac{2}{3})$  ou 827 m. (1,654 kilom.).

Cantons 1 de la Mecque: Tayef; Nedjran; Kyrnel-Ménazil; El-Akik «vallée creusée par les eaux; » El-Okazh; Walîmeh; Turbeh; Bîcheh; Tebalah; Hodjeirah; Kyçeh; Djorach; Cherat; Tehamah; Senkan; Anîm; Beïch.

Route de la Mecque à Tayef : Bìr-Ibn-el-Mortasi' (Ed. au lieu de bîr « puits, » kybr « tombeau »); —

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mikhlaf, terme spécial à la Péninsule arabique. (Cf. Ann. Moslem. II, 664.) Les noms qui suivent étaient presque tous illisibles dans le texte; ils se retrouvent dans Edricy (1, 142 et suiv.), mais non moins défigurés. Pour cette partie du livre, le Méraçid est un guide précieux; les noms y sont orthographiés soigneusement, avec des preuves tirées soit de la Chronique du Yémen, soit du témoignage respectable, en cette circonstance, de l'auteur du Kamous.

Kyrn-el-Menazil, rendez-vous des Yéménites et prise de l'ihram; — Tayef. — On peut aller de la Mecque à Tayef par les hauteurs « Akabah, » en passant par Arafat, le vallon de No'mân, la côte de Hokaybah, et de là à Tayef.

# STATIONS DE LA MECQUE AU YÉMEN.

Puits d'Ibn-el-Mortafi'; - Kyrn-el-Ménazil, grosse bourgade; — El-Ghaïk (Faïk), grosse bourgade; — Safar; - Berneh, grosse bourgade; - Kodâ, palmiers et sources; - Rowaithalı (Kod. Wathyalı), palmiers et sources; - Tebalah, ville importante; sources; - Djesdå, puits, lieu désert ; - Kecheh, grosse bourgade; sources; lieu de garnison; - Bîcheh-Yaktan; eau limpide; vignes, à 8 milles de Djorach; - Mahdjerah, gros village; sources et puits; halte des caravanes. On y remarque un grand arbre nommé thathat el-mélik ; il ressemble au gharab « salix babylonica; » ce lieu est la limite entre le territoire de la Mecque et le Yémen; - Orfah; eau rare; lieu désert; - Saadah, gros village; tannerie de peaux et de cuir pour chaussures; - Amchyah, lieu inhabité; petite source; - Khaïwân, village riche en vignobles; deux citernes; les habitants y souffrent d'ophthalmie; -- Anabit, ville: blé, vignes et sources; - Sanaa, capitale du Yémen 2.

<sup>1</sup> Edricy dit pen d'habitants. D'après Kodama, c'est un campement d'Arabes de la tribu de Kaïs.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Au lieu des 18 stations nommées dans cet article, Kodama en cite 19; mais dans un autre passage, il compte 18 journées de ca-

### CANTONS DU YÉMEN.

Sanaa; el-Hacheb; Rohabeh; Mersel; Sif-Sanaa « littoral de Sanaa ; » Saadah. De Sanaa à Khaïwân . 24 fars. - De Khaïwân à Saadah, 16 fars. - De Saadah à Mahdjerah, sous le coteau d'El-Mounsih, non loin de Talhat el-Mélik, où commence le territoire de la Mecque, 20 fars. - Total, 60 fars. de Saadah à Sanaa. - Canton de Nour, où se trouvent Reïbeh, le puits tari et le château fortifié, dont il est parlé dans le Koran ; - Khaïwân ; - Dhou-Sohaim; --- Adwah, où se voit la colline de fea; adorée par les anciens habitants du Yémen. - Cantons à droite de Saana : En-Nar; - War'ah; Tam; Arhab; Djobeirah; Hamdân; Djoraf; Murad; - Sendeh; — Soudda; — Djoufâ; — El-Harreh; — El-Mechrek; - Berchân; - Ala'k; - Ana'm. - Canton El-Moçabîn. — Canton des Benou'l-Othaïf; — Karvet-Mareb, qui renferme le village de Salomon; - Sirwah: - Saba, pays du château de Bilkis et de la digue El-Arim. - De Sanaa, on se rend à Soudda, Djoufa, Sendeh, et le Hadramaut; ces deux cantons sont séparés de la mer par des plaines de sable. — Distance de Sendeh, 30 fars. — De Sanaa au Hadramaut, 72 fars. — Canton de Kawlân et Rakh, où est le Ouady-Yémen. - Canton Ahwar.

ravane entre la Mecque et Sanaa. Au surplus, quelques lignes plus loin, Ibn-Khordadbeh va nous apprendre qu'entre la frontière du Hédjaz et Sanaa il y a 60 fars.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chap. XXII, vers. 44. Les légendes relatives à ce passage du livre saint sont racontées par Kazwîny, Athar, p. 67.

— Hakal-Warmân (Méraçid: Mehrân), à 16 fars. de Sanaa; — Canton des Benou-Amir; — Bab; — Reda'; — Renyeh; — Cheref; — Ochar; — Roaïn; — Nesefân; — Kahlân; — Sankân; — Reïhân; — Nafé'; — Moushy; — Hodjr; — Bedr; — Aslah; — Seïheb (Méraçid: Sihab). Canton d'Abian, où se trouve Aden. — Canton de Badân et Yéman. — Canton de Nebah et d'el-Mizra'. — Canton d'El-Mekarim et d'Amloul 1.

Distances: de Sanaa à Dhimar, 8 fars. — De Saba à Hodjr et Bedr (Mok. Badad), 20 fars. — De là au bourg d'Aden, dans le canton d'Abian, 24 fars. — En tout, entre Sanaa et Aden, 68 fars.

Cantons de Salif; — El-Adam; — A'lan; — El-Hinneh; — Sekasik (tribu des Benou Seksek, Méraçid), qui est le dernier canton du Yémen. — De Sanaa à Dhimar, 16 fars. — De Dhimar au Haut-Yahsoub, 8 fars. C'est dans ce canton de Yahsoub que se trouvent la ville de Dhafar et son château (Kasr-Zeidân), résidence des anciens rois du Yémen. — Du Haut-Yahsoub à Sohoul, 8 fars. — De Sohoul à Thoudjeh, 48 fars. (lisez 8 fars. Mok. dit 8 fars. Ed. 36 milles).

Cantons de gauche, en retournant à Sanaa : Ans (Yac. Khams); — Ziady; — El-Moafir; — Benou'l-Medjid; — Rekeb; — Chakab; — Thanadjir; dans ce canton est le bourg fortifié nommé Almad; il est habité par la postérité de Dhou'l-Menakh. Ibn

¹ Ces quatre derniers cantons, d'après le Méraçid, doivent leur nom aux petites tribus qui les habitent.

el-Djoun el-Menakhy l'himyarite en est originaire.
— Canton de Sohoul; — les Benou-Saab; — Wahadhah; — Haut-Yashoub; — Kanaah; — El-Wardyeh; — El-Hadjar; — Zebîd, en face est le littoral de Gallafikah et El-Mandeb; — Rima'; — Makda; — Alhân; dans ce canton est compris Djoublân, possession de la famille (himyarite) de Dhou Sarh; — El-Hakaleïn; — El-Ourf; — El-Ohrouf (Méraçid: El-Okhrout).

Distances: de Sanaa à El-Ourf, 8 fars. — D'El-Ourf à Alhân, 10 fars. — D'Alhân à Djoublân, 14 fars. — De Sanaa à Djoublân, 32 fars. — De Djoublân à Zébid et Rima', 12 fars.

Suite des cantons: Kawlân, au delà de Sanaa; — Hadar et Houcheb; — Akk-Kezzabah; quiconque va dans ce pays y meurt 1; — Yahcha'; — Haraz et Hawzen; — El-Okhroudj et Medjnah; — Hadhour; Mareb et Djamlân (Méraçid: Hamlân), où se trouve la ville de Sahiad. — Sakin; Chibam; Beït An'am et El-Meçani', demeures de la postérité de Dhou-Hawal, fils de Maghar. Dja'far, fils d'Abd er-Rahman, fils de Koreïb, appartient à cette famille; — Watha' et El-Meflek, entre Sanaa et Chibam. —

ason port est Dehlek,» leçon conforme à celle du Méraçid. Les copistes ne ponvant lire ce membre de phrase l'auront interprété par من سار. On doit cependant faire remarquer, en fayeur de cette variante, que l'île de Dehlek a toujours été considérée comme un séjour mortel à cause de l'excessive chaleur qui y règne. Les premiers khalifes y exilaient les agents dont ils avaient à se plaindre.

De Sanaa a Chibam, 8 fars. — Hakem<sup>1</sup>; — Djazân; — Mouça (Cf. Fresnel, *Journ. asiat.* 1840, p. 93); — Chardjah; — Hadjour et El-Maareb.

Entre Basrah (il faut lire Omrah avec les autres itinéraires) et Sanaa, il y a 49 relais de poste. — Entre Sanaa et Dhimar, 4 relais. — Entre Dhimar et Aden, 7 relais. — Entre Dhimar et El-Djened, 4 relais. — Entre Sanaa et Mareb, 7 relais. — Entre Mareb et Abdal, c'est-à-dire le Hadramaut, 9 relais, à dos de chameau.

J'ai trouvé dans les registres de compte d'un agent du Yémen que le maximum de l'impôt payé par cette province, sous la dynastie actuelle, se monte à 600,000 dinars (6 millions de francs). Après la conquête musulmane, le Yémen fut divisé en trois gouvernements: le premier et le plus important est Djened et ses cantons; le deuxième, d'une importance moyenne, Sanaa et ses cantons; le troisième, qui est le plus petit, l'Hadramaut et ses cantons.

Les habitants du Yémen racontent que, lorsque le prophète Salomon épousa la reine Bilkîs, les démons bâtirent, pour Dhou-Tobba, roi de Hamdân (sic), des châteaux et d'autres édifices. Une pierre portait l'inscription suivante: « Nous avons bâti Seld- « jen, Sirwah, Mirwah (suivent deux noms illisibles), « Arîn, (Idrit?), Hindeh et Honeīdeh, Kaïsoum-Be- « faa, et les bourgs de Namath. Ce château a été cons- « truit l'année où nos demeures étaient en Égypte. »

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce canton, d'après le *Méragid*, doit son nom à El-Hakem, fils de Saad el-Achirah.

Selon Wahb, fils de Mounebbih, cela fait plus de seize cents ans. Une inscription himyarite 1 d'un château appartenant à Chammir était ainsi conçue : « Cet édifice a été bâti par Chammir, fils d'Achar... « reine du soleil. » — On lisait sur la porte de la ville de Dhafar 2 : « Qui posséda Dhafar ? — Les « nobles de la Perse. — Qui possède Dhafar ? — « Les marchands koreïchites. — A qui Dhafar ? — « Il reviendra (iouhar) aux fils d'Himyar. » Les Abyssins ayant envahi le Yémen, quatre de leurs rois régnèrent dans ce pays pendant soixante douze ans.

ال y aurait plus que de la témérité à tenter des recherches sérieuses sur un texte aussi mutilé. Je ne puis cependant m'empécher de signaler la singulière ressemblance que présente la première moitié du groupe عشر معدو le nom himyarite lu et transcrit عشر par Fresnel, sur les fragments IX, LV et LVI des inscriptions recueillies par M. Arnaud. On sait que Fresnel y trouvait le nom d'Astarté, Vénus-Uranie, l'Aschtôreth des Sidoniens. L'épithète domina solis, qui se lit dans la version arabe d'Ibn-Khordadbeh, rend, il me semble, ce rapprochement encore plus frappant. (Cf. Journ. asiat. octobre 1845.) Bien entendu, toute trace de ce nom a disparu chez les écrivains musulmans. Dans la table ethnologique des rois himyarites, Chammir est fils tantôt d'Afrikous, tantôt de Yager-Younim.

<sup>2</sup> Cette prétendue inscription, où se révèlent pourtant les aspirations d'une nationalité souvent asservie au joug étranger, est postérieure à la conquête du Yémen par les musulmans. Elle a été mise en vers, pour être plus facilement retenue, et c'est sous cette forme qu'on la trouve dans les ouvrages historiques de Maçoudy et d'Ibn Khaldoun. Kazwîny et d'autres compilateurs l'ont citée en prose, avec des variantes qui en modifient sérieusement le sens. Le défaut d'espace m'empêche de discuter ce fragment, d'ailleurs épisodique dans le Livre des routes. La durée de la domination des Abyssins est ici exactement indiquée; elle prit place entre 525 et 597 de J. C. date de l'établissement du premier vice-roi persan dans le Yémen.

#### STATIONS ENTRE MESDJID-SAAD ET BASRAH.

Barik. — El-Asla'. — Selmân. — Akmar — El-Adjaryeh. — Aïn-Saïdam (Yak. Saïd). Aïn-djemel « source du chameau. » — Basrah. (D'après Edricy, il y a cinq journées entre Koufah et Basrah.)

# STATIONS ENTRE BASRAH ET LA MECQUE 1.

Sabkhayeh (Sabayeh). — Kofaïr (Djofaïr, Hodaïr). — Rohaïl. — Sadjr (Sendjek). — Kefer (Djefer-Aby-Mouça). — Matoumah (Mawyah). — Dhat-el-Açeb (Ochar). — Basnouah (Suraah). — Chemseh (Somaïrah). — Sebab. — Oumoudyah. — Karyeteïn. — Ramah. — Thikfah. — Daryyah. — Djadîlah (Hawîlah). — Feledjeh (Milhah). — Rokaïbah. — Kana (Koba). — Merrân. — Ouadjrah. — Awtas. — Dhat-Yrk, dans le Tehamah. — Le jardin des Benou-Amir. — La Mecque.

# STATIONS DU YEMAMAII À LA MECQUE.

# El-Hadîkah « le verger » (Ed. Arydh). — Sabah. —

Les leçons entre parenthèses sont données, soit par Mokaddessy, soit par Bekry. Le calcul des stations n'est pas relevé dans notre texte, non plus que dans celui de Kodama, encore plus incomplet en cet endroit. On trouve dans Bekry 16 stations, formant un total de 411 milles, et dans Mokaddessy, 20 stations, dont le total serait 538 milles: celui-ci cependant affirme que la distance exacte de Basrah à la Mecque est 700 milles. On voit, d'après cela, que 4 étapes ont été omises probablement par les copistes, M. Sprenger en a déjà fait la remarque. (Même ouvrage, p. 117.) Cette distance est évaluée ordinairement à 827 milles, en 32 journées de caravane.

LE LIVRE DES ROUTES ET DES PROVINCES. 509
Thenyeh (Kod. ajoute El-A'fa). — Saka. — Sedd a la
digue. » — Sadat (Kod. Merarah). — Sovaïkah. —
Karyeteïn. Puis viennent les stations entre Basrah
et la Mecque, indiquées dans la route précédente.

ROUTE D'OMAN À LA MECQUE, LE LONG DE LA CÔTE 1.

Fawk (Farak). — Awkelân (Arkelân). — La côte de Hamat (Minah). — Chihr, habitée par la tribu de Kindah. — Bourg de Kindah. — Bourg d'Abd Allah, fils de Madhedj. — Hadjedj? — Aden, qui dépend d'Abian. — La pêcherie de perles. — Canton des Benou-Medjîd (Benou-Mohammed). — Mendjelah (Menhad). — Canton de Rekeb. — Mendeb (Mender). — Zebyd. — Ghalafikah. — Canton d'Akk. — Djoudah. — Canton de Hakem. — Sohaïm. — Havre de Dhenkân. — Havre de Nahla (Halya). — Serîr. — Ounab. — Merdjab-sasah (Sefîneh). — Une autre station. — Djeddah. — La Mecque.

DE KHAWLÂN-DHOU-SOHAÏM À LA MECQUE 2.

Bîcheh. — Yaktân. — Dhenkân. — Hala. — Bîcheh (Ed. ajoute Harân). — Kanouna. — Hachah. — Darkah. — Olaīb. — Nyah. — Bîrek. — Yelem (*Méraçid*: Yelemleh); c'est là que les habitants de la Mecque revêtent l'ihram. — Melkân. — La Mecque.

<sup>1</sup> Les variantes de cette route peu connuc sont tirées de la copie de Kodama.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cette route est donnée en sens inverse par Edriçy, 1, 145.

# STATIONS D'ÉGYPTE À LA MECQUE 1.

De Fostat à El-Djoubb « le puits. » — Boaïb. — Station d'Ibn-Sadakah (Yac. Ibn-Karkarah). — Adjroud. — Demch (Kod. Rebîbeh). — Kersen. — Hofaïr. — Station ². — Eīlah. — Hafa. — Madian. — Ela'râ. — Station (nom omis). — Kilabeh (Kilanyeh). — Cha'b. — Bedâ (Kod. Bena). — Sarhateïn. — Badhâ. — Ouady'l-Kora. — Rohaïbah. — — Dhou'l-merwah. — Médine. — Voir, pour la suite de l'itinéraire, la route de Médine à la Mecque, ci-dessus p. 500.

# DE DAMAS À LA MECQUE.

Station. — Autre station <sup>3</sup>. — Dhat-el-Ménazil. — Yanou'. — Tebouk. — Mohaïnah. — Elakra'. — Hanefyeh. — Ouady'l-Kora. — Rohaïbah. — Dhou'l-merwa. — Soeïdâ. — Dhou-khacheb. — Médine. — Pour le reste des stations, voir la route de Médine à la Mecque, ci-dessus, p. 500.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Route indiquée par Edricy, I. 329, et par Yakouby, p. 129, chez ce dernier avec des variantes notables. La première station, le Paits, à cinq heures du Caire, est, au rapport de Burckhardt, le rendez-vous des pèlerins égyptiens.

Nom omis; il manque aussi chez Edriçy. — Dans le texte de Yakouby on lit: شوف البغيل.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ni l'une ni l'autre ne sont nommées dans nos copies; mais on fit dans Edricy: «De Damas à une petite rivière, et de là à Daah, une journée.» Du reste, tout ce paragraphe est mutilé et il manque encore deux étapes entre Damas et Tebouk. D'après les relations modernes, on compte onze journées entre ces deux points, et douze entre Tebouk et Médine.

## DE BASRAH AU YÉMAMAH.

De Basrah à..... (Ed. Dehmân). — Kazhimah. - Autre station. - Kora'. - (Kod. Fora'). -Thikhfah (Kod. Safhah). — Saman. — Cinq autres stations 1. — Soleimah. — Sal (Kod. Sînal). — Yémamah.

Dépendances du Yémamah : Hadjar; Houd, à 24 heures de Hadjar; El-Yrdh, vallée 2 qui traverse le Yémamah dans toute sa longueur, et renferme plusieurs villages; El-Manfoukhah (Ed. Manboukhah); Thoudah; Makrah; Nedjarah; Ouady'l-fitar.

Bourgs du Bahrein: Khatt; Katîf; Elawreh; Hadjar; Awrak; Yalnoubeh; Machkar; Zarch; Houlyeh; Saboun; Darîn 3; El-Ghabeh.

#### STATIONS ENTRE LE YÉMAMAH ET LE YÉMEN.

Houroudj. — Merdj « la prairie. » — Safa. — Bîrel-abar « le puits des puits. » - Nedjran. - Hama. Barakas. — Merba'. — Mahdjereh. — Pour la suite des stations, voyez la route ordinaire jusqu'à Sanaa, ci-dessus, p. 503.

Kodama nomme les deux dernières seulement: elles sont appelées, d'après cet auteur, Djoubb-el-Korat et Mutevelly.

<sup>2</sup> «Cette vallée est arrosée par la rivière appelée Aftan; elle sépare la province en haute et basse. Sur ses bords sont situés des villages bien peuplés, des champs cultivés, des palmiers et d'autres arbres. » (Edricy, I, 156.)

<sup>3</sup> «Port du Balirein, entrepôt du muse nommé pour cette raison musc Dariny, bien qu'on le tire de l'Inde. » (Méracid.)

RÉCAPITULATION DES STATIONS DE POSTE 1.

Le nombre total des relais de poste dans l'empire s'élève à 930; les dépenses pour l'achat et la nourriture des chevaux, l'entretien du personnel et des fervanègui (voir l'introduction p. 11) se montent à 154,100 dinars (1,541,000 francs.)

ITINÉRAIRE DES MARCHANDS JUIFS, DITS RADANITES 2.

Ces marchands parlent le persan, le romain (grec et latin), l'arabe, les langues franque, espa-

1 Après avoir calculé avec soin les chiffres partiels, indiqués dans le courant de l'ouvrage, aux paragraphes spéciaux, je ne trouve que 631 relais; mais il est juste d'ajouter que les postes de plusieurs routes importantes, comme celle de Bagdad à la Mecque, etc. ne se trouvent plus dans le traité d'Ibn-Khordadbeh , tel que le temps nous l'a transmis. M. Sprenger, qui a fait usage, avant moi, de ces renseignements, en les comparant à ceux de Kodama, les résume ainsi : « En jetant les yeux sur le réseau des routes postales, il est aisé de comprendre le système de ce service. De Bagdad, sa résidence, le Khalife était en communication avec ses agents les plus éloignés : il pouvait correspondre au nord-ouest avec Neïchapour. dont le gouverneur, vassal de nom, indépendant de fait, exerçait son autorité jusqu'aux rives du Yaxarte. Au sud-ouest, le Khalife correspondait avec Chîraz et Istakhr, où régnaient les Boueïhides. Il est intéressant de remarquer que ses intelligences s'étendaient jusqu'aux frontières les plus reculées, au nord. Obligé de défendre l'empire musulman contre les Grecs, il avait besoin de recevoir aussi rapidement que possible, par ses estafettes, tous les renseignements de nature à l'éclairer sur les mouvements de l'ennemi. » (Post- und Reiserouten, p. 10.)

<sup>2</sup> Ce morceau si intéressant pour l'histoire du commerce de l'Europe avec l'Orient, au moyen âge, a été traduit, pour la première fois, par M. Reinaud (Introduction à la géographie des Orientaux, p. 58). Je ne pouvais mieux faire que de conserver la traduction de

gnole et slave. Ils voyagent de l'Occident en Orient. et de l'Orient en Occident, tantôt par terre, tantôt par mer. Ils apportent de l'Occident des eunuques, des esclaves femelles, des garçons, de la soie, des pelleteries et des épées. Ils s'embarquent dans le pays des Francs, sur la mer occidentale, et se dirigent vers Farama (près des ruines de l'ancienne Péluse); là ils chargent leurs marchandises sur le dos de bêtes de sommes, et se rendent par terre à Kolzoum (Suez), à cinq journées de marche, sur une distance de 20 farsakhs. Ils s'embarquent sur la mer orientale (la mer Rouge) et se rendent de Kolzoum à El-Djar 1 et à Djeddah; puis ils vont dans le Sind, l'Inde et la Chine. A leur retour, ils se chargent de musc, d'aloès, de camphre, de cannelle et des autres productions des contrées orientales, et reviennent à Kolzoum, puis à Farama, où ils s'embarquent de nouveau sur la mer occidentale. Quelques-uns font voile pour Constantinople, afin d'y vendre leurs marchandises; d'autres se rendent dans le pays des Francs.

mon savant et cher maître, en y introduisant un ou deux changements de détails, nécessités par la comparaison des deux copies. Le surnom donné ici à ces marchands me paraît devoir son origine aux trois cantons de Radân, dans la partie orientale du Sawad. (Cf. ci-dessus, Tablean statistique, p. 240.) Cette forme est expliquée de la même manière par Soyouthy, dans son Dictionnaire des surnoms ethniques.

Au lieu de Hédjaz, je lis Je forme très-nettement écrite dans les deux copies. El-Djar est un port à trois marches de Médine, et une île près de Djeddah, fréquentée par les navigateurs, qui y font

Quelquesois les marchands juis, en s'embarquant sur la mer occidentale, se dirigent (à l'embouchure de l'Oronte) vers Antioche. Au bout de trois jours de marche, ils atteignent les bords de l'Euphrate et arrivent à Bagdad. Là ils s'embarquent sur le Tigre et descendent à Obollah, d'où ils mettent à la voile pour l'Omân, le Sind, l'Inde et la Chine. Le voyage peut donc se faire sans interruption.

Les Russes, qui appartiennent à la race slave, se rendent, des régions les plus éloignées du pays des Slaves 1, sur les côtes de la mer de Roum (la Méditerranée), et y vendent des peaux de castor et de renard, ainsi que des épées. L'empereur (grec) se contente de prélever un dixième sur leurs marchandises. Les négociants russes descendent aussi le fleuve des Slaves (le Volga), traversent le bras qui passe par la ville des Khozars (aux environs d'Astrakhân), où le souverain du pays prélève sur eux un dixième; puis ils entrent dans la mer de Djordjan (Caspienne), et se dirigent sur le point qu'ils ont en vue. Cette mer a 500 fars. de diamètre. Quelquefois les marchandises des Russes sont transportées, à dos de chameaux, de la ville de Djordjan jusqu'à Bagdad.

Ces divers voyages peuvent se faire également par terre. Les marchands qui partent de l'Espagne

de l'eau. L'auteur du Méraçul ajoute que la partie de la mer Rouge comprise entre Djeddah et Suez se nomme elle-même El-Djar.

<sup>.</sup> صقلية Il faut en effet corriger ainsi le texte, qui porte.

LE LIVRE DES ROUTES ET DES PROVINCES. 51

et du pays des Francs se rendent à Tanger et au Maroc, d'où ils se mettent en marche pour la province d'Afrique et l'Égypte. De là ils se dirigent vers Ramlah, visitent Damas, Koufah, Bagdad et Basrah, pénètrent dans l'Ahvaz, le Fars, le Kermân, le Sind et arrivent dans l'Inde et à la Chine. — On peut encore prendre la route d'Arménie et se rendre, à travers le pays des Slaves, auprès de la ville des Khozars; on s'embarque sur la mer de Djordjân, puis on arrive à Balkh, dans la Transoxiane, le pays des Tagazgaz et la Chine.

L'accès à la cour du Chosroès était interdit aux étrangers qui arrivaient des cinq contrées suivantes : de Syrie, par Hît; du Hédjaz et du Yémen, par El-Odhaïb; du Fars, par Nabîn; du pays des Khozars et du pays des Allans, par Bab-el-Abwab (Derbend). On lui adressait un rapport sur les arrivants, et on retenait ceux-ci à la frontière, jusqu'à ce que le roi eût pris une décision à leur égard.

La terre a été partagée en quatre parties : 1° l'Europe, comprenant l'Andalous, le pays des Slaves, des Grecs et des Francs; Tanger, jusqu'à la frontière égyptienne; 2° la Libye, comprenant l'Égypte, (la mer de) Kolzoum, l'Abyssinie, les Berbères et les payssitués au delà; 3° la mer méridionale, qui baigne le Tehamah, le Yémen, le Sind, l'Inde et la Chine; 4° l'Asie, comprenant l'Arménie, le Khoraçân, le pays des Turcs et des Khozars. Il y a encore une division du globe différente de celle qui précède.

# MERVEILLES DE LA TERRE 1.

Volcan de Sicile....

L'Espagne.....

On voit, dans l'Inde un rocher d'où jaillit du feu, mais on ne peut rien allumer à sa flamme.....

On ne trouve pas en Sicile la grosse fourmi nommée el-foursân (formica leo), et les singes sont inconnus en Espagne, à cause du grand nombre d'animaux sauvages que renserme cette contrée.

Dans le pays des Grecs, sur les bords de la mer des Khozars (mer Noire), est une contrée nommée Mostatileh<sup>2</sup>, où l'hiver et l'été sont la saison des pluies; les habitants ne peuvent ni battre, ni vanner leurs blés; ils les entassent en gerbes dans leurs maisons; puis, au fur et à mesure de leurs besoins, ils prennent une certaine quantité d'épis, les frottent dans leurs mains, pour en extraire le grain; après quoi ils le font moudre et le cuisent. Les singes sont nombreux dans ce pays.

Dans le Hédjaz et le Yémen, il pleut tout l'été,

Le commencement de ce chapitre est entièrement perdu, et le reste ne nous est parvenu qu'avec des lacunes considérables. La fecture du peu qui nous a été conservé n'est pas de nature à en faire regretter sérieusement l'ensemble.

<sup>2</sup> «Contrée longue, étendue.» Kazwiny a trouvé ce passage dans le traité de géographie de Djeihany, où l'ouvrage de notre auteur avait passé presque en entier, et il l'a cité d'une façon peu correcte. Mustaufy l'a traduit dans son Nouzhet; mais, oubliant que l'expression «mer des Khozars» désignait aussi la mer Noire, il suppose que cette description s'applique au Guilân, dont le climat est humide et pluvieux.

La faucons.

LE LIVRE DES ROUTES ET DES PROVINCES. 517 mais jamais en hiver. À Sanaa et au delà de cette ville, la pluie tombe en juin, juillet, août et une partie de septembre, depuis midi jusqu'au coucher du soleil. C'est pourquoi les habitants s'abordent en disant : «Hâtons-nous avant la pluie, car voici la saison pluvieuse qui arrive. »

Lorsque les Arabes conquirent l'Espagne, ils trouvèrent dans le palais de la ville des rois (Tolède) vingt-quatre couronnes, autant qu'il y avait eu de rois dans ce pays. Chacune de ces couronnes était d'un prix inestimable; elle portait le nom du roi auquel elle avait appartenu, la mention de son âge et la durée de son règne. On y trouva aussi une table qui provenait, dit-on, de Salomon, fils de David. Dans ce palais était une autre salle fermée par vingtquatre serrures, chaque roi ayant ajouté une serrure à celle de son prédécesseur 1; personne ne savait ce que cette chambre renfermait. Le dernier roi (chrétien) de l'Espagne voulut en violer le secret, persuadé qu'elle recélait des trésors. Les évêques et les prêtres cherchèrent à lui représenter la gravité de cet acte, et le supplièrent de se conformer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il est inutile d'insister sur ces légendes d'origine chrétienne, qui ont défrayé bon nombre d'historiens arabes et persans. On en trouve le détail dans le grand ouvrage de Makkary (édition de Boulac, I, p. 115 et suiv.), d'après Hafiz el-Homaidy, auteur d'une galerie des savants et des littérateurs arabes-espagnols. (Cf. Dozy, Introd. au Bayán al-Mogrib, p. 70.) Le conte rapporté par Ibn-Khordadbeh se lit également dans un des annalistes les plus graves de la conquête musulmane, Ibn-el-Koutya, dont M. Cherbonneau a publié d'intéressants fragments (Journ. asiat. 1856, novembre-décembre, p. 434).

à l'exemple des rois qui l'avaient précédé, en lui disant : « Si c'est de l'or qu'il vous faut, nous vous en donnerons, à la condition que cette porte restera fermée. » Mais le roi, sourd à leurs prières, ordonna qu'elle fût ouverte. On y trouva des figures d'Arabes à cheval, avec leurs turbans et leur costume, armés d'arcs et de flèches. Ce fut en cette même année qu'eut lieu l'invasion de l'Espagne par les musulmans.

Les savants qui ont tracé cette sphère, image du globe terrestre, ont voulu donner une preuve sensible de la divine sagesse, laquelle, réunissant sur les bords et autour du globe les affinités de ces éléments, c'est-à-dire mélangeant la chaleur avec la chaleur, le froid avec le froid, comme on le voit ci-dessous, a créé le monde, avec les oppositions et les contrastes qui y règnent 1.

L'obscurité de cette théorie se complique du laconisme de l'auteur et de l'incorrection du texte. Je n'essayerai pas de discuter cette thèse entièrement étrangère à l'objet principal de mon travail: je me bornerai à rappeler que le cosmographe et naturaliste arabe Kazwîny a consacré un long paragraphe à l'étude des quatre éléments, de leurs combinaisons, etc. (édition Wüstenfeld, p. 89), où l'idée fondamentale qu'on entrevoit à peine ici est développée ayec une clarté satisfaisante. En ce qui concerne les caractères distinctifs de chaque quart du monde, les définitions renfermées dans les quatre cases de la figure ci-jointe sont répétées presque mot pont mot dans le chapitre LXII des Prairies d'or (t. IV, sous presse). Une seule différence, mais radicale, sépare les deux rédactions : Maçoudy applique à l'orientles caractères qui, selon Ibn-Khordadbeh, distinguent le midi. En s'orientant à la façon des musulmans, de manière à avoir le levant en face de soi, le midi à droite, etc. l'ordre indiqué par notre texte semble plus rationnel.



Tout ce que renferme ce quart de la terre est chaud et sec, tempérament du fou, de la bile, de l'été; c'est l'Orient.

Vent d'est. — Quatrième, ciuquième et sixième heure. — Facultés organiques: force vitale et animale. — Saveur i l'amertume. — Planètes i Mars et le Soleil. — Signes du Zodiaque: l'Écrevisse, le Lion, l'Epi.

Tout ce que renferme ce quart de la terre est chaud et humide, tempérament de l'air, du sang, du printemps et du vent d'est; c'est le Sud. — Vent du sud- — Première, deuxième et troisième heure. — Forces physiques : facelté digestive. — Saveur douce. — Planètes : la Lune et Vénus. — Signes du Zodiaque : le Bélier, le Taureau, les Gémeaux.

Tout ce que renferme ce quart de la terre est froid et sec, tempérament de la terre, de l'atrabile, de l'automne, de la décrépitude (un mot illisible). — Vent du nord. — Septième, luitième et neuvième heure. — Force organique: l'absorption. — Saveur: l'ácreté (lisex el-hamidhek, au lieu de kubidhek). — Planète: Saturne. — Signes du Zodiaque: la Balance; le Scorpion, le Sagittaire.

Tout ce que renferme ce quart de la terre est froid et humide, tempérament de l'eau, de la pituite, de l'hiver, de la vieillesse; c'est l'Occident. — Vent d'ouest. — Dixième, onzième et douzième heure. — Saveur salée et goûts analogues (il faut lire mélih, au lieu de mél). — Planètes: Jupiter et Mercure. — Signes du Zodiaque: le Chevreau et le Verseau. — Force répulsive.

34.

ÉDIFICES DIGNES D'ADMIRATION.

Les pyramides d'Égypte, construites en granit et

en marbre; leur hauteur (verticale) est de 400 coudées; c'est aussi leur mesure en long et en large 1. Toutes sortes de recettes médicales et de talismans merveilleux y sont gravés. On y lit aussi : « Que le roi qui se dit puissant essaye de les détruire, quoiqu'il soit plus facile d'abattre que d'édifier. » Et, en effet, le revenu du monde entier ne suffirait pas pour cette œuvre de destruction.....

On rapporte que la construction d'Alexandrie dura trois cents ans, et que, pendant soixante et dix ans, les habitants n'osaient sortir durant le jour, leurs yeux ne pouvant supporter le reflet mat et éclatant de ses murs. Son phare prodigieux s'élevait du milieu de la mer, sur une écrevisse de verre (Cf. Prairies d'or, II, 430, 433). Outre sa population indigène, Alexandric comptait 600,000 juis tributaires.

- Memphis, capitale et résidence des Pharaons; leur armée résidait à Djeïroun.
  - Deux colonnes, vestiges des démons 2, à Aîn-

¹ Sur les dimensions des pyramides, calculées par les Arabes, voir Abdallatif (p. 216). D'après les mesures du colonel Wyse, la grande pyramide de Khéops a 137 mètres de hauteur verticale et 227<sup>m</sup>,30 de largeur à chacune de ses bases; la hauteur de la face mesurée sur

le plan incliné est de 173 mètres.

Makrizy, en copiant ce passage, lit من بقايا اساطين restes d'un plus grand nombre de colonnes » (voyez la note de S. de Sacy, Relation d'Abdallatif, p. 227). Ainsi que je l'ai dit en commençant (introduction, p. 17), l'historien arabe de l'Égypte devait avoir sous les yeux une rédaction plus complète et plus correcte que la nôtre. Il est difficile d'admettre qu'Ibn-Khordadbeh, malgré sa crédulité désespérante, ait attribué aux démons les deux colonnes d'Ain-Chems,

Chems, en Égypte. Au sommet de chacune est un collier de cuivre; de l'une des deux, et au-dessous de ce collier, il distille de l'eau qui descend jusqu'à la moitié de la colonne, sans arriver plus bas. Elle suinte sans interruption, jour et nuit; la partie de la colonne qui en est mouillée est verte et humide; l'eau ne tombe pas jusqu'à terre. C'est un ouvrage de Houcheng.

— La forteresse de Souk-el-Ahvaz; ce sont deux forteresses superposées. Un édifice tout semblable se voit au Maroc. C'est l'œuvre de Houcheng 1.

Les Grecs prétendent qu'il n'y a pas de monuments en pierre qui égalent l'église de Roha (Édesse) et l'église d'Émèse. Abou'l-Kaçem, fils de Khordadbeh, dit : « De tous les édifices construits en briques et en ciment, le plus beau était le palais (Eīvân) du Chosroës à Médaïn; il fut détruit et servit à la construction de Koufah. » Un poëte a dit:

Les ancêtres et les rois (kaîl) de Kahtân placent les bases de leur gloire sur Bahram Gour;

C'est dans son palais de Khavarnak et dans le Sedîr qu'ils ont manifesté la justice de leur règne.

Un des plus magnifiques monuments en pierre et en ciment est le *Chadrevân* de Touster. Ce château d'eau est en pierre, porté par des piliers de fer et pavé de dalles en plomb.

puisque, deux lignes plus loin, il fait remonter leur origine à Houcheng, le roi légendaire de la dynastie des Pichdadiens.

¹ Ces mots me semblent une répétition inutile de la fin du paragraphe précédent.

Parmi les transformations de l'eau les plus singulières, on cite une montagne du Yémen, du sein de laquelle jaillit une source, qui se répand sur ses parois et se solidific, avant d'arriver à terre; elle forme le beau cristal blanc nommé yémany. On trouve dans l'Azerbaidjân une rivière dont l'eau, après avoir coulé quelque temps, se transforme ensuite en couches de silex.

# PANTICULARITÉS CURIEUSES DES CLIMATS.

Quand un étranger arrive au Tibet, il éprouve, sans pouvoir s'en rendre compte, un sentiment de gaieté et de bien-être qui persiste jusqu'au départ. Vers les confins de la Chine est une contrée nommée Sîla, très-riche en mines d'or. Les musulmans sont tellement séduits par la beauté de ce pays, quand ils y pénètrent, qu'ils s'y fixent et ne veulent plus en sortir. (Voyez ci-dessus, p. 294.) ..... Si un étranger demeure un an à Moçoul.... son intelligence s'éteint, ou tout au moins s'amoindrit 1..... El-Djahiz affirme avoir entendu dire aux sagesfemmes de l'Ahvaz qu'elles trouvaient souvent des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J'ai séparé par des points ces phrases incohérentes, parce que je crois qu'il y a plusieurs lacunes dans le texte. On lit à la suite : «On ne trouve personne dont le teint soit coloré,» et, après un espace en blanc, « la sièvre y est endémique. » Ces lambeaux me semblent se rapporter, non pas à la ville de Moçoul, mais à une description perdue de la Susianc. Yakout (Diet. de la Perse, p. 60) parle à peu près dans les mêmes termes de la sièvre et des animaux nuisibles de ce pays. « On ne voit, dit-il en citant le témoignage d'Ahmed Hamadany, sur aucun visage le coloris de la santé; les sièvres de l'Ahvaz sont permanentes, etc.»

enfants atteints de la sièvre en venant au monde. — Sur la montagne qui domine la ville et surplombe les maisons, à Souk-el-Ahvaz¹, pullulent les vipères; les scorpions appelés djerrareh, dont la piqûre est mortelle, abondent dans les demeures. Au bout de deux mois, les parsums s'altèrent dans cette ville, de même qu'à Antioche. — Quiconque arrive dans le pays des Zendjes gagne la lèpre (ou l'éléphantiasis). — Quiconque jeûne pendant l'été, à Messissah (Mopsueste), est tourmenté par l'atrabile et exposé à perdre la raison. — Le climat de Bahreïn provoque des engorgements du soie, comme l'a dit un poëte :

Celui qui demeure à Bahrein sent son foie grossir et son ventre se gonfler, malgré la diète <sup>a</sup>.

Au rapport des savants, la contrée la plus favorisée de la nature est Rey avec son charmant canton de Sinn; celle qui l'emporte par l'industrie et le travail de l'homme est le Tabaristân; la plus productive, Neïsabour; celle dont la beauté a survécu aux ravages du temps, Djoundeï-Sabour avec sa magnifique végétation. Puis on cite Merve pour ses oliviers; El-Madjân et le Gautah (banlieue) de Damas pour leurs fertiles vallons; Niçibîn, arrosée par le Hermas; Samaïrah et ses deux forteresses; Basrah et son (canal) Nahrevân; en Perse, le vallon de

ui n'offre pas de sens satisfaisant. Edricy parle, lui aussi, du scorpion jaune nommé djerrarch.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Après cela vient une ligue illisible pour moi, suivie de quelques mots incohérents: «On trouve à Yatrib une racine odorante..... à Chiraz, ville du Fars..... une chanson agréable.»

Bewân et les coteaux de Chehrezour couverts de jardins à droite et à gauche; Médaïn; Sous; Touster entre ses quatre rivières : le petit Tigre, le Mousrikân, le Mabân et le Pouriân; enfin Néhavend, Ispahân et Balkh. Mais les hauteurs de Samarcande, dans la Sogdiane, l'emportent sur tout le reste par leur beauté et leur richesse. — Le roi Kobad disait que, dans tout son royaume, les meilleurs fruits venaient des villes suivantes : Médaïn, Sabour, Erradjân, Rey, Nèhavend, Houlvân et Maçabadân.

#### SOURCE ET EMBOUCHURE DES FLEUVES.

- Le Djeihoun (Oxus), fleuve de Balkh, sort des montagnes du Tibet, passe devant Balkh, Termed, le Khârezm et se jette dans la mer de Djordjân (Caspienne). Le Sind (Mehrân ou Indus) sort d'une montagne appelée Saghyân , passe par Mansourah et se jette dans l'Océan oriental, après avoir formé plusieurs des rivières de l'Inde.
  - Le fleuve de Chach 2.....
- L'Euphrate sort de Kalikala, traverse le pays des Grecs jusqu'à Kamakh, passe à deux milles de Malatya et arrive à Somaisat, où il devient navigable.... — Le Tigre prend sa source dans les montagnes d'Amid, traverse le mont Selseleh (« la chaîne, » le Taurus). Grossi par de nombreux af-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Birouny place la source de l'Indus dans les montagnes d'Onnanak, sur les frontières du Turkestan. (Journ. asiat. septembre 1844. Cf. Burnes, I, 63 et 262.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lacune. (Voyez Abou i-féda, II, 78.)

loin, il reçoit les deux Zab et le Nahrevân, passe à travers les Étangs et se joint au Tigre d'Obollah (ca-

nal), pour se jeter ensuite dans la mer orientale.

- L'Araxe, fleuve d'Arménie, sort de Kalikala, traverse l'Errán, où il reçoit la rivière de ce nom, passe devant Warthân et à El-Djem' (confluent), où il se joint au Kourr; la ville de Beïlakân est entre les deux fleuves; après leur jonction, ils se jettent dans la mer de Djordjan 1. - Les deux Zab sortent de l'Arménic et se jettent dans le Tigre : le grand Zab à El-Hadîthah, le petit Zab à Essinn. - Le Nahrevân (canal dérivé du Tigre) sort de l'Arménie, passe à Bab-Taloua, où il est appelé Mamara (il faut lire (fleuve de Sorra-men-ra), recoit les affluents nommés Kathoul, arrive au canton de Souly 2, où il prend le nom de Nahrevân, et se jette dans le Tigre au-dessous de Djebboul. - Le Khabour sort de Ras-Aïn, reçoit le Hermas et se jette dans l'Euphrate à Karkiçya. — Le Balîkh (Billicha) sort d'une source nommée Dehbanyeh, dans la province de Harrân, et se joint à l'Euphrate au-dessous de Rakkah. -Le Hermas part de Tour-Abdîn et se jette dans le

<sup>2</sup> C'est ainsi que je corrige, avec Abou 'l-féda (II, 78), le groupe inintelligible بناحسوى.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cette dernière page nous est parvenue dans un état déplorable. Voici les mots qui doivent être ajoutés au texte pour lui donner un sens, p. 125, l. 4. Après اذا أجمّعا أذا أعلى عبر الزابين من جبال أرمينية الخ

Khabour. — Le Therthar est un bras du Hermas qui passe à El-Adhr (Atra) et se jette dans le

Tigre.

Lune, se dirige vers les contrées sises au nord de l'équateur, coule le long de la Nubie, et entre en Égypte; enfin une de ses branches débouche dans la mer de Roum, à Damiette; l'autre branche se jette dans la même mer, après avoir passé à Fostat (Vieux-Caire).

—Le Dodjeil a petit Tigre, » dans l'Ahvaz, sort de la province d'Ispahân et se jette dans la mer orientale (près d'Abbadân). — Le fleuve de Djoundeï-Sabour, un de ses affluents, vient aussi du fond de la province d'Ispahân. — Le fleuve de Sous, autre affluent du petit Tigre, part de Zeïtoun. — Le Mousrikân vient du Chadrevân a château d'eau, aqueduc, » de Touster et se jette dans la mer orientale. — Le Zendéroud, fleuve d'Ispahân, prend sa source dans cette province, arrose ses dix-sept cantons, se perd ensuite dans les sables, et reparaît, soixante fars. plus loin, dans le Kermân; là, après un certain parcours, il se jette dans la mer orientale.

— Le Seihân, fleuve d'Adanah, et le Djcihân, fleuve de Messissah, viennent l'un et l'autre du pays des Grecs et se jettent dans la mer de Syrie. — L'Oronte, fleuve d'Antioche, prend naissance dans la province de Damas, du côté de Baalbek (je lis ainsi, au lieu de Berber), coule du sud au nord et se jette dans la Méditerranée. — La rivière de Damas, qui

LE LIVRE DES ROUTES ET DES PROVINCES. 527 fertilise le Gautah, se jette dans le lac de Damas. (Ce sont les trois étangs à l'est de la ville.)

#### MONTAGNES.

Le mont El-Ardj, situé entre Médine et la Mecque, se dirige vers la Syrie; là il se réunit au Liban, près de Hims, et, plus loin, aux montagnes d'Antakieh et de Messissah; il prend alors le nom d'El-Lokam; il se joint ensuite à la chaîne de Malatya, de Somaïsat et de Kalikala, et s'étend jusqu'au rivage de la mer des Khozars (Caspienne), près de Bab el-Abwab (Derbend)<sup>1</sup>.

Passage copié par Kazwîny, II, 169. Maçoudy, qui cite cette opinion de l'auteur pour la critiquer, nous fournit en même temps la preuve que, loin de se terminer aussi brusquement, ce chapitre renfermait une théorie complète de la constitution du globe. «Il nous enseigne, dit Maçoudy, que les différentes parties du monde se touchent et tiennent ensemble, sans solution de continuité; que la surface de la terre offre tantôt des dépressions, tantôt des renflements considérables, etc.» A en juger par l'ensemble du chapitre, cette dernière partie devait être aussi peu développée et présentée avec la même sécheresse que le reste; on n'en trouve aucune trace ni dans la copie de Constantinople, ni dans celle d'Oxford. Cette dernière seule porte une date; elle a été terminée le jeudi 2 du mois de redjeb 632 (avril 1235).

# TABLE DES MATIÈRES.

N. B.— Les chiffres en italique indiquent la pagination du texte arabe; les chiffres en romain, celle de la traduction.

| Introduction                                           |     | 5   |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|
| Généralités de géographie physique                     | 27  | 228 |
| Évaluation des mesures                                 | 27  | 229 |
| De l'orientation dans les différentes contrées         | 27  | 230 |
| Description du Sawad                                   | 28  | 231 |
| Rive orientale du Tigre; Tamarra                       | 28  | 232 |
| Territoires arrosés par le Tigre et l'Euphrate         | 29  | 233 |
| Territoires arrosés par l'Enphrate et le Petit-Tigre   | 29  | 233 |
| Tableau statistique du Sawad                           | 30  | 237 |
| Historique de l'impôt de cette province                | 36  | 242 |
| Rôle de l'impôt payé aux Tahérides par le Khoraçan     | 37  | 244 |
| Par les pays au delà de l'Oxus                         | 39  | 247 |
| Récapitulation des sommes précédentes                  | 40  | 248 |
| Surnoms des rois du Khoraçân et de l'Orient            | 40  | 249 |
| Districts et impôt de l'Ahvaz (Susiane)                | 41  | 252 |
| Districts et impôt du Djebel                           | 42  | 254 |
| Districts et impôt d'Ispahân                           | 42  | 255 |
| Royaumes de la terre                                   | 42  | 255 |
| Titres des rois du monde                               | 43  | 256 |
| Rois surnommés Chahinchah                              | 43  | 257 |
| Itinéraires                                            | 44  | 258 |
| De Bagdad aux limites les plus reculées du Khoraçan    |     |     |
| (routes du nord-est)                                   | 44  | 259 |
| De Merve à Chach et au pays des Turcs                  | 47  | 263 |
| Villes de la province de Boukhara                      | 47  | 263 |
| De Boukhara à Samarcande                               | 47  | 264 |
| De Zamîn à Ferghanah                                   | .49 | 266 |
| Tribus turques, Tagazgaz, Keimak, etc                  | 50  | 267 |
| De Merve-Chahidjan au Tokharistan                      | 51  | 268 |
| Route de Saghanian ; route de Balkh au Tokharistan su- |     |     |
| périeur                                                | 52  | 270 |

| TABLE DES MATIÈRES.                                    |    | 529  |
|--------------------------------------------------------|----|------|
| Relais de poste sur la route de l'Orient               | 52 | 271  |
| Relais de poste dans l'Ahvaz et le Fars                | 53 | 272  |
| Cantons du district de Sabour                          | 54 | 273  |
| Cantons d'Istakhr et d'Erradjân 54,                    | 55 | 274  |
| Campements des Kurdes                                  | 55 | 274  |
| Division de la province du Fars                        | 55 | 275  |
| Route d'Istakhr à la capitale du Kermân                | 55 | 275  |
| Route du Kermân au Sedjestân                           | 56 | 276  |
| Villes principales du Sind; pays des Pehlevis 57,      | 58 | 278  |
| De l'Ahvaz à Ispahân                                   | 58 | 279  |
| Du Fars à Ispahân                                      | 58 | 279  |
| D'Ispahân à Rey                                        | 59 | 279  |
| De Bagdad à Basrah                                     | 59 | 280  |
| Relais de poste entre la capitale du khalife et Vaçit  | 59 | 281  |
| Route de Basrah à l'Oman, le long de la côte           | 59 | 28 t |
| De Basrah à l'Orient, par mer                          | 60 | 281  |
| Poissons extraordinaires dans la mer orientale         | 60 | 282  |
| Du golfe Persique à l'Orient                           | 61 | 283  |
| Serendîb (Ceylan); le pic d'Adam                       | 63 | 285  |
| lle de Ramy, etc                                       | 63 | 286  |
| Le camphrier                                           | 64 | 287  |
| Likbalous; Kalah; productions de ces îles              | 64 | 288  |
| Principaux rois de l'Inde; éléphants                   | 65 | 289  |
| Le roi de Kamroun et le Maharadja                      | 66 | 290  |
| Itinéraire de la Chine                                 | 66 | 291  |
| Aloès de Senf; El-Wakin; Khanfou                       | 66 | 292  |
| Pays des Wakwak                                        | 67 | 293  |
| Phénomène du flux et du reflux                         | 67 | 293  |
| Pays de Sila; productions de l'Inde                    | 68 | 294  |
| Castes et magiciens de l'Inde                          | 69 | 295  |
| Le Maghreb ou Occident; route de Bagdad au Maghreb.    | 69 | 446  |
| Villes du Khabour; province de Kinnisrîn; impôts de ce |    |      |
| pays                                                   | 70 | 448  |
| Route partant d'Émèse                                  | 71 | 449  |
| Province de Damas; route partant de Damas              | 72 | 450  |
| Districts de la Palestine                              | 73 | 451  |
| Route parlant de Ramiah                                | 73 | 451  |
| Districts de l'Égypte                                  | 73 | 452  |
| Route d'Égypte au Maghreb, en partant de Fostat        | 74 | 453  |
| Route de Barkah à l'Occident                           | 75 | 455  |

| États d'Ibn el-Aghleb                                    | 76 | 456  |
|----------------------------------------------------------|----|------|
| États de Meïmoun el-Roustemy, et de Soghaïr le Berbère.  | 77 | 458  |
| États de l'hérétique Es-Sofry et des Edricites           | 78 | 459  |
| Passage interpolé sur l'étendue de la terre              | 78 | 460  |
| L'Espagne sous les Omeyades                              | 79 | 46 ı |
| Tribus berbères                                          | 80 | 462  |
| Exportations de la mer du Maghreb                        | 81 | 463  |
| Itinéraire de Bagdad à Rakkah par Moçoul; villes prin-   |    |      |
| cipales                                                  | 81 | 465  |
| Route de gauche allant de Beled à Sindjar et Karkiçya    | 83 | 466  |
| Route de Rakkah aux villes frontières                    | 83 | 467  |
| De la Mésopotamie à la Méditerranée                      | 84 | 467  |
| Postes entre Émèse et Damas; route de Koufah à Damas,    |    |      |
| par le désert 84,                                        | 85 | 468  |
| Postes entre Alep et les villes frontières               | 85 | 469  |
| De Tarsous au canal de Constantinople                    | 85 | 469  |
| Description de ce canal                                  | 87 | 471  |
| Murs d'enceinte de Constantinople                        | 87 | 473  |
| Provinces de l'empire byzantin                           | 88 | 474  |
| Mission de l'astronome Mouça relative aux Sept Dormants. | 89 | 476  |
| Suite des provinces de l'empire byzantin                 | 90 | 478  |
| Impôt foncier chez les Grecs                             | 91 | 479  |
| Fonctionnaires militaires et civils; solde de l'armée    | 92 | 481  |
| Iles du pays de Roum                                     | 92 | 482  |
| Description de Rome                                      | 92 | 482  |
| Les quatre merveilles du monde                           | 94 | 484  |
|                                                          | 95 | 485  |
| Pays du nord (el-Hurby)                                  | 95 | 486  |
| Route du Khoraçân à l'Azerbaïdjan et l'Arménie; villes   |    |      |
| et bourgs de l'Azerbaïdjân                               | 96 | 487  |
|                                                          | 97 | 488  |
| Routes et division administrative de l'Arménie           | 97 | 489  |
|                                                          | 98 | 490  |
| Mission de Sallam l'interprète chez les peuples de Gog   |    | -    |
|                                                          | 99 | 490  |
| Description de la sameuse barrière de ce nom 1           | 00 | 493  |
|                                                          | 03 | 496  |
|                                                          | 04 | 498  |
|                                                          | 05 | 499  |
| Route des pèlerins de Médine à la Mecque                 | 05 | 500  |

| TABLE DES MATIÈRES.                                       |     | 53 I |
|-----------------------------------------------------------|-----|------|
| Suite de la route de Bagdad à la Mecque                   | 106 | 500  |
| Cantons de la Mecque; route de cette ville à Tayef        | 107 | 501  |
| Stations de la Mecque au Yémen                            | 107 | 502  |
| Cantons du Yémen                                          | 108 | 503  |
| Relais entre Omrah et Sanaa                               | 111 | 506  |
| Impôt du Yémen:                                           | 111 | 506  |
| Inscriptions himyarites                                   | 112 | 506  |
| Stations entre Mesdjid-Saad et Basrah                     | 112 | 508  |
| Entre Basrah et la Mecque                                 | 112 | 508  |
| Entre le Yémamab et la Mecque                             | 112 | 508  |
| Route d'Omân à la Mecque, le long de la côte              | 113 | 509  |
| De Khawlân à la Mecque                                    | 113 | 509  |
| Stations d'Égypte à la Mecque                             | 113 | 510  |
|                                                           | 114 | 510  |
| De Basrah au Yémamah                                      | 114 | 511  |
| Stations entre le Yémamah et le Yémen                     | 115 | 511  |
| Récapitulation des relais de poste                        | 115 | 512  |
| Itinéraire des marchands juifs                            | 115 | 512  |
| Itinéraire des marchands russes                           | 116 | 514  |
| La cour du Chosroès fermée à certains étrangers           | 117 | 515  |
| Les quatre parties du monde                               | 117 | 515  |
| Merveilles de la terre (chapitre mutilé) 117,             | 118 | 516  |
| Contrée nommée Mostatileh                                 | 118 | 516  |
| Pluies en Arabie                                          | 118 | 517  |
| La chambre des rois à Tolède                              | 119 | 517  |
| Théorie des éléments dans leur rapport avec les pays      | 119 | 518  |
| Figure explicative                                        | 120 | 519  |
| Les Pyramides d'Égypte                                    | 121 | 519  |
| Alexandrie et son phare; Memphis                          | 121 | 520  |
| Colonnes d'Ain-Chems                                      | 121 | 521  |
| Édifices remarquables; églises; palais de Médaīn (Ctési-  |     |      |
| phon); château d'eau de Touster 121,                      | 122 | 521  |
| Pétrifications                                            | 122 | 522  |
| Particularités curieuses des climats; le Tibet; Sîla; Mo- |     |      |
|                                                           | 123 | 522  |
| Antioche. Lèpre chez les Zendjes. Climat du Bahrein.      | 123 | 523  |
| Contrées les plus fertiles de la terre 124,               | 125 | 523  |
| Source et embouchure des sleuves : l'Oaus, le Sind,       |     |      |
| l'Euphrate et le Tigre                                    | 125 | 524  |
|                                                           |     |      |

. .

| L'Araxe, les deux Zab, le Nahrevân, le Khabour, le           |     |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Hermas                                                       | 125 | 525 |
| Le Nil, le Dodjeil, le Zendéroud, les fleuves de Syrie. 125, | 126 | 526 |
| Montagnes                                                    |     |     |

# NOUVELLES ET MÉLANGES.

# SOCIÉTÉ ASIATIQUE.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 12 MAI 1865.

La séance est ouverte à 8 heures, par M. Reinaud, président.

Sont proposés et nommés membres de la Société:

MM. Boy (Victor), libraire à Marseille;

Pleignier (Victor), professeur à Casteltown, dans l'île de Man (Angleterre).

Il est donné lecture d'une lettre de M. Numa, photographe, rue Richelieu, qui désire faire un album des membres de la Société, et s'offre de les photographier gratis et de donner à chaque membre six exemplaires de son portrait.

Le secrétaire donne lecture des comptes de l'année 1864 et du budget de 1865. Renvoi à la commission des censeurs.

M. le président annonce que la Société tiendra sa séance annuelle au mois de juin, et que les membres seront avertis du jour par lettres individuelles.

Un membre donne quelques détails sur l'impression du Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque impériale. La première livraison, qui contient les manuscrits hébraïques, est très-avancée et sera publiée dès que l'impression sera achevée. Le même membre annonce la publication prochaine

du Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque impériale de Vienne, rédigé par M. Flügel.

### OUVRAGES OFFERTS À LA SOCIÉTÉ.

Par l'auteur. Extraits du Livre des rois de Firdausi, publiés par S. E. Kemal Efendi, à Constantinople; lithographie in-16 (1865), en persan.

Par l'éditeur. Catalogue de la bibliothèque d'un orientaliste, rédigé et publié par M. THONNELIER; vol. I. Paris, 1864; in-8°.

Par l'auteur. Tibetische Texte übersetzt und erlæutert von Emil Schlagintweit. Munich, 1864; in 8°.

Par l'éditeur. Annuaire philosophique, par L. A. MARTIN; t. II, n° 3 (mars). Paris, 1865.

Par la Société. Bulletin de la Société de Géographie, janvier-mars. Paris, 1865; in-8°.

Bibliotheca indica. Calcutta, 1864; in-8°.

Nouvelle série, nº 63. The Brihatsanhita, fasc. 4.

- Nº 67. The Nyaya Darsana of GOTAMA.

— N° 61 et 66. The Srauta Sutra of Aswalayana, fosc. 2 et 3.

— N° 62 ct 64. The Muntakhab al Tawarikh, fasc. 3 ct 4. Ancienne série, n° 205 et 206. Biographical Dictionary of Ibn Најав, vol. IV, fasc. 1 et 2.

Par l'éditeur. Monatschrift für Geschichte des Judenthum, vol. XIV, cahier d'avril. Breslau, 1865; in-8°.

Par l'auteur. Geográfia de las lenguas y carta etnográfica de Mexico, par Manuel Onozko y Berra. Mexico, 1864; in-4°.

Par l'éditeur. Exercice de la langue tibétaine. Légende du roi Açoka. Texte tibétain; transcription, prononciation figurée; traduction en français par H. L. Feer. Paris, 1865; in-8° oblong.

— Textes tirés du Kandjour, par H. L FEER; 2° livraison. Composition des écritures bouddhiques. Paris, 1865; in-8° oblong.

Par la Société. Annuaire de la Société d'ethnographie, par Alfred Ledien. Cinquième année. Paris, 1864; in 8°.

Par l'auteur. Contributions towards the ancient geography of the Troad. On the site of Gergis, by Frank CALVERT. (Tirage à part, sans aucune indication.)

# BAPPORTS

# FAITS A M. LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

SUR LES MANUSCRITS HÉBREUX DE LA COLLECTION FIREOWITZ,

PAR M. NEUBAUER,

ET OBSERVATIONS SUR OES RAPPORTS FAITES
A L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES,

PAR M. MUNK.

### PREMIER RAPPORT DE, M. NEUBAUER.

La collection Firkowitz, acquise par la Bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg, consiste en rouleaux du Pentateuque, en copies (fac-simile) des épitaphes se trouvant sur des tombeaux juis en Crimée, en fragments d'anciens textes de la Bible, et en manuscrits concernant les littératures caraîte et rabbinique.

Parmi les rouleaux il y en a qui sont très-anciens, à en juger d'après les épigraphes placées soit au commencement, soit à la fin de ces rouleaux. Le plus ancien, qui porte ici le numéro 6, est de l'année 489 P. C. Voici l'inscription qu'on déchiffre non sans difficulté: «Dédié....ici dans la communauté de Tamatarka, auparavant appelée Tamirka, l'année 44... de la création du monde et 1485 de notre exil (des dix tribus).»

הוקדש ....: פה ק' .... ממטרקא לפנים .... ממירקא ש' אש דֹת .... לִיצָּה אֹקְפָּה לנלותנו Avant de parler du caractère paléographique et des différences massorétiques de ces rouleaux, je dois relever les objections que je me suis faites sur l'ancienneté de ces documents, et que le monde savant m'aurait sans doute posées: 1° qu'on ne trouve nulle part mentionnée dans le Talmud une épigraphe sur les rouleaux; cet usage, au contraire, y est rigoureusement défendu; 2° l'ère de la création du monde n'était pas encore employée à cette époque, à en juger d'après les documents connus jusqu'à présent; 3° l'ère de l'exil des dix tribus est quelque chose de fabuleux et prouverait contre l'authenticité de ces épigraphes.

Je n'ai point l'intention de soutenir l'ancienneté de ces rouleaux, en en admettant la possibilité; j'ai assez souvent dit qu'il faut se mélier des documents caraîtes. Je veux seulement démontrer que les objections mentionnées ne sont pas concluantes contre l'ancienneté des manuscrits dont il s'agit. Il faut se rappeler qu'ici on a affaire aux Juis antétalmudiques; chez ceux-ci, les épigraphes sur les rouleaux étaient probablement permises et peut-être même de rigueur.

Les caraîtes en Crimée, comme je peux m'en convaincre ici par mes propres yeux, en font encore aujourd'hui. D'ail-leurs, on peut juger par la négligence et l'irrégularité de l'écriture de ces rouleaux, comme on le verra plus loin, que ces juis ne se montrent pas aussi minutieux pour la manière d'écrire leurs rouleaux que le sont les rabbanites. Il y a un grand nombre de rouleaux écrits sur cuirs, ce qui est sévèrement défendu par le Talmud.

Quant au deuxième point, on ne peut pas rigoureusement affirmer que tel ou tel usage n'ait point existé à un certain temps, par cela seul qu'on ne le trouve pas mentionné dans les livres composés à cette époque. Le savant M. Rappoport a fait (Kerem Chemed, année v) la même objection pour les épitaphes trouvées en Crimée, et dont je parlerai dans ce rapport. Ce savant dit que l'ère de la création du monde se trouve pour la première fois employée chez Sabtaï Donolo (x° siècle); depuis on a trouvé le Traité astronomique de

Samuel le Petit, ouvrage qui date au moins du ix siècle, et où cette ère est déjà employée (Cf. Boretha dischmouel hakaton, Salonique, 1860, page 14). Il est possible qu'on trouve plus tard des documents plus anciens qui l'emploient également.

Quant à l'ère de l'exil de Samarie, il est probable que ce soit une imagination de ces juifs, dont proviennent ces rouleaux. Cependant elle peut dater d'un temps très-reculé; on la trouve également sur les épitaphes à côté de l'ère de la création du monde. M. Munk en donne un exemple d'un manuscrit de Paris (cf. sa notice sur la version persane de la Bible, tome IX de la Bible de M. Cahen, préface, page 156). Tout le monde ici sait que les juifs du Caucase se servent encore aujourd'hui de cette ère sur leurs documents (actes) civils; ils se sont toujours adressés à l'empereur Nicolas comme descendants des dix tribus.

Le rouleau n° 6, qui contient le Deutéronome, est écrit sur parchemin avec des caractères carrés un peu négligés; les lettres sans les couronnes (taguín); l'ordre massorétique pour les espaces entre les chapitres est pareil à celui des rouleaux des rabbanites; le nombre des colonnes sur un lé de parchemin varie ici comme dans plusieurs autres.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voici les textes des épigraphes :

ואכתוב בספר ואעד עדים ואחתום שמי אני יצחק כהן ב"ר

Le n° 9 porte la date 1 de 1460 de l'exil (764 P. C.); il est en parchemin, sans taguîn, avec des corrections énormes entre les lignes, de sorte que je n'ai pu admettre d'abord qu'on eût employé ce rouleau dans la synagogue; j'ai pensé qu'il était peut être destiné à l'école, mais j'ai dû revenir de cette opinion, quand j'ai vu que cette négligence se retrouve dans d'autres rouleaux, écrits d'ailleurs avec grand soin.

Le n° 13 est dédié par la femme Oto, fille d'Ahron des 'Hazars (אוטו בת אהרן מבני כור), 4541 de la création du monde (781 P.C.)<sup>2</sup>.

זכריה כהן כ"ר יצחק ג'ב"ת כי מכרתי אותו לכר' יצחק הזקן המשכיל בכ"ר יעקב ז"ל פה סלע היהודים ואשקל הכסף על ידי מידו ואתן לידו את הספר בשנת אלף ושלש מאות שלשים וחמשה שנים לגלותינו ס"מ לקונה אותו לדורותיו אמן

> בכשי ב"ר אברחם בכשי עד ברכה ב"ר אליהו ז"ל הנכבד עד ואני זכריה כהן בכ"ר שמריה כהן עד

אשרי תמימי.... אשרי נצרי.... המקדיש..... אהרן ' בן שמואל.... א'ת'ס לגלו'... סלע היהו... דויד... משה ..... צדוק לוי ... דניאל

קרוש לה' אלהי ישראל לא ימכר ולא יגאל שהקרישה זה" מפר התורה הקרושה מ' אומו בת אהרן מבני כזר על שם אישה מר' ור' אליא בן ר' עזרא רי"ת בעבור כפרת נפשה זכפרת נפש אישה והקב"ה יזכם להגות בו וללמוד ולעשות זלקיים ככל הכתוב בו ויקיים עליהם מק' שכת' לא ימוש ספר

Le n° 14 porte dans son épitaphe: «Dédié par la communauté de nos frères les 'Hazars à la communauté de Krim » (בור פוד קרום) 1485 de l'exil, 4700 de la création (789 P. C.), signé David fils de Jizhak Sangari (?) le fils de celui qui a converti le roi des 'Hazars au judaïsme (?), d'après la lettre de Hasdai (cf. livre Cosri, éd. Buxtorf). Il s'y trouve également beaucoup de corrections, et cette particularité qu'à la fin des colonnes (yeriot) il y a un custos (premier mot de la colonne suivante); les lettres y sont sans taguin 1.

Le n° 15 appartenait à la communauté de Cafa et est écrit

התורה הזה מפיך ומפי זרעך זג' ויכורכו בברכה מאלהי המערכה
ויזכו לראות בנין ביתו ואולמו והקדישו בקהלה ההדורה שהיא
יושבת למעלה בקהל מטרכא בקהל מוכט ארור גונבו וארור
מוכרו וארור מוחה אות אחת מקדושתו וארור מחליפו ומשימו
משכון וברוך שומרו וברוך מצניעו וברוך מסתירו בעת רעה
ומצילו מכל צרה ואלהי ישר' יסלח וימחול לכל עונות זה האשה
וינחמה בבנין ציון וירוש' ויקיים עליה מק' שכת' תנו לה מפרי
וינחמה בבנין ציון וירוש' ויקיים לראות פני משיח ולבניה ויקיים
עלירה מק' דכתיב לא ימושו מפיך ומפי זרעך זג' והאל יחיש
גאולת עמו יש' במהרה ובזמן קרוב אמן סלה והכל שריר וקיים
פה עיר ספרד שנת

וכני הנכר הנלוים אל יהוה לפ"ק

זארת התורדה התמימרה הנאמנה הקדיש קהל' אחינו כזר ' שהקדישו פה כרים קהל מעלה שנת אלף תפ"ה לגלותינו ת"ש ליצירה פ"ק והוא קודש לאלהי ישראל לא ימכר ולא ינאל לש pour le chef de la ville ben Yaldougan hakadri (l'Arabe ou 'Hazar קלכם בייכ (le beg) פקיד העיר בן ילדוגן הקדרי) (le beg) פקיד העיר בן ילדוגן הקדרי). 1484 de notre exil, 4709 de la création (788 P. C.), sans taguîn, beaucoup de corrections; ici le n et le v ont des formes particulières. Ces quatre derniers numéros ont des points à la fin de chaque verset.

Le n° 2 offre le plus d'intérèt; d'abord il est écrit sur cuir et porte une épigraphe historique. En voici à 'peu près le contenu : Qui peut décrire tous les miracles qui ont été faits pour nous depuis quinze cents ans que nous sommes dans l'exil? Nous sommes tombés dans les mains de ceux qui adorent le feu et l'eau; ils nous ont pillés et pris nos livres saints dont ils ont fait un sujet de moquerie. C'est surtout notre dernier ennemi, le prince Gatom avec son peuple les Tatraktisiim peu nombreux, אלוף געהם עם מחנהו עם לאלוף געהם עם מחנהו עם עמין, qui voulait cependant nous détruire complétement; mais Dieu nous a envoyé une assistance

ואלהי ישראל יברך לקהלרה זו אשר הקדישו אותו ויקיים עליהם י'ו'י יספור בכתוב עמים ועם עמו ישראל יכתבו לחיים פירושלים ונספחו על בית יעקב ביום הזה ומלכם בראשם יחי לעולם באמונתו אמן ואמן.

נאם דויד בר יצחק נכ"ת ומ"כ סנגרי ס"מ

אני אליה בן שלמה הסופר מכרתי ספר התורדה הזרה אשר ' כתב אבי ז"ל לכ"מ בייכ פקיד העיר בן ילדוגן הקדרי יצ"ו פרה כפא על חוף הים אלף תצ"ד לגלותגו תש"ת ליצירת יזכה להגות בו הוא וזרעו עע"א אליקים בן שלמה ג"ע

אלישע בר הושע ו"ל יעקב בר משת צב"י דויד בר יצחק ע"ה סנגרי סמ"א dans nos frères les 'Hazars (?), (מבני קדו) qui sont devenus juifs, le prince Mibsam (מבני קדו) était en tête. Ils ont conquis la forteresse Doura (מכצרם דורי) et ils ont sauvé ce livre saint, dans l'année courante 1501 de notre exil, 4565 de la création'. » (805 P. C.) Je ne suis pas en état, pour le moment, de faire des recherches sur le fait cité, mais je crois me rappeler qu'un semblable peuple a existé à cette époque, et a fait une invasion en Crimée.

Ce rouleau est presque entier, il contient très-peu de corrections entre les lignes; sur les premières colonnes, les lettres ont des taguin, mais ces lettres ne sont pas les mêmes

אז ידבר יהושע ברוך י'ו' מושיע חוסים בימינו ממתקוממים '
הכתב גם זאת התשועה בספר תורת האלחים זכרון לדור אחרון
אשר עשרה י'ו' זכר בימינו לנפלאותיו מי ימלל כל המוצאות
אשר עשרה י'ו' זכר בימינו לנפלאותיו מי ימלל כל המוצאות
אותנו מיום נפלינו בנלות זה אלף ות'ק שנים באנו בידי עובדי
האש באנו בידי עובדי המים ובזזונו ואכלונו ושפכו דמינו
וישבו את ספרי קדשינו ויתעללו בהם וזרה האחרון שונאנו
הכביד גלותנו אלוף געתם עם מחנהו עם לא עצום ושמם
מטרקסיים אשר אמרו בודון לכו ונכחידם מנוי לולי י'ו' שהיה
לנו וישלח לנו מושיעים אחים מבני קדר המתיהדים 'ומבשם
הנשיא .... בראשם ויצילנו ואת חספר הקרוש הזרה מירם
זיכבשו מבצרם דורי בשנתנו הזאת א'תק"א לגלותנו ד'ת'קס"רה
פ"ג ליצירה שנת ישועה ברוך י'ו'י כן ימהר וישלח את אלירה

Au lieu de משרקסיים, il faut peut-être lire משרקסיים, tribu de la ville Tscherkas; l'invasion des différentes tribus en Grimée a eu lieu vers 800. (Cf. Lebeau, Histoire da Bas-Empire, t. XIII; Klaproth, sur Tscherkas, Anc. Journ. asiat. t. III, p. 159, et Nouv. Journ. asiat. t. I, p. 413.)

que sur les rouleaux actuels; dans les colonnes suivantes les taguîn deviennent de plus en plus rares et finissent par disparaître tout à fait. — C'est là à peu près la description des plus anciens rouleaux; quant aux variantes dans le texte, j'en ai peu remarqué, il y en a quelques-unes massorétiques (plene et defective). Le caractère paléographique ne diffère pas beaucoup de celui des rouleaux actuels, et je crois qu'avant de se livrer à des études sérieuses sur les rouleaux, il faudrait que la chimie vînt en aide à la philologie pour en constater l'antiquité.

Les épitaphes, dont la plus ancienne, d'après le fac-simile, date de la première moitié du 11° siècle de notre ère, seraient d'un grand intérêt si on pouvait constater par le déchiffrement minutieux de l'original l'authenticité de ces documents. Ici le caractère paléographique varie beaucoup selon la date de chaque inscription; dès le n° 5, l'ère de la création est déjà en usage. Il y a des noms tartares et persans dans ces inscriptions; ainsi le n° 6, qui porte la date de 4091 de la création du monde (180 P. C.), a le nom porte la création du date de 4108 (197 P. C.), a le nom d'une femme 7, qui date de 4108 (197 P. C.), a les noms tartares et persans dans ces création du monde (180 P. C.), a les noms tartares et persans dans ces inscriptions; ainsi le n° 6, qui porte la date de 4091 de la création du monde (180 P. C.), a le nom porte la complete de 108 (197 P. C.), a les noms tartares et persans dans ces inscriptions; ainsi le n° 6, qui porte la date de 4091 de la création du monde (180 P. C.), a le nom porte la complete de 108 (197 P. C.), a les noms tartares et persans dans ces inscriptions; ainsi le n° 6, qui porte la date de 4091 de la création du monde (180 P. C.), a les noms tartares et persans dans ces inscriptions; ainsi le n° 6, qui porte la date de 4091 de la création du monde (180 P. C.), a le nom porte la date de 4091 de la création du monde (180 P. C.), a le nom porte la date de 4091 de la création du monde (180 P. C.), a le nom porte la date de 4091 de la création du monde (180 P. C.), a le nom porte la date de 4091 de la création du monde (180 P. C.), a le nom porte la date de 4091 de la création du monde (180 P. C.), a le nom porte la date de 4091 de la création du monde (180 P. C.), a le nom porte la date de 4091 de la création du monde (180 P. C.), a le nom porte la date de 4091 de la création du monde (180 P. C.), a le nom porte la date de 4091 de la création du monde (180 P. C.), a le nom porte la date de 4091 de la création du monde (180 P. C.), a le nom porte la date de 4091 de la créati

מוקממיש.

Le n° 3 porte la date des deux ères, celle de la création du monde et celle de notre exil. On trouve aussi parmi eux le nom célèbre de Jizhak Sangari, où les lettres du nom font la date בוברית une autre épitaphe a le nom במברית On peut s'étonner, à juste titre, de ne trouver aucun nom des princes 'Hazar dans ces épitaphes; le mot שבו se trouve déjà sur celle du commencement du 11° siècle. On ne peut cependant pas douter de l'existence des communautés juives dans ce pays, puisqu'on connaît des inscriptions grecques sur des synagogues du 1er siècle. (Cf. M. Levy, Jahrbuch für jüdische Literatur. Leipsik, 1860.) Pour qu'on puisse mieux apprécier le caractère paléographique, j'ai joint à mon rapport un fac-simile du n° 1, qui est le plus ancien.

Ce qui est de la plus grande valeur, d'après mon opinion,

pour la science biblique, ce sont les vieux fragments des livres de la Bible. Ils portent des variantes qui simplifient beaucoup le sens; je n'en donnerai que quelques-unes qui m'ont frappé au premier examen.

מעונים אין אָרָן אָרָן בּצּרָתוּ בּנֹים מו lieu de אָיִל אָרָן בּמרֹסוֹ מּמרֹס מַרְרְ בּמּרָ בּנֹים מו lieu de אָרָן בּמרּס מּמרים מו lieu de אָרָן בּמרּס מּמרים בּצּיס מּמרים וּצְרַכְּתּוֹ גֹּלוֹת בּצִּילוּ בּצּיס אַר אַרְבּתְּר בּצּיס אַר אַרְבּרְ בּצִּילוּ בּצִּילוּ בּצִּילוּ בּצִּילוּ בּצִּילוּ בּצִּילוּ בּצִּילוּ בּצִּילוּ בְּצִילוּ בְּצִילְ בְּצִילְ בְּצִילְ בְּצִילְ בְּצִילְיִרְ בּצִּלְ בְּצִילְיִרְ בּצִּלְ בְּצִילְיִרְ בּצִּלְ בְּצִּלְ בְּצִילְ בְּצִילְ בְּעִלְיִרְ בּצִּלְ בְּעִבְּיִלְ בְּעִלְ בְּיִבְיִיךְ בּצִּלְ בְּעִלְיִרְ בּצִּלְ בְּעִבְּיל בְּעִלְ בְּיִבְיִיךְ בּאַר בּמוּ בּאַר בִּמוּ בּאַר בּמוּ בּאַר בִּמוּ בּמוּ בּאַר בּמוּ בּאַר בְּמוּ בּאַר בְּמוּ בּאַר בְּמוּ בּאַר בִבּח בּאַר בְּמוּ בּאַר בְּמוּ בּאַר בִּמוּ בּאַר בִּמוּ בּאַר בִבּח בּאַר בִּמוּ בּאַר בִּמוּ בּאַר בִּמוּ בּאַר בִּמוּ בּאַר בִּבּיל עַלְ בְּיִבְ בּיל בִּיבְ בּאוּ בּאַר בִבּח בּאַר בְּמוּ בּאַר בְּמוּ בְּאַר בְּבִּיל עִר בִבּח בּאוֹם בּאַר בְּמוּבּיל בִּיל עַל בְּבִיל בִּיב בּיל בִּיב בּיל בִּיב בּיל בִּיל בְּבּיל בְיב בּיל בִּיל בִּיב בּיל בִּיב בּיל בִּיל בִּיב בּיל בִּיב בּיל בְּיל בְּבּיל בְּב בּיל בִּיב בּיל בִּיב בּיל בִּיב בּיל בִּיב בּיל בִּיב בּיל בִּיב בּיל בְּבּיל בְּבְיל בְּבְיל בִּיב בּיל בְּבּיל בְּבְיל בְּבּיל בְּבְיל בְּבְיל בְּבְיל בְּבִיב בּיל בְּבּיל בְּבּיל בְּבּיל בְּבּיל בְּבּיל בְּבּיל בְּבּבּיל בְּבְיל בְּבּיל בְּבּיל בְּבּיל בְּבּיל בְּבּיל בְּבּיל בְּבִיל בְּבּיל בְּבּיל בְּבּבּיל בְּבִיל בְּבּיל בְּבּבּיל בְּבּיל בְּבּבּיל בְּבִיל בְּבּבּיל בְּבּבּיל בְּבּבּיל בְּבּבּיל בְּבּבּיל בְּבִיל בְּבּבּבּיל בְיבּבּבּיל בְיבּבּבּיל בְיבּבּבּיל בּבּבּבּיל בּבּבּבּיל בְּבּבּבּיל בְיבּבּבּיל בּבּבּב

Je regrette que la Bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg ne possède point la précieuse collection de variantes par Kennicot; on aurait pu constater si ces variantes sont déjà relevées, car cela confirmerait encore mieux l'exactitude de ces leçons.

יעיר המרק Cette correction semble être d'une main récente; celle de עיר המרק, au lieu de עיר המרק (Isaïe, xix, 18), mentionnée par M. de Mural (Deutsche Vierteljahresschrift, par M. Heidenheim, 1863, p. 168 et suiv.), se trouve à la marge du manuscrit, et est d'une main toute récente. (Conf. Zeitschrift für Wissenschaft und Leben, par M. le D' Geiger. Breslau, 1863, p. 288, 289.)

OBSERVATIONS DE M. MUNK SUR CE RAPPORT.

La Bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg a acquis récemment une collection d'anciens manuscrits hébreux, recueillis dans plusieurs communautés juives de la Crimée par M. Abraham Firkowitz, ancien 'hakham ou chef religieux des Caraîtes d'Odessa. Ces manuscrits sont généralement d'un haut intérêt pour la philologie hébraïque, la critique biblique et l'histoire littéraire des Juiss; ils nous fourniraient aussi quelques renseignements précieux sur l'origine et l'histoire des juiss de Crimée, si l'on pouvait avoir pleine confiance dans l'authenticité des dates et des notices historiques que renferment plusieurs de ces documents. Depuis vingt ans à peu près, plusieurs des manuscrits bi- . bliques de Crimée ont attiré l'attention des hébraïsants par leur système particulier de vocalisation et d'accentuation. Les voyelles et les accents toniques de ces manuscrits diffèrent totalement de ceux de nos manuscrits et de nos bibles imprimées, et paraissent remonter à une plus haute antiquité. Plusieurs savants distingués, tels que Luzzatto, Ewald et Rædiger, en ont fait l'objet de leurs recherches, et tout récemment un savant hébraïsant d'Odessa, M. Pinsker, a soumis ce système à une étude approfondie, dont il a publié les résultats sous le titre de Einleitung in das babylonisch-hebraïsche Punktationssystem. « Introduction au système de la ponctuation « hébraïque de Babylone. »

L'historien, en usant avec réserve des notices disséminées dans les manuscrits et des copies d'épitaphes que renferme la collection, pourra y découvrir des faits curieux relatifs à l'histoire des Khazares, peuple dont le nom même a disparu, qui n'a laissé aucune trace de son ancienne puissance et dont les restes existent probablement encore dans les communautés juives de la Crimée. Nous possédons quelques documents juifs qui constatent la conversion au judaïsme d'un roi des Khazares, nommé Boulân, et d'une grande partie de

son peuple. Ces documents ont été longtemps l'objet d'amers sarcasmes de la part d'écrivains chrétiens, tels que Jean Buxtorf le fils, Barattier, le savant enfant, et Basnage. Ce dernier va jusqu'à dire : « On a beau chercher le royaume de « Cozar, on ne le trouve point. » Le silence intéressé des historiens byzantins ne pouvait qu'augmenter la défiance qu'inspiraient les relations juives; il a fallu, pour réhabiliter ces dernières, les témoignages précis et détaillés des auteurs arabes réunis par plusieurs écrivains de notre siècle et notamment par M. Fraehn, dans les Mémoires de l'Académie de Saint-Pétersbourg, et par M. C. d'Ohsson, dans son ouvrage intitulé: Des peuples du Caucase ou Voyage d'Aboul Cassem. Nous savons maintenant que le judaïsme était la religion dominante en Khazarie, depuis le milieu du vint siècle jus-. qu'à la fin du xe. Mais les lois des Khazares proclamaient une liberté de conscience illimitée. Les auteurs arabes nous disent que, dans ce pays, les juifs, les chrétiens et les musulmans vivaient fraternellement ensemble et qu'on y tolérait même des païens. Le roi était juif; mais dans son conseil siégeaient, à côté du premier ministre également juif, six autres ministres, deux juifs, deux chrétiens et deux musulmans. La monarchie des Khazares fut détruite vers l'an 1000, et les restes de ce peuple, refoulés vers l'ouest, s'établirent sur les côtes de la mer Noire. Selon M. d'Ohsson, il n'en resterait pas d'autre trace que le nom de Ghyssr, par lequel plusieurs peuplades du Caucase désignent les Juifs. Mais nous croyons pouvoir affirmer que les restes des Khazares existent encore aujourd'hui parmi les juifs caraîtes de Criméc : ceux-ci, par la physionomie, le costume et le langage, révèlent leur origine tartare, et dans la forteresse de Tschoufoutcalé, près de Bakhtchéseraï, les juifs se divisent encore aujourd'hui en deux communautés, dont l'une est appelée communauté des Khazares.

Les juiss caraîtes de la Crimée parlent entre eux un dialecté tartare qu'ils écrivent en caractères hébraïques. Ils possèdent dans ce même dialecte des hymnes et des versions de la Bible qui ont été imprimées il y a environ quarante ans à Eupatoria. Peut-être, en étudiant ces versions, y retrouverait-on les restes de la langue des Khazares. Un auteur arabe du x\* siècle, Ibn al-Nedim, dans l'introduction de son Kitab al-Fihrist, en parlant des alphabets et de l'écriture des différents peuples, dit que les Khazares écrivent en caractères hébraïques. On peut juger par là de l'influence que le judaïsme avait exercée sur la civilisation des Khazares.

On comprendra maintenant tout l'intérêt que peuvent offrir les monuments littéraires des juis de Crimée. Un jeune orientaliste, M. Neubauer, qui a obtenu une mention honorable dans le dernier concours Volney, a voulu profiter d'un voyage qu'il avait à faire à Saint-Pétersbourg, pour examiner les manuscrits et les fac-simile d'épitaphes déposés à la Bibliothèque impériale de cette ville, et M. le Ministre de l'instruction publique a bien voulu lui accorder une sanction officielle, en le chargeant d'une mission gratuite. Dans son premier rapport qui nous a été soumis, M. Neubauer rend compte des rouleaux du Pentateuque destinés à l'usage des synagogues, des épitaphes les plus remarquables et de plusieurs fragments d'anciens manuscrits bibliques.

Les rouleaux du Pentateuque n'offrent, selon lui, que peu d'intérêt sous le rapport paléographique. Les caractères ne diffèrent guère de ceux qui sont employés encore aujour-d'hui; mais, en revanche, la haute antiquité de ces rouleaux est constatée par des épigraphes placées soit au commencement, soit à la fin. Celles-ci ont des dates qui remontent, selon M. Neubauer, jusqu'à l'an 489 de l'ère chrétienne. Ce renseignement serait précieux, si nous pouvions nous assurer de l'authenticité de ces épigraphes. L'ère qui y est employée est désignée par le mot diction de notre exil. Selon M. Neubauer, on désignerait par ce mot l'exil de Samarie, qu'il fait remonter seulement à l'an 696 avant l'ère chrétienne, et il nous assure que cette ère est en usage encore aujour-d'hui chez les juis du Caucase, qui s'en servent dans leurs documents et actes civils. C'est là un fait fort extraordinaire

qu'il faudrait pouvoir constater, et il est à regretter que M. Neubauer n'ait pu communiquer aucun de ces documents, dont il ne parle que par ouī-dire. Jusqu'ici l'ère de l'exil de Samarie n'a été trouvée dans aucun manuscrit hébreu; car ce que M. Neubauer dit de l'emploi de cette ère dans un manuscrit hébreu-persan de notre Bibliothèque impériale est une grave crreur.

Souvent l'ère de la création du monde figure à côté de celle de l'exil, sans que les deux ères puissent se mettre d'accord. Ainsi, par exemple, l'épigraphe n° 14 porte : « Dédié « par la communauté de nos frères les Khazares, ici à Krim, «l'an 1485 de l'exil, 4,700 de la création. » Or la première date correspondrait, selon le calcul de M. Neubauer, à l'an 789 de J. C. tandis que l'an 4,700 de la création correspond à 940 de J. C. Cette même épigraphe porte la signature de David, fils d'Isaac Sangari. On sait que, selon une tradition juive, mentionnée pour la première fois par le juif espagnol Schem Tob, dans son Sepher ha-Emounoth (au commencement du xvº siècle), Isaac Sangari fut le nom du docteur qui convertit le roi des Khazares au judaïsme; ce nom reparaît aussi sur l'une des épitaphes trouvées en Crimée et dont l'authenticité n'est pas moins douteuse que celle de notre épigraphe.

Pour que nous pussions juger en connaissance de cause, il faudrait engager M. Neubauer à communiquer les fac-si-mile, ou tout au moins l'original hébreu de plusieurs de ces épigraphes, dont il ne donne que la traduction française. L'ère dont se servaient généralement les juiss du moyen âge est celle des Séleucides, ou celle de la destruction de Jérusalem par les Romains. Nous serions portés à croire que le mot לְּלֶלְוֹתֶלֵּל des épigraphes désigne cette dernière ère, ce qui rajeunirait considérablement les épigraphes en question, mais présenterait d'autres difficultés chronologiques. En général, ces épigraphes nous paraissent fort suspectes, et nous ne saurions en tirer aucun résultat historique. Ce qui augmente nos soupçons, c'est que dans l'épigraphe n° 2, qui ra-

conte une invasion ennemie repoussée par les קבי קדר Tartares ou Khazares, nous voyons figurer d'une part le prince Gatam (מכשם) et d'autre part le prince Mibsam (מכשם), deux noms empruntés au Pentateuque (Genèse, xxxvı, 16, xxv, 13), et dont l'un désigne un prince iduméen, petit-fils d'Ésaū, et l'autre un fils d'Ismaël.

Les épitaphes nous placent sur un terrain un peu plus solide; mais encore ici nos doutes sont nombreux et nous devons regretter l'absence des originaux. M. Neubauer donne le fac-simile d'une de ces épitaphes, qui, selon lui, remonte à la première moitié du 11° siècle de notre ère. Il n'en donne pas le déchiffrement, qui, à l'exception de la première ligne, nous paraît très-facile et donne un sens très-plausible. Voici comment nous lisons cette épitaphe:

### זי הת ציון כוקי (יּ) בן יצחק כהן ג'ע' עת ישועת ישראל שנת ת'ש'ב שנים לגלותנו

«...Monument de Kouki (?) fils d'Isaac Cohen [qu'il repose dans le paradis]. A l'époque du salut d'Israel, l'an «702 de notre exil.»

Ici, si nous considérons le mot לגלותנו, de notre exil, comme désignant l'ère de la destruction de Jérusalem par les Romains, l'an 702 correspondrait à l'an 771 de l'ère chrétienne, qui peut être l'époque de la conversion du roi des Khazares au judaïsme, désignée ici par les mots époque du salut d'Israēl. A la vérité, s'il faut en croire l'historien arabe Masoudi, le roi des Khazares n'embrassa le judaïsme que sous le règne d'Haroun al-Raschid, qui monta sur le trône en 786; mais nous croyons qu'il ne faut pas prendre à la lettre l'assertion de Masoudi. Si on appliquait le mot לגלותנו de Samarie, ce monument, selon le calcul suivi par M. Neubauer, remonterait à l'an 6 de l'ère chrétienne, et non pas, comme il le dit, à la première moitié du 11° siècle. Dans tous les cas, il scrait apocryphe. M. Neubauer rendrait

un grand service en donnant le fac-simile des autres épitaphes, qui seules pourraient nous mettre à même de juger de l'authenticité et de l'importance de ces documents.

Ce qu'il y a de plus intéressant et de plus sûr dans la communication de M. Neubauer, ce sont les variantes bibliques, dont quelques-unes méritent d'appeler l'attention des hébraïsants. Nous attendons maintenant un rapport sur les manuscrits de la littérature hébraïque du moyen âge et notamment de celle des Caraïtes, encore peu connue. La collection de Saint-Pétersbourg possède les manuscrits caraïtes les plus rares. Un examen approfondi de ces manuscrits ne peut manquer de nous faire connaître des faits que nous ignorons encore et de rectifier nos connaissances sur divers points. M. Neubauer est parfaitement prépare pour un tel examen, et, en l'y encourageant, le Gouvernement rendrait certainement un grand service à la science.

#### DEUXIÈME BAPPORT DE M. NEUBAUER.

Les manuscrits caraîtes de la collection Firkowitz sont d'une grande importance pour la littérature hébreu-arabe; on y trouve des citations tirées mot à mot des commentaires de Saadyah, qui ne nous sont pas parvenus jusqu'aujour-d'hui. M. Pinsker, dans son ouvrage plein d'érudition Likouté Kadmonioth 1, nous a donné beaucoup d'extraits de cette collection, mais ses conclusions concernant soit les auteurs des ouvrages, soit l'époque où ceux-ci vivaient, ne sont pas toujours heureuses. Ainsi nous trouvons mentionné chez lui (page 44) un commentaire sur l'Ecclésiaste en arabe de Ben-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gf. notre compte rendu sur ce livre, Journ. asiat. 1863, t. 1II, et aussi celui du savant M. Geiger, dans le recueil hébreu Oçar no'hmad, t. IV.

jaimn al-Nahevendi, qui n'est certainement pas de cet écrivain, à en juger d'après deux passages que Salmon ben Jerouham cite dans son commentaire sur l'Ecclésiaste (même collection); j'ai d'ailleurs dit dans un recueil allemand que ce n'est point probable que Benjamin ait écrit en arabe.

La collection possède les commentaires sur les Psaumes et Lamentations de Salmon ben Jerouham; elle est surtout riche en ouvrages de Jepheth ben Ali, tels que: plusieurs fragments de son commentaire sur le Pentateuque (différents de ceux que M. Munk a rapportés d'Égypte et qui se trouvent à la Bibliothèque impériale); les commentaires sur Isaïe, Jérémie, Hoséa, Joel, les Psaumes, Proverbes, deuxième partie de Job et Daniel; il résulte des citations contenues dans ces commentaires qu'il a également composé un Livre de Préceptes. Il y a un autre commentaire anonyme sur Daniel, intitulé Commentaire sur l'avenir (שרח אלעחידות), qui semble être également du x' siècle 2.

Dans tous ces commentaires on ne voit d'autre but que celui de défendre le dogme caraîte et d'y appliquer les versets bibliques; on y trouve très-rarement des explications grammaticales, de sorte qu'on serail tenté de dire que la grammaire était, comme la philosophie, une étude mal vue par les caraîtes zélés, et que l'école d'exégèse n'avait rien de commun avec celle de la grammaire; les docteurs de celleci ne sont point hostiles aux rabbanites, tandis que les autres, à en juger d'après leurs livres que nous possédons, ne tâchent même pas de cacher tout au moins un peu ce fanatisme. Les autres commentaires de cette collection écrits en hébreu ne sont qu'une compilation des commentaires arabes; on en trouve également un grand nombre à Leyde et dans d'autres bibliothèques.

Les livres grammaticaux sont connus en partie par l'ou-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. le Journal Ben Hananyah, publié à Szegedin (Hongrie), par M. le grand rabbin, L. Löw, 1863, p. 478.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ge commentaire semble être un extrait de celui de Jepheth ben 'Ali sur Daniel.

vrage de M. Pinsker et par ma Notice sur la lexicographie hébraïque. La collection contient à peu près 70 numéros de livres plus ou moins étendus, purement dogmatiques, mais qui sont presque sans importance; si on en a lu l'un des plus volumineux, tel que celui de Levi ben Jepheth, ou de Ahron le second, on est presque sûr de ne rencontrer rien de nouveau dans les autres. Encore ceux qui sont écrits en arabe, comme celui de R. Samuel ha-maarbi, offrent le plus d'intérêt; en général il n'y a là que de la valeur bibliographique.

Les livres de prières sont assez nombreux; ils contiennent généralement des prières composées de versets bibliques, mais on y trouve aussi un assez grand nombre de poésies du second rang; les auteurs sont désignés par l'acrostiche avec le prénom seulement. On y voit une prière qui annonce comme auteur Jichak Sangari, chef de l'école? Dans un recueil parmi les manuscrits qui appartiennent à la littérature rabbanite de cette collection, il y a des prières du R. Gamaliel, de Hilel, du R. Johanan et d'autres docteurs du temps du Talmud; je crois qu'il serait superflu de dire que tout cela est apocryphe. Les plus grands rôles dans les compositions des prières appartiennent aux deux Ahron et au fameux Moïse Dari; ce dernier était, selon M. Pinsker, prédécesseur des grands poêtes espagnols Gabirol, Jehuda Halevi,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Journ. asiat, 1861 et 1862.

יהי שלמא וברכתא ושבותא לכל קהלא וג' פיוט 830 אי יהי לרבינו יצחק ראש הישיברז בה"ר ישראל סנגארי וצ"ל ישעך לרבינו יצחק חביון. צירי תחבוש ותקרב יום פדיון. כי לא avec l'acrostiche לעצח ישכח אביון, מעוז לרל מחסה לאביון, יצחק אביון, מעוז לרל שלמה אלסנגארי אלפא לר' שלמה אלסנגארי

שוטעתרז מתון האש נסוכה מראש שלמרז מתון האש נסוכה סוליטן

 Moïse et Abraham Ibn Ezra, et aurait vécu par conséquent au ix\* siècle.

J'ai dit dans ma Notice sur la lexicographie hébraïque¹, avant d'avoir vu le manuscrit, que ce poëte ne pouvait appartenir au ix¹ siècle, et je l'ai donné comme contemporain de Hariri (xıı¹ siècle); en même temps M. Geiger et d'autres savants en Allemagne ont émis la même opinion que moi sur ce point.

Après un examen minutieux du manuscrit, je trouve parfaitement confirmée l'opinion que j'avais émise, car l'auteur a été témoin des croisades, époque où la ville sainte se trouvait tantôt entre les mains des chrétiens, tantôt entre celles des Arabes. Voici deux des nombreux passages où il y fait allusion:

Poëme 50 (l'ouvrage n'est pas encore paginé) :

הַלְעַר מִּחְיֶה בֵּן הַנְבִירָה בְיַר בֵּן הָאָמֶה הַפִּעְרִיָּה

Poëme 60:

על עירף ועל עטף וּתְכַבֵּר בֵּית הְרוֹטֶךְּ שַׁדֵּי חִיש דָבֶר כָּל חוֹזָה וְצֵלֶם כֵּית עַשָּו תִּבְּזָה

La date à la fin de l'ouvrage, quoi que M. Pinsker en dise, me semble altérée par une main récente. M. Firkowitz, dans un catalogue provisoire, place un certain Samuel Sani (Sini?) au viii siècle, parce que Dari imite ses poésies; je n'ai pas besoin de mentionner cet anachronisme qui parle de poésies rhythmiques de tous les genres existants d'après le modèle arabe, à une époque où les Arabes n'ont guère commencé à connaître ces rhythmes; aussi M. Pinsker a eu le bon sens de ne pas mentionner même le poëte Sani dans son livre Likouté Kadmonioth.

Une scule seuille d'un poëte inconnu, Moses hamaarici, contient une imitation complète des Makamet d'Al Hariri;

<sup>1</sup> Cf. Journ. asiat. 1861, t. 11.

l'auteur y donne des louanges à un certain Samuel Sani qui demeurait à Alexandrie en Égypte.

Dans ce fonds se trouvent aussi trois relations de voyage en Palestine dont la plus ancienne date de la fin du xvi siècle; celle-ci a pour auteur Samuel le Saint, fils de David (מקרוש ב'כ'ר דוך 'עימ'ש') et le commencement existe imprimé dans la Bibliotheca hebræa de Wolf (lequel a considéré par erreur les dernières lettres qui constituent l'abréviation d'une formule précative pour un mort comme le nom de famille de Samuel); quelques livres de controverse et discussions religieuses, des chroniques d'une date récente sont sans importance. On y trouve encore les œuvres presque complètes de R. Simhah. Jiçhak, originaire de Locka en Wolhynic et demeurant en Crimée au milieu du siècle dernier; celuici se donne de la peine pour être le médiateur entre le caraïsme et le rabhanisme, il est d'ailleurs adhérent fervent du système cabalistique de Lourya.

Les livres philosophiques que j'ai rencontrés sont presque les mêmes qu'on trouve à Leyde et maintenant à la Bibliothèque impériale, saveir ceux de Joseph Haroéh et de Yeshouah, qui ont pour base le Kalam avec application des versets bibliques; c'est à peu près le procédé qu'a employé Maimonide pour le système d'Aristote. Il y a encore quelques monographies, comme le Ziddouk haddin et d'autres, attribuées à d'anciens caraîtes, qui sont certes d'une date postérieure à Maimonide. M. Pinsker en a publié plusieurs.

A cette collection appartiennent des liasses contenant des feuilles détachées soit de lettres soit de contrats de différents genres qui sont assez importants pour l'histoire de la situation sociale et politique des caraîtes, et aussi des rabbanites en Pologne et en Crimée; ces documents commencent à partir du xv° siècle; une grande quantité est en russe, je n'ai pu les examiner, ne connaissant pas cette langue. Quant aux traductions de la Bible, il y en a un fragment de celle de Saadyah, une page détachée de la Genèse en arabe d'un auteur anonyme (presque illisible), quelques fragments des

différents chapitres en persan, dont la Bibliothèque impériale possède la collection la plus complète; trois exemplaires d'une traduction en turc criméen avec peu de variantes<sup>1</sup>, et d'un auteur très-récent (cette traduction est imprimée à Constantinople pour l'usage des écoles), et enfin un vocabulaire pour les premiers prophètes, en grec moderne.

Pour l'histoire des Hazars, pas de trace dans cette collection, excepté dans les épigraphes des rouleaux, dont j'ai parlé dans mon premier rapport. Quant à l'histoire du caraïsme primitif, avant le x° siècle, il n'y a pas là une grande récolte à faire. En général on peut dire que cette collection, quoique la plus complète comme littérature caraïte, n'a pas l'importance nécessaire pour mériter le bruit qu'en ont fait les journaux, et récemment encore un des bibliothécaires de Saint-

<sup>1</sup> N° 144 contient la traduction complète du Pentateuque; 143 commence par l'Exode xxi, 21. Nous allons donner deux versets seulement de ces deux traductions:

אורובצי כישיני דאולסא אולמא (מ" 144) אורובצי כישיני דאולסא אולמא

כים כי אורסא כישיני דאולני אולטא אוליטירילני (N° 143) Transcription d'après M. Barbier de Meynard, professeur de langue turque کیم که اورسه کشینی داولغای اولومه : Bibliothèque impériale کیم که اورسه کشینی داولغای اولومه

Exode xxr, 13 (n° 143): דַכי יַשּינְטֵרי אַנגַר דטנגרי יולוכטורדי קולונא דקווינַא מן סגא אורון כי קצקי סן אגרא

רכי קסט אטטדי דאלטגרי סלדי קולונא דקויירטין 44.º "N° בי קסט אטטדי דאלטגרי סלדי קולונא דקויירטין אַנדָא

ده که قصد ایتهدی ده التگری صاله ی قولنه : Transcription ده قویرمن سکا اورن که تجردین انده

12. «Si quelqu'un frappe un homme et qu'il en meure, on le punira de mort.»

13. «Que s'il ne lui a point dressé d'embûches, mais que Dieu l'ait fait rencontrer sous sa main, je t'établirai un lieu où il s'enfuira.» Pétersbourg dans le recueil allemand : Deutsche Vierteljahresschrift von Heidenheim 1.

Les manuscrits qui ont trait à la littérature rabbinique sont de beaux et anciens exemplaires du Targoum, — lesquels seront très-précieux pour une édition, fort désirable, de cette paraphrase, — des commentaires de Rashi et d'Ibn Ezra, un commentaire inconnu de R. Abraham Krimi (de la Crimée, xnı\*-xıv\* siècle), un vocabulaire quelque peu explicite en arabe, mais qui connaît déjà Kamhi, et un dictionnaire hébreu-persan incomplet, le premier dont j'aie à signaler l'existence, et dont l'auteur ignore le système de Hayyoudj; on trouve à la fin de ce livre, heureusement conservée, cette note : con in dece note : con i

"fini ce Igaron le deuxième jour de la semaine, qui est le premier jour du mois de Tamouz 1651 de l'ère des Séleucides (1339), dans la ville de Gorgandj 2. Il y a là quelque chose d'étrange, car le premier jour du mois de Tamouz, d'après les rabbanites, ne peut être qu'un dimanche, un mardi, un jeudi ou un vendredi (1718); ce dictionnaire a été cependant composé par un rabbanite, car l'auteur explique aussi des mots qui se trouvent dans le Talmud (ce qui rend cet ouvrage analogue au Havi de R. Haya, dont j'ai parlé dans ma Notice sur la lexicographie hébraique"). Quelques recueils rituels offrent un certain intérêt; les manuscrits qui ont rapport à la philosophie, aux mathématiques et à la médecine, sont presque les mêmes qu'on trouve dans beaucoup d'autres bibliothèques.

Qu'il me soit permis de revenir sur un passage de mon

<sup>1</sup> Cf. ci-dessus, p. 542, note 1.

عرجان , ville située (d'après Yakout) entre le Tabaristan et le Khoraçau. (Cf. Dictionnaire de la Perse, par M. Barbier de Meynard, ad v.)

<sup>5</sup> Cf. Journ. asiat. 1862, t. II, p. 212.

premier rapport; j'ai donné par erreur pour la date de l'épitaphe la plus ancienne le milieu du 11° siècle, c'est-à-dire d'après le calcul usité maintenant chez les juifs, et j'ai oublié d'ajouter que d'après mon calcul cela fait 6 P. C. L'Académie, dans son rapport, a attiré mon attention sur cette erreur, et j'ai eu depuis l'occasion d'examiner huit pierres tumulaires; j'ai trouvé les fac-simile de la collection d'accord avec l'original et j'ai publié dans le Bulletin de l'Académie de Saint-Pétersbourg¹ les textes de ces huit pierres. L'ère de la création se trouve également déjà dans le 4° livre d'Esdras (texte arabe) publié récemment par M. Ewald²; selon ce savant, la traduction date du temps d'Adrien. Quant aux textes des épigraphes des rouleaux, dont l'Académie désire avoir les copies, ils seront bientôt publiés et soumis co ipso à l'examen de tous les hébraïsants.

### OBSERVATIONS SUR LE DERNIER RAPPORT DE M. NEUBAUER, PAR M. MUNK.

La seconde partie du Rapport de M. Neubauer sur les manuscrits caraîtes de Saint-Pétersbourg offre beaucoup moins d'intérêt que la première. L'espérance que nous avions exprimée d'y trouver des faits que nous ignorons encore, et notamment des données sur l'histoire des Khazares, ne s'est point réalisée. Mais la faute n'en est pas à M. Neubauer, qui lui-même s'est trouvé déçu, en examinant la collection. Celle-ci n'offre presque rien qui ne fût déjà connu par le Mémoire de Trigland (Diatribs de secta Carworum), par la Notitia Carworum publiée par Wolff, par mes Notices recueillies dans les manuscrits que j'ai moi-même rapportés d'Égypte, et notamment par l'excellent ouvrage hébreu que

Cf. Mélanges asiatiques, t. V, p. 119-125; ibid. M. Dorn, p. 128-132.
 Cf. Das vierte Ezrabuch, etc. par M. H. Ewald. (Tirage à part du XI volume des Mémoires de l'Académie de Goettingue, p. 92.)

M. Pinsker d'Odessa a publié en 1860 sous le titre de Lickouté Kadmonioth (Recueil d'antiquités). On savait déjà par mes écrits et par ceux de M. Pinsker, que les ouvrages caraîtes de la fin du x\* siècle offrent le plus d'intérêt pour l'histoire littéraire des juifs, notamment par les nombreux fragments qu'ils nous fournissent de plusieurs écrits de Rabbi Saadia aujourd'hui perdus. Saadia al-Fayyoumi était un des plus célèbres auteurs rabbanites du x\* siècle, dans lequel les Caraîtes voyaient leur plus redoutable adversaire et dont ils cherchent à réfuter les écrits, surtout ceux qui sont relatifs à la fixation des Néoménies.

Les livres de prières et de cantiques examinés par M. Neubauer n'offrent également rien d'intéressant. Le recueil de poésies d'un certain Moïse Dara'i, que M. Pinsker a été le premier à faire connaître, serait important pour l'histoire littéraire, si la date qu'il porte pouvait être considérée comme authentique. Il en résulterait que les juis caraîtes, dès le 1xº siècle, employaient dans leurs vers la prosodie arabe et qu'ils furent, sous ce rapport, les prédécesseurs des grands poetes juifs d'Espagne, tels que Salomon Ibn Gebirol, Juda ha-Levi et les deux Ibn Ezra; ces poêtes n'auraient même été que les plagiaires de Moïse Dara'i, dont on n'avait jamais entendu parler. M. Pinsker s'est laissé induire en erreur par la date du manuscrit, et, grâce à lui, le prétendu poëte Moïse Dara'i a trouvé place dans la grande Histoire des Juiss de M. Grætz, comme une des célébrités du 1xº siècle. Mais les lecteurs hébraïsants sans prévention ne pouvaient manquer d'avoir des doutes sur l'authenticité de la date de ce recueil, et, dans les fragments qu'en donne M. Pinsker, on reconnaissait au plus léger examen critique un auteur qui ne pouvait remonter au delà du xiii\* siècle. MM. Pinsker et Grætz avaient seuls pu se tromper, l'un par sa prédilection pour la littérature caraîte, l'autre par sa trop grande avidité des nouveautés. M. Neubauer, qui a eu l'occasion à Saint-Pétersbourg d'examiner ce curieux manuscrit, nous confirme ce dont nous étions sûrs d'avance : « L'auteur, « dit-il, a été témoin des Croisades, époque où la ville sainte « se trouvait tantôt entre les mains des chrétiens, tantôt entre « celles des Arabes; » et il cite deux exemples tirés des nombreux passages où il est fait allusion aux Croisades. « La « date à la fin de l'ouvrage, dit-il encore, me semble altérée « par une main récente. » En effet, il ne saurait en être autrement; le poëte Dara'i doit descendre du piédestal que MM. Pinsker et Grætz lui ont élevé; et, au lieu d'être le prédécesseur et le modèle des poētes juifs d'Espagne, il doit se résigner à en être le modeste imitateur. Peut-être le manuscrit ne renferme-t-il autre chose qu'un recueil de poésies de divers auteurs, copié par Moïse Dara'i, dont le nom n'apparaît chez aucun des auteurs juifs, rabbanites ou caraîtes. Cependant, M. Neubauer ne s'exprime pas avec exactitude en parlant d'un certain poête Samuel Sani, que M. Firkowitz fait remonter au viii\* siècle : «Je n'ai pas besoin, dit « M. Neubauer, de mentionner cette erreur d'anachronisme « qui parle des poésies rhythmiques de tous les genres exis-« tants d'après le modèle arabe à une époque où les Arabes « n'ont guère commencé à connaître ces rhythmes. » On sait que tous les genres de rhythmes arabes existent dans les poésies antérieures à l'islamisme; mais il est vrai de dire que le premier qui en ait exposé la théorie fut Khalil ben Ahmed, au 11° siècle de l'hégire.

Les ouvrages de philosophie, ou plutôt de théologie rationnelle, de Joseph ha-Roéh, de Yeschou'a etc. sont les mêmes que ceux qui, selon l'observation de M. Neubauer, se trouvent aussi à la Bibliothèque de Leyde et, depuis peu, à la Bibliothèque impériale de Paris. Ces ouvrages, primitivement écrits en arabe et mal traduits en hébreu, renferment l'application au judaïsme du calâm arabe et notamment du système des Motazales. Ils peuvent être utiles à ceux qui désirent connaître les principales questions théologiques qui occupaient les Motazales; le système y est présenté d'une manière complète et concise, et appuyé, pour les juis, de passages bibliques.

M. Neubauer mentionne un dictionnaire hébreu-persan incomplet, le seul dont on ait entendu parler jusqu'ici. Cet ouvrage, qui a pour auteur un juif rabbanite, est de l'an 1651 des Contrats ou des Séleucides (1340 de J. C. et non 1339, comme il est dit dans le Rapport), et M. Neubauer s'étonne qu'il soit daté du Lundi 1" tamouz, « car, dit-il avec raison, le « premier tamouz, selon le calendrier des rabbanites, ne peut « jamais tomber sur un lundi. « Mais la date hébraique, que M. Neubauer a reproduite, porte simplement : Néonénie de tumouz. Or on sait que certains mois ont deux jours appelés néoménie, dont le premier, jour de la conjonction, est considéré comme le dernier jour du mois précédent. Il s'agit donc ici, non du 1" tamouz, mais du 30 sivan qui, en effet, en 1340, fut un lundi.

M. Neubauer convient que l'observation qui lui a été faite dans notre premier rapport sur la concordance de l'an 702 le-galouthénou (de notre exil) avec l'ère chrétienne est bien fondée, et il avoue qu'il fallait dire : l'an vi de l'ère chrétienne, au lieu de : la première moitié du 11° siècle.

En somme, comme le dit M. Neubauer lui-même, on peut dire que cette collection, quoique la plus complète de la littérature caraîte, n'a pas l'importance que lui ont attribuée les journaux. Ce n'est donc pas, ainsi que nous l'avons déjà dit plus haut, la faute de M. Neubauer si les espérances que nous avions fondées sur cette collection ne se sont point réalisées.

LA MUSIQUE ARABE, ses rapports avec la musique grecque et le chant grégorien, par F. Salvadon Daniel, in-8°. Alger, 1863.

Amateurs privilégiés, qui vous pressez dans la salle trop étroite de la Société des concerts; dilettanti exclusifs, qui n'osez encore vous prononcer sur la neuvième symphonie de Beethoven; arbitres du goût, qui refusez le don de l'invention à Mendelssohn, et qui traitez l'auteur du Tannhaüser de barbare frotté d'orgueil, venez : de plus grandes surprises vous sont ménagées aujourd'hui. Le Caire est en fête. Mêlezvous à cette foule bigarrée qui se répand sous les frais ombrages de l'Ezbekyieh, c'est M. Salvador, un musicien homme d'esprit (il s'en trouve encore en Égypte), qui se charge de vous conduire. Prenez place au premier rang; la Noubah, la symphonic cantate va commencer. Ils sont là cinq ou six virtuoses en turban, accroupis ou debout sur un tapis un peu flétri, mais de noble origine. L'orchestre est au complet : ce jeune garçon et son voisin, bon nègre à la face résignée, tiennent l'un le tarr, l'autre le bendair, instruments de percussion chargés de l'accompagnement rhythmique. Devant eux, sur le premier plan, voici trois habiles artistes maniant avec dextérité la guitare, la mandoline et le violon; ils suivront et soutiendront la voix de ce chanteur aveugle, au visage mélancolique et doux. Prêtons l'oreille; le signal est donné. Les premières notes du becheraf « prélude » se font entendre. « Ce prélude exécuté par les instruments chantants est destiné à indiquer le mode dans lequel la chanson doit être renfermée. Il reproduit d'abord la gamme ascendante et descendante du ton, ou pour mieux dire, du mode; puis il indique les transitions par lesquelles on pourra passer accidentellement dans un autre mode. D'ordinaire, l'introduction a un accent de tristesse plaintive, de douce mélancolie, parfaitement en rapport avec le genre d'interprétation que lui donnent les Arabes. » Mais déjà le violon file son dernier point d'orgue, les instruments à percussion s'annoncent sur un rhythme joyeux; après un court récitatif, voici la mélodie qui commence; laissons à M. Salvador le soin de l'analyser, il s'en acquittera mieux que nous.

« Quel que soit le mode auquel appartienne la mélodie, le chanteur traînera la voix, en montant ou en descendant, depuis la dernière note du récitatif jusqu'à la première de la chanson. Le premier couplet offrira un chant simple et de peu d'étendue; il paraîtra facile à saisir, abstraction faite de l'accent guttural du chanteur et des combinaisons rhythmiques frappées sur les instruments à percussion. Mais le violon fait sa ritournelle, en ajoutant à la mélodie les enjolivements qui constituent la partie essentielle de son talent, tandis que la guitare continue invariablement le thème. Puis le chanteur, reprenant le second couplet, commence à orner ses terminaisons, ses cadences avec une série de petites notes, empiétant en haut ou en bas sur l'étendue de l'échelle donnée. Il s'anime, à mesure que le sujet se développe; bientôt, aux petites notes viennent se joindre des fragments de gamme traînée, sans régularité apparente, et cependant sans altération de mesure, puisque le chant est joué et chanté souvent aussi, mais toujours à l'unisson, par les autres musiciens, tandis que les instruments à percussion frappent uniformément le rhythme commence sur le premier couplet de la chanson.»

La symphonie s'est achevée au milieu de l'enthousiasme général. La foule émue prodigue ses applaudissements et ses largesses aux brillants virtuoses; les barek allah, les måchállah se mêlent au glou-glou du narguilé. Nous seuls, transfuges du conservatoire, nous restons étrangers à ces manifestations joyeuses. La curiosité sculement nous a empêchés de prendre la fuite; étonnés de cet étrange concert, nous avons ri, sans être désarmés; et nous partons, mécontents, agacés, jurant qu'on ne nous reprendra plus à pareille fête. M. Salvador, notre guide, sourit de notre désappointement, mais ne s'en étonne pas; lui-même l'a éprouvé, lorsque, se mêlant, pour la première fois, aux musiciens nomades de l'Algérie, il a essayé de surprendre le secret de leur art, et de renouer la chaîne brisée des traditions lyriques. A quoi doit-on attribuer l'éloignement que cette musique orientale nous inspire? Est-ce à l'accent nasillard du chanteur, au caractère indécis que l'absence de note sensible donne à la mélodie, à ces fragments de gamme traînée que l'on veut, à tort ou à raison, traduire en tiers et en quarts de ton? Sans nier l'influence de ces causes secondaires, M. Salvador pose en principe que, pour apprécier à sa valeur une musique si

différente de la nôtre, la condition rigoureuse est l'habitude d'entendre, ou l'éducation de l'oreille. Voilà qui contrarie un peu nos théories en matière d'esthétique. Faut-il donc refuser aux œuvres musicales ce que l'on accorde à la poésie et aux arts plastiques : un caractère de beauté absolu, indépendant des temps et des milieux? Le charme de la mélodie n'est-il plus qu'une question de latitude, de climat, de race? Sontenir une proposition semblable serait presque une profanation; et pourtant, il faut bien admettre, dût-on en déduire une sorte d'infériorité relative pour l'art musical, qu'il est, plus que tout autre, exposé aux vicissitudes du temps et aux caprices de la mode. Deux siècles à peine se sont écoulés depuis que le drame lyrique est créé en France, et, malgré le verdict sévère de Despréaux, les vers de Quinault se lisent encore avec plaisir, tandis que les accords de Lulli dorment d'un sommeil éternel. Nous voyons dans les mémoires du xvIII° siècle qu'un air de son opéra de Thésée (1675-1679) avait conservé une vogue extraordinaire : au théâtre, on l'acclamait avec frénésie; à la ville, on le fredonnait sur tous les tons. Cherchons dans cette poudreuse partition le morceau qui fit les délices de nos aïeux. O déception! nous n'y trouvons qu'un dessin servile de basse instrumentale, une sorte d'antienne lugubre, moins la grandeur et la simplicité du plain-chant. La même expérience pourrait se faire sur les œuvres de Rameau, de Salieri et de tant d'autres compositeurs presque contemporains. Les dieux de l'harmonie qu'adoraient nos pères sont irrévérencieusement classés au musée des antiques, et leurs créations si populaires deviennent une curiosité d'archéologue. Cette conviction malheureusement trop fondée ne devrait-elle pas nous rendre plus respectueux envers des tentatives où le génie a laissé son empreinte, et dont le plus grand tort est de s'intituler musique de l'avenir? Mais cette intéressante question n'est pas du ressort de notre grave journal, et je me hâte de revenir à la brochure fort instructive de M. Salvador. Le titre indique que l'auteur n'a pas voulu seulement nous initier au style des maestri d'Algérie et d'Égypte, mais qu'il s'est proposé encore de chercher, dans l'antiquité grecque et les premiers âges du christianisme, l'origine d'un art dont la théorie est aujourd'hui lettre morte en Orient. Cette question, il l'a étudiée avec une érudition sobre, sans pédanterie, ni abus de termes techniques. Tout ce qui touche à la musique spéculative chez les anciens, à la science des nombres, à la querelle des Pythagoriciens et des Aristoxéniens; l'influence des Juiss sur les progrès de l'art; les résormes de saint Augustin et du pape Grégoire; la découverte de Gui d'Arezzo, qui pose les bases d'une gamme unique, et réunit dans son système d'hexacordes les premiers éléments d'où doit jaillir le nouveau principe musical, l'harmonie; tout cela, dis-je, est tracé de main de maître, clairement et sans parti pris. Je regrette de ne pouvoir suivre cette attrayante étude dans ses développements; mais il y a deux points sur lesquels je voudrais m'arrêter un instant, parce qu'ils sont de nature à faciliter la lecture des poétes musulmans, à savoir : la définition des modes ou tonalités arabes, et la description des instruments usités dans leur musique populaire. Ici surtout, les connaissances théoriques de l'auteur et le long séjour qu'il a fait en Algérie donnent un caractère particulier d'exactitude à ses observations. Pour plus de rapidité, je réunis en tableau les explications éparses dans plusieurs chapitres.

# TABLEAU DES MODES ARABES COMPARÉS AUX MODES GRECS ET À CEUX DU PLAIN-CHANT.

| MODES ARABES.                            | MODES correspondints chez les Grees. | MODES<br>connessor-<br>baxts<br>dans le-<br>plain-chant. | 70X10UE      | CARACTÈRE  PARTICULIER  de cos modes.                                                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Irak je                                | Dorien                               | 1 <sup>er</sup> ton                                      | ré           | sérienx et grave, pro-<br>pre à la guerre et à<br>la religion.                            |
| ية Alezmoum<br>مزموم<br>الذي يا 3 Edzeil | Lydien                               | 3* ton                                                   | mi           | triste, pathétique, ef-<br>féminé.                                                        |
| 0                                        | Phrygien                             | 5* ton                                                   | fa           | lier, mojestueux, ter-<br>rible.                                                          |
| جرفة Djorka جرفة                         | Éolien on Lydien<br>grave            | 7* ton                                                   | sol          | gravo, sévèro; c'est un<br>dos plus usités.                                               |
| 5 Elhosain                               | Hypo-Dorien                          | 2" ton                                                   | la           | plaintif, tendre.                                                                         |
| الحسين<br>ميكة Saika و                   | Hypo-Lydien                          | ή° ton                                                   | si           | so confoud avec lo mez-<br>mount; emploi rare.                                            |
| 7 Meta zu                                | Hypo-Phrygien .                      | 6' ton                                                   | do           | grand, majestueux.                                                                        |
| ∃ 8 Ras Edzeil<br>رأس الذيل              | Hypo-mixo-Ly-                        | 8° ton                                                   | ré<br>octave | sérieux, lugubre.                                                                         |
| MODES MIXTES.                            |                                      | n                                                        | u            | * .                                                                                       |
| 9 Rummel Meia<br>رمل ماية                | , ,                                  | "                                                        | ,,           | dérivé du meia simple.                                                                    |
| 10 Elhosain Saba<br>الحسين صبا           | ,,                                   |                                                          | "            | dérivé du Eléosain, cor-<br>respond à notre gam-<br>me mineure, avec la<br>note sensible. |
| ıı Zeïdan<br>زیدان                       | } "                                  | "                                                        | ".           | dérivé du mode irak.                                                                      |
| 12 Asbein<br>اصبعین                      | } "                                  | "                                                        | "            | désivé du mezmoum ; se<br>confond souvent en<br>Algérie avec le zeïdan.                   |

Les huit premiers modes forment le genre diatonique, qui procède par deux tons et un demi-ton, pour chaque tétracorde. Les quatre suivants semblent appartenir à ce genre chromatique auquel les Grecs attribuaient des effets merveilleux. M. Salvador nous apprend que les Arabes comptent en tout quatorze modes, mais que, malgré ses recherches, il n'a pu obtenir aucun renseignement sur les deux derniers. Les quatre modes mixtes accompagnent d'ordinaire la danse furieuse qu'on nomme djunoun « possession, folie. »

Un musicien de grand talent, attaché à la maison de Ben-Avied, l'ancien ministre du bey de Tunis, tombait en extase, lorsqu'il exécutait sur son violon les rondes diaboliques en mode asbein. Pour nous qui condamnons, au théâtre, toute manifestation bruyante, comme un manque de savoir-vivre, et qui laissons aux stipendiés du parterre le soin de traduire notre enthousiasme par des bravos tarifés, nous avons peine à comprendre l'effet irrésistible que les combinaisons de sons etde rhythmes produisent sur les races impressionnables et nerveuses de l'Orient. Pour s'en faire une idée, il faut avoir assisté aux danses vertigineuses des mevlevites, ou à la représentation d'un mystère, en Perse, pendant les fêtes de moharrem; on est alors plus disposé à admettre comme vraisemblables deux récits semi-légendaires et presque identiques : le triomphe de Tyrtée au festin d'Alexandre, et celui du musicien Alfarabby, chez le sultan Fakhr-ed Doôleh.

Ainsi que M. Salvador le démontre judicieusement, toute composition musicale arabe repose sur deux principes invariables: 1° un motif très-simple coupé par une ritournelle, et orné, à chaque reprise, d'une glose; en d'autres termes, de fioritures et de variations où le goût de l'exécutant se donne libre carrière, sans s'écarter cependant de certaines règles!;

Il est difficile d'analyser ces improvisations brillantes où le thème reparaît sans cesse, et toujours reconnaissable. S'il fallait, à la rigueur, trouver un terme de comparaison, je chercherais, dans les œuvres pour clavecin de Sébastien Bach et de Haendel, quelques-unes de ces chaconnes ou sarabandes où un thème de quelques mesures est repris avec des traits rapides.

2° un accompagnement rhythmique, en guise d'harmonie, et qui admet toutes les combinaisons possibles de mesures. Il est donc naturel que les instruments dont se compose l'orchestre se divisent en deux classes: 1° les instruments à vent et à cordes, destinés à préluder et à rappeler le motif principal; 2° les instruments à percussion, dont le rôle est de marquer les divisions rhythmiques et de remplacer la basse sous le chant. J'ajoute ici, en l'abrégeant, la description de ceux de ces instruments dont le nom peut se rencontrer sons la plume des écrivains orientaux.

#### 1" INSTRUMENTS À VENT.

Gosba قصبة, flûte à trois trous, de la dimension de notre grande flûte. Elle donne quatre sons, et soutient la voix du chanteur en répétant constamment le thème de la chanson. C'est le neī خ des poêtes persans.

Djouak جواك, flûte plus moderne, à sept trous, donnant

l'octave complète.

Raīta ou Raīka غيطة , musette a anche, percée de sept trous et terminée en pavillon. C'est l'instrument connu, en Espagne, sous le nom de gaita.

#### 2° Instruments a cordes.

Kemandjah کغه, violon monté de quatre cordes, accor-

dées par quintes, comme notre violon moderne.

Rebab رباب, nommé aussi rebec, violon plus simple, à boîte bombée comme la mandoline. Deux cordes, grosses comme celles de notre contre-basse, et accordées par quintes, sont mises en vibration à l'aide d'un très-petit archet de fer, arrondi en arc.

Kouitra کویترا, guitare de Tunis, tire son nom de la lyre « kithara » des Grecs. Elle est montée de huit cordes, accordées par deux à l'unisson, et mises en vibration au moyen

notes d'agrément, gruppetti, etc. qui enrichissent la mélodie, saus la dénaturer. d'un bec de plume tenu de la main droite, tandis que les doigts de la main gauche exécutent le même travail que sur

notre guitare.

Kanoun ë, ie kinnor des Juis, harpe de soixante et quinze cordes, tendues sur une boîte harmonique en bois d'érable, recouverte d'une peau séchée comme celle d'un tambour. On pince les cordes au moyen de petites baleines ou de becs de plume, fixés à l'index et au médius de chaque main, par des anneaux.

### 3° Instruments à percussion.

Dof دن, tambour de forme carrée, nommé en Espagne adaf.

Tarr , L, espèce de tambour de basque.

Attabal الطبل, timbales de différentes dimensions, blousées, avec deux baguettes — Enfin le darbouka et le bendaïr, instruments le plus ordinairement employés; le dernier est une simplification du tarr.

Tels sont les principaux instruments décrits dans le travail que j'ai sous les yeux, et qui témoigne non-seulement de connaissances techniques approfondies, mais aussi d'une érudition trop rare chez les musiciens de profession. En félicitant l'auteur du talent avec lequel il s'est acquitté de sa tâche, je ne puis me dispenser de signaler un vœu bien téméraire qui lui est inspiré sans doute par l'étude de la musique arabe, et qui sert de conclusion à son livre. Après avoir défini l'élément nouveau introduit dans notre système musical par la découverte de Gui d'Arezzo; M. Salvador se demande si, dans les dix modes abandonnés à la même époque, il n'y aurait pas, à côté des deux modes conservés, le majeur et le mineur, d'autres emprunts à saire au système mélodique usité antérieurement au xIV siècle. Pour parler plus simplement, serait-il impossible d'appliquer à l'harmonie moderne de nouvelles combinaisons appropriées à la gamme de chaque mode, sans altérer le caractère de la mélodie? L'auteur répond affirmativement.

S'il ne s'agissait que du plain-chant, une tentative de ce genre devrait être favorisée. N'eût-elle d'autre mérite que de nous délivrer du contre-point bâtard, ajusté au style plagal par l'école de Catel et de Perne, ce serait déjà un progrès incontestable. Partout ailleurs, j'en crois l'application impossible. Il y a cinquante ans, Reicha, lui aussi, rêva cette fusion entre nos lois musicales et la mélodie antique. Dans un recueil assez rare d'exercices d'école, dédié à Haydn, le savant harmoniste a exposé tout au long le mérite de son innovation, et, joignant l'exemple au précepte, il a composé, d'après ce système renouvelé des Grecs, plusieurs fugues à deux sujets, avec cadence à la dominante, à la deuxième, à la troisième de la tonique, etc. Que M. Salvador veuille bien lire ces bizarres compositions, où l'oreille est si peu ménagée, et il restera convaincu, je n'en doute pas, que notre harmonie ne peut en aucune façon se plier ni aux mélopées grecques, ni aux cantilènes arabes, qui en sont l'écho affaibli.

BARBIER DE MEYNARD.

Sur l'enseignement supérieur tel qu'il est organisé en France, et sur le genre d'extension à y donner, par P. G. de Dumast. Paris, 1865, in-8° (x11-100 pages).

M. le baron Dumast expose dans cet écrit ses idées sur la manière de compléter le haut enseignement en France, tant par quelques changements dans l'organisation que par une augmentation notable de chaires. Ce qu'il demande pour les facultés des sciences, de droit et de médecine, n'est pas du ressort du Journal asiatique; mais ce qu'il dit des facultés des lettres nous touche vivement, car il insiste de nouveau sur la création d'une chaire de sanscrit et d'une d'arabe auprès de chaque faculté des lettres. Plusieurs Aca-

démies de province se sont déjà prononcées pour cette proposition, et il serait très désirable qu'elle fût prise en considération par le Gouvernement. Ensuite il passe au Collége de France, dont il voudrait voir compléter l'enseignement linguistique par des chaires de langue védique, de zend, de perse et de pehlewi, de celtique, d'assyrien, d'éthiopien et de copte. Puis il passe à l'École des langues orientales vivantes, auprès de laquelle il demande qu'on établisse des chaires de tamoul, de cochinchinois, de berbère, de basque et de breton, et que l'on convertisse l'enseignement de l'arabe algérien en une chaire régulière; de plus, il espère y voir fonder bientôt une chaire de mexicain et une pour le magyar et le finnois. Il faut lire dans le livre même les raisons sur lesquelles l'anteur appuie chacune de ses demandes, et l'on tombera certainement d'accord avec lui que l'enseignement des langues orientales en France est encore bien incomplet. Ce petit livre est écrit avec beaucoup de chaleur et inspiré par un véritable amour de la science et de la gloire littéraire de la France. — J. M.

#### ERBATA DU CAHIER DE JANVIER-FÉVRIER 1865.

P. 147, ligne 17, lisez: 200 paras.

P. 148, ligne 17, lisez: 205 paras 1/2 argent.

P. 158, avant-dernière ligne, lisez : pour l'année 1862-1863.

P. 171, ligne 17, lisez : Mizan-elhaqq; plus bas : tevdjihát.

P. 171, dernière ligne, après les mots: de Chemsal, ajoutez les trois lignes de la page suivante, transposées: Haqyqa « le soleil de la vérité, » etc.

P. 173, ligne 3, lisez: patriareat non-uni; ligne 7, lisez Yérévag; lig. 3:, lisez: compte seize ans d'existence.

P. 17/1, ligne 10, lisez : joint de plus au texte.

## TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE TOME V, VI° SÉRIE.

| MEMORIES ET TRADUCTIONS.                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Le Livre des routes et des provinces , par Ibn-Khordadbeh , pu-                                                                                                                                                                                                             | ages. |
| blié, traduit et annoté par M. Barbier de Meynard                                                                                                                                                                                                                           | 5     |
| Suite                                                                                                                                                                                                                                                                       | 227   |
| Suite et fin                                                                                                                                                                                                                                                                | 446   |
| Essais sur l'Histoire économique de la Turquie, d'après les                                                                                                                                                                                                                 | 100   |
| écrivains originaux. (M. Belin.) Suite et fin                                                                                                                                                                                                                               | 127   |
| chez les Arabes. (M. J. J. CLÉMENT-MULLET.)                                                                                                                                                                                                                                 | 185   |
| Mémoire sur Khâcâni, poëte persan du XIII* siècle. (M. DE KHA-<br>NIKOF.) Seconde partie                                                                                                                                                                                    | 296   |
| Pantchådhyåyî ou les Cinq chapitres sur les amours de Crichna<br>avec les Gopis, extrait du Bhågavata-Purana. (M. HAUVETTE-                                                                                                                                                 |       |
| Besnault.),                                                                                                                                                                                                                                                                 | 373   |
| NOUVELLES ET MÉLANGES.                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Procès-verbal de la séance du 9 décembre 1864                                                                                                                                                                                                                               | 168   |
| Tableau de la presse périodique et quotidienne à Constantinople en 1864. (M. Belin.) — Notice sur la vie et les travaux de M. Bianchi. (M. Barbier de Meyrard.) — La Femme dans l'Inde antique, études morales et littéraires, par M <sup>lle</sup> Clarisse Bader. (J. M.) |       |
| Procès-verbal de la séance du 10 février 1865                                                                                                                                                                                                                               | 367   |

|                                                                                                                           | Pages |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Procès-verbal de la séance du 10 mars 1865                                                                                | 369   |
| Travels in Central Asia, by Arminius Vambery, et Reise in<br>Mittelasion von Hermann Vambery. (J. M.)                     | ı     |
| Procès-verbal de la séance du 12 mai 1865                                                                                 | 532   |
| Rapports faits à M. le Ministre de l'instruction publique<br>sur les manuscrits hébreux de la collection Firkowitz, par   |       |
| M. Neubauea. — La musique arabe, ses rapports avec la mu-<br>sique grecque et le chant grégorien, par F. Salvador Daniel. |       |
| (M. Bardier de Meynard.) — Sur l'enseignement supérieur en                                                                | k     |
| France, par P. G. de Dumast. (J. M.)                                                                                      |       |

FIN DE LA TABLE.





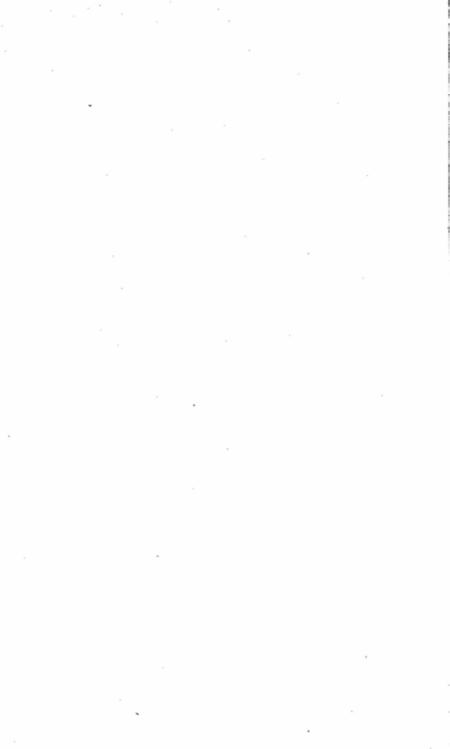

"A book that is shut is but a block"

A CHAEOLOGICAL

ARCHAEOLOGICAL

GOVT. OF INDIA

Department of Archaeology Department of Archaeology NEW DELHI.

Please help us to keep the book clean and moving.

. 8., 148. N. DELHI.